

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

# COURS THÉORIQUE ET PRATIQUE

Di

# LANGUE FRANÇAISE,

BEDIGE SUR UN PLAN ENTIEREMENT NEUF

PAR M. P. POITEVIN.

ANCIEN PROVESCAUD AU COLLEGE ROLLIN.

#### OUVRAGE ADOPTE

PAR LE CONSEIL DE L'INSTAUCTION PUBLIQUE

ET AUTORISÉ FOUR L'USACH DES COLLÈGES.

Bur, M langue, . . . Paul or le plus sitein ; Est roujours, quel qu'il fasse un méchant écrivain. Boursett.

### GRAMMAIRE COMPLÈTE.

THEORIE ET APPERCATION.

## PARIS,

THAIRIE DE PRIMIN-DITIOT ET CO., ÉDITEURS, ACT 24000, 50.

QUES (ACCIPEDA AT CA)

Has Souther LA

GIFT OF John H. Mee





## COURS THÉORIQUE ET PRATIQUE

DE

# LANGUE FRANÇAISE,

Adopté par le Conseil de l'Instruction publique.

## GRAMMAIRE COMPLÈTE

THÉORIE ET APPLICATION.

Typographie Firmin-Didot. — Mesnil (Eure).

## COURS THÉORIQUE ET PRATIQUE

DE

# LANGUE FRANÇAISE,

OUVRAGE RÉDIGÉ SUR UN PLAN ENTIÈREMENT NEUF,

PAR M. P. POITEVIN,
ANGIEN PROFESSEUR AU COLLÈGE ROLLIN.

L'introduction de cet ouvrage dans les écoles publiques est autorisée par décision de S. Exc. le Ministre de l'Instruction publique et des cultes, en date du 5 août 1862.

> Sans la langue..... l'auteur le plus divin Est toujours, quoi\_qu'il fasse, un méchant écrivain. BOILEAU.

## GRAMMAIRE COMPLÈTE

THÉORIE ET APPLICATION.

NOUVELLE EDITION.

### PARIS.

LIBRAIRIE DE FIRMIN-DIDOT ET C10, EDITEURS, RUE JACOB, 56.

JACQUES LECOFFRE ET Cie, rue Bonaparte, 90. DELAGRAVE ET C10, rue Soufflot, 15.

Septembre 1887.

John H. Mu Avis des éditeurs.

La forme toute nouvelle de ce Cours étant la propriété de l'auteur, nous poursuivrons, comme contrefaçon, tout ouvrage qui pourrait le reproduire ou l'imiter.

FIRMIN-DIDOT ET Cie.

Les exemplaires non revêtus de la signature de l'auteur seront réputés contrefaits.

## PRÉFACE.

Donner aux faits peu de développement, et exposer avec un luxe de détails fastidieux des théories souvent inintelligibles et presque toujours obscures, tel a été pendant longtemps le défaut commun à tous les livres didactiques qui avaient pour objet l'étude des langues. Tout grammairien semblait autrefois pénétré de cette idée fausse, que, pour remplir sa mission avec conscience, il devait entrer dans un examen approfondi des moindres accidents du langage, disserter longuement et parler quand même, au lieu de laisser parler les faits qui, le plus souvent, eussent parlé plus haut et beaucoup mieux que lui.

Il est résulté de cette manière de procéder qu'on a généralement donné plus d'importance à la forme qu'au fond, et qu'une grammaire, au lieu de se composer d'une série d'exemples bien choisis, et groupés de telle sorte que les principes auxquels ils servent de base s'en déduisissent comme un corollaire rigoureux, n'a présenté longtemps qu'un enchaînement de dissertations abstraites, qu'une succession de règles longues et diffuses auxquelles les faits semblaient s'adjoindre non pour appuyer les principes, mais pour témoigner de la pénétration et de la sagacité du grammairien

Des ouvrages conçus et exécutés sur un pareil plan devaient nécessairement fatiguer l'esprit des lecteurs et les rebuter d'une étude qui ne s'offrait à eux qu'à travers un épais nuage d'abstractions : aussi une sorte d'ennui anticipé, de dégoût préventif s'emparait-il dès le début, et sans exception, de tous ceux qui abordaient l'étude des langues.

Un tel résultat, conséquence forcée d'un système vicieux, eût dû éclairer les grammairiens et les engager à s'ouvrir une voie nouvelle, à suivre une marche plus philosophique; mais comme ils s'étaient tout d'abord posés en arbitres du langage, ils ne voulurent point descendre du rang de législateurs aux humbles fonctions d'annotateurs et de critiques.

Cependant, comme il arrive presque toujours, la raison finit par triompher de l'erreur et de la routine, et notre siècle eut la gloire de frayer enfin à l'enseignement grammatical sa véritable route: Domergue, Laveaux, Lemare, Boniface, Bescher, et plusieurs autres philologues distingués, secouant enfin le joug des vieilles théories, proclamèrent hautement la puissance des faits, et au lieu d'établir, à l'exemple de leurs devanciers, un ensemble de principes fixes et absolus, et de prononcer comme eux ex cathedra, ils firent de la grammaire une sorte de chronique pittoresque dans laquelle ils exposèrent fidèlement les divers accidents de construction et les formes variées que la langue a subies sous la plume de nos grands écrivains.

Grâce à eux, on cessa peu à peu de procéder par exclusion et de tout ramener à un principe commun; on restitua à la langue une partie de ses richesses, et ce qu'on avait jusqu'alors rejeté dans les exceptions et frappé d'interdit, fut rattaché à la règle et remis en crédit au moyen d'une intelligente analyse. La grammaire se trouva élevée ainsi à la hauteur d'une science; elle ne consista plus dans la connaissance stérile de quelques formules abstraites, mais dans l'étude approfondie du génie de la langue, dans la recherche de ses tours savants ou naïfs et de toutes les ressources, qu'on avait dédaigné de signaler comme des incorrections ou des licences que s'étaient permises nos écrivains les plus originaux.

Dès lors, au lieu d'être un code de lois vagues et indécises auxquelles chacun apportait des changements et des modifications, la grammaire devint le tableau exact et fidèle, le véritable compendium de la langue. La théorie n'occupa plus qu'un rang secondaire, et les principes ne furent présentés que comme la déduction forcée des faits qu'ils accompagnaient, sans les dominer jamais.

Cette marche, la seule logique, est celle que nous avons suivie. Nous n'avons pas cependant perdu de vue un seul instant que nous faisions un livre classique, dans lequel nous devions nous garder avant tout d'ouvrir le champ à l'arbitraire. Aussi nous sommesnous toujours appuyé sur les écrivains les plus purs, et n'avons-nous, en aucune circonstance, poussé le fanatisme de l'admiration jusqu'à voir, comme l'ont fait quelques grammairiens modernes, des hardiesses et des beautés neuves dans telles et telles fautes échappées ou à l'inadvertance d'un auteur ou à la négligence d'un typographe.

Comme il entrait dans notre plan de faire une gram

maire essentiellement pratique, nous avons voulu que ceux qui étudient pussent arriver, au moyen d'une application raisonnée, à se rendre compte de toutes les difficultés et à se convaincre par eux-mê nes de la raison des principes: pour cela, nous avons établi une série d'exercices en parfaite correspondance avec les règles et en continuel rapport d'analogie avec les divers modèles que nous ont fournis les auteurs. Cette seconde partie, qui forme toute une grammaire en exemples, est placée en regard de la première, qu'elle suit pas à pas, et sur laquelle elle répand la lumière la plus vive.

Exciter constamment l'attention de ceux qui étudient; les obliger à examiner sans cesse et à comparer toujours; les prémunir enfin contre la funeste habitude de travailler sans réflexion, et par conséquent sans fruit, tel est le but que nous nous sommes proposé. Nous n'avons pas voulu grossir le nombre de ces cacologies informes dont les fautes grossières choquent les élèves, qui les corrigent sans rien apprendre. Nous avons senti la nécessité de faire autrement que la plupart de nos devanciers; avons-nous mieux fait? voilà toute la question, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de la résoudre

# SECONDE PRÉFACE.

Le rapide succès que notre Cours a obtenu est dû, nous n'en doutons pas, à l'heureuse idée que nous avons eue de mettre toujours en regard les principes et les faits, et de ne jamais exposer les règles sans les appuver d'applications nombreuses qui leur servissent de preuves. On a compris tout d'abord que notre plan ne nous permettait pas d'établir, comme l'ont fait tant de grammairiens, des règles de fantaisie, ni de formuler des lois grammaticales en désaccord et en opposition avec la langue écrite. Les grands écrivains des deux derniers siècles, ceux dont le nôtre s'honore à si juste titre, et l'Académie, le seul corps dont les opinions puissent faire autorité en pareille matière, ont été constamment consultés par nous; et c'est en nous appuyant sur les œuvres des uns et sur le sentiment de l'autre que nous avons commencé. poursuivi et accompli notre tâche.

On trouvera, dans cette nouvelle édition, de notables modifications; elle diffère beaucoup plus que la première des autres travaux de ce genre. Ce qui nous a empêché, dans le principe, de publier cet ouvrage tel qu'il est aujourd'hui, c'est une raison dont nous livrons l'appréciation à nos lecteurs. Nous savions, par expérience, que le passage d'un livre à un autre s'opère toujours difficilement; beaucoup d'instituteurs tiennent à une grammaire, non parce qu'elle est bonne, mais parce qu'ils la savent par cœur, aussi peut-on dire, avec raison, qu'en France, on enseigne depuis vingt ans, dans la plupart des écoles, le francais de tel grammairien bien mieux que le français de nos écrivains. Le moyen de porter remède à ce mal, ce n'était pas assurément de publier un livre qui n'eût pu être adopté et suivi sans une longue étude préalable; la routine eût reculé devant un pareil effort; il a donc fallu temporiser et ne pas brusquement sortir de la voie où la plupart étaient habitués à marcher.

Maintenant qu'on nous a suivi dans notre premier pas de réforme, nous ne pouvons hésiter à en faire un second.

Nous n'avons pas voulu, à l'imitation de tant d'autres, parer le frontispice de notre livre d'un grand nom littéraire; cela nous eût été pourtant facile : Charles Nodier, avec lequel nous avons été en collaboration pour la révision de son *Lexique*, ne nous eût pas assurément refusé de revoir et de signer au besoin notre travail; mais nous avons voulu garder tout entière la responsabilité de notre œuvre.

## GRAMMAIRE FRANÇAISE

## THEORIQUE ET PRATIQUE

## PREMIÈRE PARTIE ::

#### ETECOLOGIE.

#### NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

- § 1. GRAMMAIRE. Grammaire vient du mot grec gramma, qui signifie lettre, littérature.
- § 2. La Grammaire est l'art d'exprimer ses pensées d'une manière conforme aux règles établies par la raison et le bon usage.
- § 3. On désigne sous le nom de Grammaires les livres où ces règles sont expliquées : chaque peuple a sa grammaire particulière, sorte de code dans lequel les lois de son langage sont exposées et appuyées d'exemples empruntés à ses meilleurs écrivains.
- 5 4. On désigne sous le nom de *Grammaire générale*, la science raisonnée des principes communs à toutes les langues.

§ 5. MOTS. Un muet exprime ses pensées au moyen de

signes, et nous, au moyen de sons ou de mots.

Les mots sont donc des signes de pensées, det formes sensibles à l'aide desquelles nous exprimons not idées et les différents aspects sous lesquels élles se présentent à notre esprit.

Les mots sont formés d'un son unique : bon, ou d'une

combinaison de sons : bonté (bon-té).

- § 6. SONS. Les sons, considérés en eux-mêmes, sont ou simples, comme a, ci, eu, ou, dans a-mi, AI-mer, EU-rope, OU-vrage; ou articulis, comme dans la, mai, feu, fou.
- § 7. LETTRES. Les lettres sont des signes qui serventà peindre les sons.

If y en a vingt-cinq en français, savoir: a, b, c, d, e, f, g, h, l, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z.

Elles se divisent en voyelles et en consonnes.

§ 8. VOYELLES. Les voyelles ou voix sont les signes qui représentent les sons simples ou inarticulés.

On ne compre ordinairement que cinq voyelles : a, e, i, o, u, quoiqu'on recomaisse trois sortes d'e : l'é fermé, l'e ouvert et l'e muet, qui se trouvent tous dans sévère.

Mais comme il y 2 réellement treize sons inarticulés, on doit reconnaître treize voyelles qu'on peut diviser en

simples et en composées.

Les simples, sont : a, è, é, e, i, o, u. Les composées : eu, ou, an, in, on, un.

On nomme les quatre dernières voyelles nasales.

OBSERVATION. L'y, que nous n'avons pas clausé parmi les voyelles, est un signe ru'on emploie à la place de deux s dans les mots purement français: citoven, emplover (citoi-ies, emploi-ier); et qui n'a la vileur d'un seul s que dans les mots dérivés du grec, hymne, physique, ou emprurt's d'une langue moderne, york, Yacht.

- § 9. DIFNTHONGUES. On donne le nom de diphthongue à la combinaison de deux voyelles qui se prononcent d'une manière distincte, et font entendre par une seule émission de voix le son de deux voyelles; tels sont : ai, tè, oi, io, iai, ieu, ien, ion, dans mail, hamière, foi, ptoche, liais, Dieu, rien, lion.
- § 10. CONSONNES. B, c, d, f, g, h, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z, ont reçu le nom de consonnes, parce que ces lettres ne sont que de simples articulations qui servent à modifier les différents sons représentés par les voyelles, sons le concours desquelles elles ne pourraient former de sons.

OBSERVATION. Quelques grammairiens divisent les consonnes en abiales, gulturales, dentales ou siffantes, haguales, palatales, et nasales, d'après le nom des organes qui contribuent le plus à leur formation.

§ 11. DE LA LETTRE H. Cette lettre n'est pas, à proprement parler, une consonne, car elle ne forme jamais d'articulation. Elle n'a de valeur que comme signe d'aspiration et seulement en tête de certains mots; aussi dit-on qu'elle est muette ou aspirée.

Elle est mueste, quand elle est nuite, et qu'elle n'empêche pas la dernière lettre du mot qui la précède de s'appuyer, dans la prononciation, sur la voyelle qui la suit, ou de s'unir avec elle : une héroine (prononcez u-n'héroine), les hommes, qu'on prononce les zhommes,

Elle est aspirée, quand elle empêche la liaison et l'union de la syllabe qui la précède avec la revelle qui la suit : un héros, le héros, les héros.

§ 12. SYLLABES. On appelle syllabe une ou plusieurs lettres représentant un son simple ou articulé, produit par une seule émission de voix; le mot amitié est formé de trois syllabes: a, mi, tié, dont la première est simple et les deux autres articulées.

Un mot qui n'a qu'une syllabe est appelé monosyllabe, et l'on désigne sous le nom de dissyllabe celui qui en a deux, et de trasyllabe celui qui en a trois; cependant il est plus général de donner aux mots de plusieurs syllaber le norn de polysyllabes.

- § 13. QJANTITÉ. La durée des sons, ou le plus ou le moins de temps que met la voix dans l'émission des différentes syllabes s'appelle quantité: en français, les syllabes sont longues ou brêves; ainsi, dans arrêt, les deux syllabes sont longues, et elles sont brèves dans nectar.
- § 14. SIGNES ORTHOGRAPHIQUES. On donne le nom de signes orthographiques aux accents, à l'apostrophe, à la cédille, au trêma et au frait d'union.
- § 15. ACCENTS. Nous avons trois accents: l'aigu, le grave et le circonflexe.

L'aigu (') se met sur l'é fermé : déité.

Le grave ( ), sur l'é ouvert : progrès.

Le circonflexe (A), formé de la réunion des deux autres, se met sur quelques voyelles longues : age, fête, gite, môle, flûte.

L'accent circonsexe indique le plus movent, ou la contraction de deux voyelles en une seule, comme dans dge, autresois aage, ou la suppression d'une conconne, comme dans sette, mattre, platt, qu'on écrivait [este, maistre, platt, etc. Quéquesois il n'est qu'un signe de quantité qu'on place sur une voyelle longue : âme, pôle.

- § 16. APOSTROPHE. L'apostrophe (') est un signe dont on se sert pour marquer la suppression d'une voyelle : l'homme, l'amitié, pour le homme, la amitié.
- § 17. CÉDILLE. La cédille (5) est un signe euphonique qu'on place sous la lettre ç avant les voyelles a, o, u, pour en adoucir le son : il exauça, façon, recu.
- § 18. TRÉMA. Le tréma est un signe formé de deux points ("), qu'on met sur les voyelles e, i, u, pour les détacher d'une autre voyelle : poête, naif, Saul, cigué, qu'on prononce po-ête, na-if, Sa-ul, cigu-é.
- \$ 19. TRAIT D'UNION. Ce signe (-), appelé trait d'union, sert à lier les mots qui, n'exprimant qu'une seule idée, ne doivent former qu'une seule expression : ver-a-soie, chef-d'œuvre, sur-le-champ.

§ 20. PARTIES DU DISCOURS. Les différentes espèces de mots qui entrent dans le discours sont au nombre de dix, savoir ;

Le nom ou substantif; l'article; l'adjectif; le pronom; le verbe; le participe; l'adverbe; la préposition; la conjonction; l'interjection.

On peut les diviser en deux grandes classes : les mots variables, et les mots invariables :

Les mots variables, c'est-à-dire, ceux dont la finale ou terminaison varie, sont :

Le nom, l'article, l'adjectif, le pronom, le verbe et le participe.

Les mots invariables, c'est-à-dire, ceux qui ne subissent aucun changement dans leur orthographe, sont:

L'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection.

§ 21. PHRASES. On donne le nom de *phrase* à un assemblage de mots formant un sens complet :

Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. (Racine.)

Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous, (Montesquieu.)

Il n'y a pour l'hômme que trois événements, naître, vivre et mourir : il ne se sent pas naître; il souffre à mourir; il oublie de vivre. (La Bruyè.e.)

Voilà trois phrases : leur étendue est proportionnée à l'entier développement du sens et à l'intelligence complète de la pensée.

§ 22. PROPOSITIONS. Lee parties dont une phrase se compose sont nommées propositions.

Il y a dans une phrase autant de propositions qu'il y a de verbes à un mode autre que l'infinitif.

La calomnie est toujours l'arme des envieux. (Ségur.)

La paresse ou l'inconstance des hommes leur FAIT perdre le fruit des meilleurs commencements; ils se LAISSENT souvent devancer par d'autres qui SONT PARTIS après eux, mais qui MARCHENT lentement et constamment. (La Bruyère.)

Des deux phrases qui précèdent, la première est sormée d'une seule proposition; et la seconde de quatre.

#### PSZ1007061X

#### THEORIQUE ET PRATIQUE.

#### EXPLICATION DES SIGNES

QUI SE TROUVENT DANS CET OUVRAGE.

Pour ne point donner d'orthographe vicieuse, nous avons été oblige de recourir à l'emploi de quelques signes; ainsi, dans la partie que nous désignons sous le nom d'Application, nous avons adopté le signe—qui tient la place du mot su de la finale sur laquelle nous désirons fixer l'attention.

Les noms et les adjectifs, dans les différents chapitres où l'on traite du nombre et du genre, sont écrits sous leur forme primitive et tels qu'îls se présentent dans tous les lexiques.

Les adjectifs wingt, cent, mille, mil, sont représentés par les initiales V. C. M.

Les verbes n'ont queiquefois que le radical énoncé, suivi de ce signe — qui remplace la terminaison; quelquefois encore nous les donnons sous la forme infinitive et entre parenthèses, laissant ainsi aux élèves à décider quelle personne, quel nombre, quel temps et quel mode il faut employer.

Tous les mots enfin qui sont l'objet de la règle en développement ou qui s'appliquent à une règle précédemment expliquée, sont imprimés en italique.

#### CHAPITRE PREMIER.

#### DU NOM OU SUBSTANTIF.

- § 23. On appelle nom ou substantif tout mot particulièrement consacré à désigner ou à nommer une personne ou une chose; tels sont : Dieu, homme, arbre, diamant, piété, justice.
- § 24. NOMS COMMUNS; NOMS PROPRES. On distingue deux sortes de noms: les noms communs et les noms propres.
- § 25. Les noms communs sont œux qui conviennent à tous les êtres de la même espèce, animés ou inanimés : homme, femme, enfant, étoile, montagne, fleuve.
- § 26. Les noms propres sont ceux qui ne conviennent qu'à une seule personne, ou à un objet unique : Turenne, Paris, la Seine, les Alpes.

Observation. Il y a cette différence entre les noms propres et les noms communs, que les premiers sont des termes purement individuels, et que les autres, au contraire, servant à désigner non seulement un individu, mais tous les individus semblables, peuvent être pris comme termes individuels, spécifiquer, ou génériques, et s'appliquer ou à un individu, ou à une espèce, ou à un genre.

- § 27. NOMS COLLECTIFS. Il est des substantifs qui présentent à l'esprit l'idée d'une réunion, d'une collection d'individus de même espèce, et qu'on appelle pour cela noms collectifs; tels sont : armée, peuple, troupe.
- On les divise en collectifs généraux et en collectifs partitifs.

Les collectifs généraux sont ceux qui représentent une collection entière, totale, complète: LA FOULE des hommes est asservie à ses passions.

Ces collectifs sont toujours précédés de le, la, les, ce, cette, mon, ton, notre, etc.

Les collectifs partitifs sont ceux qui ne représentent qu'une collection partielle, et n'expriment qu'une quantité indéterminée: Il y a dans toutes les grandes villes une foule d'hommes désauvrés.

Ces collectifs sont ordinairement précédés de un. une.

### CHAPITRE PREMIER.

#### DU NOM OU SUBSTANTIF.

- \$ 23, 24, 25, 26, NOM COMMUN; NOM PROPRE. 1. La délicatesse est la fleur de la vertu. 2. Les loups du Sénégal ressemblent à ceux de France; ceux d'Egypte sont plus petits que ceux de Grèce. 3. Constater une erreur, c'est découvrir une vérité. 4. L'esperance est la goutte cordiale que Dieu a jetée dans notre coupe pour ôter à la boisson de la vie ce qu'elle a d'amer. 5. Un bon exemple est plus éloquent au cœur qu'un bon livre ou un bon discours. 6. Le castor se sert de ses pieds de devant comme des mains avec une adresse égale à celle de l'écureuil. 7. Qu'il est beaude voir, par les yeux de la foi, Darius, Cyrus, Alexandre, les Romains, Pompée et Hérode, agir, sans le savoir, pour la gloire de l'Évangile! 8. Dieu nous a révésé que tui seul il a fait les conquérants, et que lui seul il les a fait servir à ses desseins. Quel autre a fait un Cyrus, si ce n'est Dieu, qui l'a nomme deux cents ans avant pa naissance dans les oracles d'Isaïe? 9. Ce ne sont pas les mauvaises herbes qui étouffent le bon grain, c'est la paresse du cultivateur. 10. Un flatteur est un esclave qui n'est hon pour aucun maître. 11. L'industrie est la main droite, et l'économie la main gauche de la fortune. 12. Le ciel donne de la pluie à la terre, mais la terre ne renvoie au ciel que de la poussière.
- § 27. NOMS COLLECTIFS. 1. Le bonheur du peuple et la tranquillité de l'État dépendent de la bonne éducation de la jeunesse.
- 2. Le Seigneur a souffié sur l'amas de leurs richesses injustes et l'a dissipé comme de la poussière.
- 3. Il se trouve enveloppé par un corps de Spartiates qui font tomber sur lui une grêle de traits.
  - 4. C'est l'intention qui caractérise la plupart des actions de la vie.
- 5. Dieu a préparé dans son conseil éternel les taurilles qui sont la source des nations, et dans ces familles les hommes par lesquels les nations devaient s'élever, se soutunir ou s'abattre.
- 6. Les rois et les princes sont confondus au pied des autels avec le reste des autres hommes.
  - 7. Toute faction est un composé de dupes et de fripons.
- 8. Il y a une infinité d'erreurs qui, une fois adoptées, deviennent des principes.
- 9. La bienfaisance est une vertu qui natt de l'amour de l'humanité, et nous fait contribuer au bonheur de nos semblables.
- 10. Régler sa dépense sur son revenu, c'est sagesse ; dépenser plus que son revenu. c'est folie.

#### I. Du Genre.

§ 28. Le genre est la propriété qu'ont les noms de représenter le sexe réel ou fictif des êtres.

Li y a en français deux genres : le masculin et le féminin.

OBSERVATION. Primitivement le genre a été l'expression du sexe de l'être représenté par le nom; aujourd'hui encore la plupart des êtres nales sont désignés par des noms du genre masculin, et preque tous les êtres femelles, par des noms du genre [éminin : les êtres inanimés n'ayant point de sexe, ue devraient être ni masculins in [éminins, et l'on aurait du leur attribuer à tous, le genre que les Grecs et les Latins appelaient neutre : cetre distinction toute logique n'a pas été faite, et les noms désignant des objets inanimés ont reçu arbitrairement ou le genre masculin ou le genre féminin.

§ 29. On reconnaît qu'un nom est du genre masculin, quand on peut le faire préséder des mots un, le : un ROI, le ROI; un SERPENT, le SERPENT; un PIED, le PIED.

On reconnaît qu'un nom est du genre féminin, quand en peut placer avant lui la, une: la reine, une reine; la Couleuvre, une couleuvre; la main, une main.

#### IL Du Nombre.

§ 30. Le nombre est la propriété qu'ont les noms d'exprimer, au moyen de leur finale ou terminaison, l'unité ou la pluralité.

§ 31. Il y a deux nombres : le singulier et le pluriel.

Le singulier est l'expression de l'unité;

Le pluriel est l'expression de la pluralité.

- \$ 32. Un nom est au singulier, quand il ne désigne qu'un seul individu : le roi, un père.
- § 33. Il est au *pluriel*, quand il désigne plusieurs individus semblables : *les rois*, *des pères*.

OBSERVATION. Il y a un très-grand nombre de substantifs qui ne s'emploient qu'au singulier ou au pluriel.

Ceux qui ne sont généralement d'usage qu'au singulier sont les noms qui désignent ou des êtres abstraits, comme bonheur, justice, faim, ou des substances physiques considérées en elles-mêmes, comme argent, or, baume, en-

cens, etc.

Les noms qui ne s'emploient qu'au pluriel sont ceux qui éveillent l'idée de plusieurs choses distinctes, exprimées par un seul mot, comme doléances, fiançailles, mœurs, etc.

#### I. Du Genre.

- § 28, 29. 1 O enfants des hommes! jusqu'à quand aimerez-vous vos inquiétudes et vos chaînes?
  - 2. Le plaisir n'est qu'une situation; le bonheur est un état.
  - 2. Le Saint-Esprit descend sous la figure pacifique d'une colombe.
- 4. La vérité, cette lumière du ciel, est la seule chose ici-bas qui soit digne des soins et de la recherche de l'homme.
  - 5. La conscience est un juge qu'on ne peut corrompre.
- C'est le lot des esprits rares d'allier la justesse avec l'imagination.
- 7. Le rugissement du lion est si fort que, quand il se fait entendre la nuit dans les déserts, il ressemble au bruit du tonnerre.
- 8. Les rois doivent retracer en eux les vertus de Dieu dont ils sont les images, et gouverner leurs sujets avec la tendresse d'un père, les soins vigilants d'un pasteur, et l'impartiale équité de la loi.
- 9. La conscience est âmide; elle aime la retraite; le monde l'épouvante.
- 10. Le suicide est une mort furtive et honteuse; c'est un vol fait au genre humain.

#### II, Du Nombre.

- § 30, 31, 32, 33. 1. Le jeu est le dissipateur de la richesse, la perte du temps, l'écueil de l'innocence, la destruction des sciences, et le père des querelles.
- 2. Que sont devenus ces toits de chaume, ces foyers rustiques qu'habitaient jadis la modération et la vertu?
  - 3. On ne va pas à la gloire par un chemin de seurs.
  - 4. L'esprit ébauche le bonheur que la vertu achève.
- 5. Aux yeux du courtisan, il y a la même dissérence entre la saveur et la disgrâce qu'entre l'être et le néant.
- 6. L'or et l'argent ne peuvent assouvir l'amour des richesses ; la cupidité n'est jamais satisfaite.
  - 7. Les inimitiés survivent souvent aux ennemis.
- 8. La joie est la compagne de la médiocrité dans les biens, de la modération dans les désirs, et de la simplicité dans les plaisirs.
  - 9. Jamais la justice ne doit être sacrifiée à la bonté.
  - 10. Le vrai bonheur est pour nous dans l'absence du mal.
  - 11. La causticité sèche le cœur.
- 12. Les deux moyens de propager la civilisation sont de propager la morale et l'industrie, afin de rendre les mœurs plus bienveillantes et l'aisance plus générale.
- 13. La distinction la moins exposée à l'envie est celle qui vient d'une longue suite d'ancêtres.

#### III. Formation du Pluriel.

- § 34. Pour former le pluriel d'un nom, on ajoute la lettre s à la finale du singulier : un roi, des rois; un orateur, des orateurs; un livre, des livres.
- § 35. Cependant tout nom terminé au singulier par s, v. z. ne subit aucune modification au pluriel : lo fils, les Ils; la voix, les voix; le nez, les nez.

§ 36. Les noms qui ont pour finale une des voyelles composées au, eu, prennent un x au pluriel : Un fléau, des Réaux: un neveu, des neveux.

§ 37. Mais les noms terminés par la voyelle composée ou, forment leur pluriel régulièrement, c'est-à-dire par l'addition de la lettre s : un sou, des sous ; un verrou,

des verroud, etc.

Il faut excepter : bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou, qui prennent un x au pluriel : des bijoux. des cailloux, des choux, des genoux, des hiboux, des joujoux, des poux.

§ 38. Les noms terminés par al, changent au pluriel cette finale en aux : un animal, des animaux; un tribu-

nal, des tribunaux, etc.

Mais aval, bal, cal, cantal, carnaval, chacal, nopal, narval, pal, régal, serval, et quelques autres noms en al peu usités au pluriel, le forment par l'addition d'un s : des avals, des bals, des cals, etc.

§ 39. Les noms terminés par ail forment leur pluriel régulièrement : un éventail, des éventails ; un portail, des portails.

Sept sont exceptés; ce sont : bail, émail, corail, soupigail, travail, vantail, vitrail, qui font : baux, émaux, toraux, soupiraux, travaux, vantaux, vilraux.

Bétail n'a pas de pluriel; on se sert de bestiaux, dérivé

de bestial (beste). Ail fait aulx.

§ 40. Ateul, ciel, wil, font au pluriel dans leurs acceptions les plus usitées : aleux, cieux, yeux. (Voir la Syn-TAXE, \$ 22, 24, 25.)

REMARQUE. On ne doit pas supprimer au pluriel le t final des noms polysyllabiques terminés au singulier par ant, ent, et l'on ne peut pas écrire indifféremment des enfants ou des enfans, des parents ou des parens. L'Académie conserve avec raison au pluriel le t final du singulier, et écrit des aceidents, des intendants, comme des dents, des gants, des plants.

GENS (hommes), pluriel de GENT (nation), est le seul substantif qui

ne conserve pas le t final du singulier.

#### III. Formation du Pluries.

§ 34, 35, 36, 37, 38, 39. — 1. L'excessive joie arrache plus souvent des larme que des ris. 2. Les flatteur traitent les remords de faiblesse, et enhardissent la timidité du crime. 3. La morale enseigne à modérer les passion, à cultiver les vertu et à réprimer les vice. 4. Les homme en proie à leurs desir se laissent déchirer par leurs crainte. S. Les oiseau-mouche sont les bijou de la nature, 6. La distance des corps aux esprit est infinie, 7. Tout n'est pas gain dans les *progrès* de la civilisation et des *lumière*. 8. Quand les premiers *apotre* commencèrent à prêcher l'Evangile, tous les sens, toutes les passion, tous les intéret combattalent pour l'idolatrie. 9. On a donné cette année un très-grand nombre de bal au profit des pauvres. 10. La conversation doit être comme ces jeu où l'on jette sa carte chacun à son tour. 11. La flatterie est pour les sot le meilleur de tous les régal. 12. Aujourd'hui, dans les moindres appartement, toutes les porte sont à deux vantail. 13. Quelques paysan babitent des cave on le jour n'arrive que par d'étroits soupirail. 14. Nos excès ne viennent pas de la nature; elle ne les conseille pas, 15. Il y a des nez depuis qu'il y a des homme. 16. Nous avons passé plusieurs carnaval à Venise. 17. Il était plus facile à l'homme d'influer sur la nature des animal que sur celle des végétal. 18. Un nerf, des fil d'aloès, ou l'écorce souple d'une plante ligneuse, ont servi aux premiers homme de corde pour réunir les deux extrémités d'une branche élastique dont ils ont fait un arc; ensuite ils ont aiguisé de petits caillou pour en armer la flèche. 19. Les grands travailleur ne valent rien pour les grandes place; ils de sout hons que pour les détail, 20. Nous avons racheté tous les bail de nos fermier. 21. Balzac dit qu'il y await de son temps, en Italie, des éventail qui lassaient les bras à quatre valet. 32. Il y a des ail cultivés et des ail sauvages. 23. Le prompt oubli de leurs mal est un don que la nature a fait aux animal, et qu'elle a refusé aux hommes. 24. Tout état a ses mal, tout homme à ses revers. 25. Les plaideur, les fripon, les jaloux, les avare, les ambilieux et les joueur ne connaissent pas la prix du repos. 26. Les habitude deviennent, par le temps, dans les homme, de véritables incrustation.

§40.—1. Les objet admirables fatiguent les œil de l'esprit, comme le soleil fatigue les œil du corps. 2, Les ciel annoncent la gloire de Dieu. 3. Conservons toujours pure la gloire de nos aiœul.

REMARQUE. — 1. Les art sont les enfant de la nécessité. 2. Toutes les ville de la Judée furent émues; des ruisseau de larme coulèrent des ceil de tous les habitant. 3. Patigué des mouvement de mon âme, mes genou fléchirent, et je me trouvai dans une situation de repos. A. Le ridicule est le tyran des gent du monde. 5 L'ivoire est une substance osseuse qui constitue les énormes dent connues sous le nom de défense des éléphant. 6. Dans les tribunal, il n'était pas permis sutrefois de rendre la justice avec des gant.

#### CHAPITRE II.

#### DE L'ARTICLE.

- § 41. L'article, que quelques grammairiens rangent dans la classe des adjectifs déterminatifs, est un petit mot qui ne sert en effet qu'à déterminer et à préciser le sens des noms.
- § 42. Nous avons un seul article; il a deux formes au singulier, le pour le masculin, et la pour le féminin; et une seule au pluriel, les pour les deux genres:

LE remords suit toujours LE crime.

LA jeunesse est présonsptueuse, LA vieillesse timide.

LES hommes sont souvent trompés par LES apparences.

§ 43. L'article est SIMPLE, ÉLIDÉ OU CONTRACTÉ.

§ 44. Il est simple, lorsqu'il est exprimé sous l'une de ses formes primitives le, la, les.

§ 45. Il est élidé, quand l'une de ses voyelles finales e, a, se supprime et se remplace par l'apostrophe, ce qui a lieu toutes les fois que le mot qui suit commence par une voyelle ou une h muette: L'orient, L'aurore, L'homme, L'histoire, pour le orient, la aurore, le homme, la histoire.

EXCEPTION. Avant les adjectifs de nombre un, onze, l'article ne s'élide pas : le un, le onze. On dit encore le oui.

§ 46. Il est contracté, quand l'une de ses formes primitives se combine avec une des prépositions à ou de. Ainsi Au pour à le, Aux pour à les, du pour de le, des pour de les, nous offrent les différentes contractions que l'article peut subir.

La Contraction de l'article singulier avec l'une des prépositions  $\dot{a}$ , de, n'a lieu qu'au masculin, et seulement avant une consonne ou une h aspirée:

> Le bien qu'on fait au matin de sa vie Est du bonheur amassé pour le soir.

Mais au pluriel, la contraction est commune aux deux genres, quelle que soit l'initiale du mot que précède l'article:

Il faut se défier DES flatteurs, et plus encore DES flatteurs sérieux que DES enjoués.

Former DES conjecturés, c'est s'exposer AUX moqueries de la fortune.

#### CHAPITRE II.

#### DR L'ARTICLE.

- 641, 42, 43, 44, 45. 1. Les lois sont faites pour défendre la faiblesse, la confiance et la simplicité contre la force, la ruse, l'adresse et le crime.
- 2. Les réflexions, les connaissances, la philosophie, et plus encore la voix d'une conscience pure, rendent courageux dans le malheur.
- 3. La méchanceté Ce trouve plus souvent avec la sottise qu'avec l'esprit.
- 4. Une heureuse médiocrité est l'asile le plus sûr de la générosité et de l'honneur.
- 5. La méditation est la compagne inséparable de l'étude; elles habitent la même demeure.
- 6. Le mensonge peut être regardé comme le marche-pied de tous les vices.
- 7. La modération est, pour le bonheur, ce que la tempérance est pour la santé.
  - 8. Rien de plus opposé à l'esprit que la moquerie.
  - 9. Le bonheur parfait étonne la nature humaine.
- 10. La causticité est souvent à l'esprit ce que la gravité est à l'ignorance.
- 11. Les délices du cœur sont plus touchantes que celles de l'esprit.
- 12. Le bonheur de soulager les infortunés est le plus grand qu'on puisse goûter dans la vie.

EXCEPTION. — 1. Vollà trois parties de suite où l'on tire, l'un après l'autre, le un et le quatre-vingt-dix. 2. Le out qui est sorti de sa bouche n'était ni ferme ni franc. 3. C'est le onze décembre 1686 qu'est mort le grand Condé.

§ 46. — 1. Ouvrir son âme à l'ambition, c'est renoncer au repos. 2. Le bonheur dépend plus du caractère que de la fortune. 3. On juge du mérite des hommes par l'utilité de leurs actions. 4. Bossuet fut l'ornement de l'épiscopat; le clergé de France s'en fera honneur dans tous les siècles. 5. Dans l'esprit de l'ambitieux, le succès couvre la honte des moyens. 6. L'amitié finit où commence la défiance. 7. Les peuples soumis bénissent leur libérateur dans le héros et le vainqueur. 8. Tout est égal aux yeux de Dieu, depuis le sceptre jusqu'à la houlette. 9. La présomption et la hauteur corrompent les plus beaux naturels. 10. Les sentiments de la religion sont la dernière chose qui s'efface en l'homme, et la dernière que l'homme consulte. 11. Prépare-toi, par des mœurs pures et par l'amour de la justice, une place dans l'éternel séjour. 12. La santé et les richesses ôtent aux hompres l'expérience du mal.

#### CHAPITRE III.

#### DE L'ADJECTIF.

§ 47. L'adjectif est un mot qui sert à qualifier le nom, et à en exprimer les diverses modifications.

§ 48. Les adjectifs sont ou qualificatifs ou déterminatifs.

Adjectifs qualificatifs.

§ 49. Les adjectifs qualificatifs sont ceux qui expriment la qualité ou la manière d'être des objets que représentent les nomsauxquels ils sont joints :

Un VIEIL AMI est une CHOSE toujours NOUVELLE.

OBSERVATION. Ces adjectifs s'emploient quelquefois substantivement : Les TIMIDES et les INCERTAINS forment la majorité du monde.

§ 50. DEGRÉS DE SIGNIFICATION. — Les degrés de signification sont certaines formes que revêt l'adjectif pour exprimer la qualité absolue ou relative.

Il y a trois degrés de signification, le positif, le compa-

ratif et le superlatif.

OBSERVATION. Dans plusieurs langues, c'est au moyen d'une terminaison substituée à u.e autre, que les degrés de signification se forment; en français, c'est à l'aide d'un adverbe; aussi n'avons nous, à proprement parier, ni comparatif, ni superlatif. Les formes irrégulières MELLEUR pour plus bon, PIRE pour plus mauvais, MOINDRE pour plus petit, sont nos seuls comparatifs.

§ 51. Le positif est l'adjectif énonçant la qualité d'une

manière simple, positive et absolue :

La fausse grandeur est varouche et inaccessible.

§ 52. Le comparatif est l'adjectif énonçant la qualité avec comparaison, et établissant, à l'aide de certains acverbes, un rapport d'égalité ou de supériorité ou d'infériorité:

Rufin était Aussi méchant qu'Eutrope.

Le bien est PLUS ANCIEN dans le monde que le mal,

La mort est moins funeste que la honte.

\$ 53. Le superlatif est l'adjectif énonçant la qualité à son plus haut degré de supériorité ou d'infériorité absolue ou relative; de là deux sortes de superlatifs:

1° Le superlatif absolu, marqué par les adverbes très, fort, extrêmement, etc., et le, invariable avant plus, moins:

Un sage confident, Conseiller très-sensé d'un roi très-imprudent. (Boileau.)

2º Le superlatif relatif, marqué par plus, mieux, moins, meilleur, pire, précédés de l'article ou d'un adjectif possessif:

La guerre LA PLUS HEUREUSE est LE PLUS GRAND féau des peuples. (Fénelos)

#### CHAPITRE III.

#### DE L'ADJECTIF.

#### L Adjectifs qualificatifs.

- § 47, 48, 49. —1. Henreux le peuple dont l'histoire est ennuyeuse
  2. Autant la pitié est douce quand elle vient à nous, autant elle
  est amère quand il faut l'implorer.
  - 3. Fuyez les perfides douceurs des plaisirs coupables.
- 4. Les hommes insolents dans la prospérité sont toujours faibles dans la disgrâce.
  - 5. Les longues réflexions sont la sûre garantie des bons succès.
  - 6. Les réscritions violentes exposent à d'amers repentirs.
- 7. Les prespérités des mauvais rois sont fatales aux peuples.

  8. Le talent est le don de concevoir d'une manière juste et heureuse qui atteste une disposition naturelle à l'objet.

OBSERVATION. — 1. La justice est l'appui des grands, l'asile des petits, l'amour des bons, la terreur des méchants, le boulevard des riches et le secours des pauvres. — 2. Il faut préférer l'utile au brillant.

2 50, 51, 52, 53. DEGRÉS DE SIGNIFICATION. 1. L'espérance rend le temps long, et la jouissance courte et rapide. 2. Il y a un plaisir plus sensible et plus délicat que celui de satisfaire ses passions, c'est celui de les vaincre. 3. Des hommes souples et déliés s'élèvent aux premières places, et les meilleurs sujets deviennent inutiles. 4. Le reproche le plus léger est souvent fort lourd sur le cœur. 5. Le nombre des espèces d'animaux est plus grand que celui des espèces de plantes. 6. L'air spirituel est le genre de beauté où les plus vains puissent aspirer. 7. Il est probable que l'orfraie n'a pas la vue aussi nette ni aussi percante que les aigles. 8. La moindre bassesse déshonore les enfants des rois. 9. Les actions sont plus sincères que les paroles. 10. La colère est à la fois le plus aveugle, le plus violent et le plus vil des conseillers. 11. Il n'est, comme l'on dit, pire eau que l'eau qui dort. 12. L'honneteté d'une femme n'est pas dans les grimaces : il sied mal d'être plus sage que celles qui sont sages. 13. On peut avoir l'esprit très-juste, très-raison-nable, très-agréable et très-faible en même temps. 14. La chair du renard est moins mauvaise que celle du loup, 15. Les plus grandes séputations ne sont pas toujours les mieux fondées. 16. Rien ne doit être si sacré aux hommes que les lois destinées à les rendre bons, sages et heureux. 17. Ce n'est pas être petit que d'être moindre qu'un grand. 18. La raison du plus fort est toujours la meilleure. 19. Quoiqu'une couverture de chaume soit en toute saison la meilleure, je préférerais, non la triste ar-doise, mais la tuile , parce qu'elle a l'air plus propre et plus gai que le chaume. 20. Le pire des états, c'est l'état populaire. 21. On ne doit pas faire le moindre mal pour faire réussir le plus grand bien.

#### II. Adjectifs déterminatifs.

§ 54. Les adjectifs déterminatifs sont ceux qui précisent le sers particulier et le rapport accidentel des noms qu'ils modifient. Ces adjectifs se divisent en possessifs, démonstratifs, numéraux et indéfinis.

#### I. Adjectifs possessifs.

§ 55. Les adjectifs possessifs modifient les noms en y ajoutant une idée de possession; ces adjectifs sont:

| SING      | GULJER.  | PLURIEL.         |
|-----------|----------|------------------|
| Masculin. | Fėminin. | Des deux genres. |
| Mon       | Ma       | Mes.             |
| Ton       | Ta       | Tes.             |
| Son       | Sa       | Ses.             |
| Notre     |          |                  |
| Votre     |          |                  |
| Leur      | Leur     | Leurs,           |

OBSERVATION. Par euphonie, on emploie mon, ton, son, au lieu de ma, ta, sa, avant tout nom féminin qui commence par une voyelle ou une h muette.

#### II. Adjectifs démonstratifs.

§ 56. Les adjectifs démonstratifs déterminent les noms en exprimantune idée d'indication, de désignation précise;

ces adjectifs sont : ce, cet, cette, ces.

§ 57. Ce est la forme masculine employée avant les consonnes et les h aspirées; cet est une seconde forme masculine dont on se sert avant les voyelles et les h muettes; de ce dernier masculin s'est formé le féminin singulier cette; et du masculin ce, le pluriel ces, commun aux deux genres.

#### III. Adjectifs numéraux.

\$ 58. Les adjectifs numéraux déterminent les noms en y ajoutant ou une idée de quantité ou une idée de rang.

§ 59. Les adjectifs numéraux qui expriment la quantité sont appelés cardinaux; tels sont : un, vingt, cent, mille, etc.

§ 60. Les adjectifs numéraux qui expriment une idée de rang sont dits ordinaux; tels sont : premier, deuxième, dixième, vingtième, centième, millième, etc.

#### IV. Adjectifs indéfinis.

\$ 61. Les adjectés indéfints modifient les noms en les présentant d'une manière vague ou générale; tels sont : aucun, chaque, maint, même, nul, plusieurs, quel, quelque, quelconque, tel, tout, etc.

OBSERVATION. Les pluriels maints, quelques et plusieurs, figurent plus souvent comme adjectifs numéraux indéterminés que comme

adjectifs incléfinis.

#### II. Adjectifs déterminatifs.

#### I. Adjectifs possessifs.

§ 54, 55. — 1. Le repos n'est légitime que pour les vieillards qui ont bien employé leur vie au profit de la société, de leur famille ou de leur pays.

2. Il faut de ses amis endurer queique chose.

3. L'homme est souvent victime de son propre artifice.

Avant d'écrire, consultez longtemps votre esprit et vos forces.
 Souvent nos malheurs et nos torts sont la faute de ceux qui

ont dirigé notre jeunesse.

6. Il ne faut jamais faire balancer les hommes entre leurs intérêts

et leur conscience.

OBERVATION. — 1. Le héros touche à s — heure dernière. — 2. Je désire que t— afection me soit toujours sévère. — M— âme a plus de ressort pour supporter les maux que les biens de la vie.

#### II. Aujectifs démonstratifs.

§ 56,57.—1. C— vieillard, c—homme, c—femme et c—enfants sont dignes de la pitié qu'ils vous ont inspirée. 2. Arrachez au désespoir c—malheureux père et c—mère infortunée. 3. C—air por, c—arbres, c—gazons, c—voûtes de verdure enchantent mes yeux. 4. L'esprit perdu dans c—immensité, je me sentais avec une sorte de volupté accablé du poids de c—univers. 5. L'instinct,—admirable don que la nature a fait aux animaux, est bien différent de la raison.

OBSERVATION. CES, 5ES. 1. Dieu se complait à voir — grands combais d'ob les cœurs vertueux sortent triomphants. 2. Dans — temps d'incertitude, l'houmne a — bons et — mauvais jours.

#### III. Adjectifs numéraux.

§ 58, 59, 60. — 1. Sur douze exagérés, on trouve deux fous, trois sots et sept hypocrites. 2. La reconnaissance est un des premiers besoins d'une belle âme. 3. Obligez cent fois, refusez une, on ne se souviendra que du refus. 4. On sollicite le premier bienfait, on exige le second, et souvent le troisième est arrivé que la reconnaissance est encore en chemin. 5. A vingtans, on dévore le plaisir, a trente, on le goûte; à quarante, on le ménage; à cinquante, on le recherche; à soixante, on le regrette.

#### IV. Adjectifs indéfinis.

§ 61. — 1. Le chien n'a nulle ambition, nul intérêt, nul désir de vengeance, nulle crainte que celle de déplaire. 2. Les suites quelconques des actions humaines ne sauraient les rendre ni coupables, ni innocentes. 3. Tels hommes ont développé de grands talents qui fussent restés ensevelis si l'occasion ne se fût présentée. 4. Nul homme ici-bas n'est tout à fait heureux, aucun homme n'est complétement misérable.

OBERVATION. 1. Une nation ne se compose pas de quelques familles, mais de toutes les familles. 2. Un critique n'est formé qu'après plusieurs années d'études. 3. Je connais maints grands personnages qui regrettent leur socienne médiocrité.

#### DU GENRE ET DU NOMBRE DANS LES ADJECTIFS.

§ 62. Les adjectifs n'ont, par eux-mêmes, ni genre ni nombre; mais, pour exprimer plus intimement la relation qui existe entre eux et les noms qu'ils modifient, ils en subissent les divers accidents.

D'où l'on a posé ce principe général :

Tout adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie ou détermine.

#### I. Formation du féminin.

§ 63. Pour former le *féminin* d'un adjectif, on ajoute un e muet au masculin :

Un sentiment confus. (Massillon.)

Il n'a plus qu'une idee confuse de son origine. (Bossuet.) Tout devisat CAPITAL dans la bouche d'un souverain. C'est une vérité CAPITALE. (Massillon.)

§ 64. Tout adjectif terminé au masculin par un e muet ne change pas au féminin :

Un sentiment CATHOLIQUE; une proposition CATHO-

LIQUE. (Pascal.)

§ 65. Les adjectifs terminés au masculin par el, ell, en, et, on, comme habituel, vermeil, chrétien, muet, bon, forment leur féminin en doublant leur consonne finale avant l'addition de l'e muet: habituelle, vermeille, chrétienne, muette, bonne.

EXCEPTION. Complet, concret, discret, inquiet, replet, secret, prennent l'accent grave sur la pénultième et font au séminin complète, concrète, discrète, inquiète, replète, secrète.

§ 66. Les adjectifs suivants forment encere leur féminin en doublant la consonne finale avant l'addition de l'e muet: bas, épais, exprès, gras, gros, las, profès; basse, épaisse, expresse, grasse, grosse, lasse, professe.

Il en est de même de bellot, sot, vieillot, gentil, nul, dont le féminin est bellotte, solte, vieillotte, gentille, nulle. — Paysan fait au féminin paysanne.

Jumeau, beau, nouveau, fou, mou, font su féminin jumelle, belle, nouvelle, folle, molle. — Ces quatre derniers féminins se forment des masculins bel, nouvel, fol, mol, qu'on emploie avant une voyelle ou une h muette:

Le BEL age n'est qu'une fleur. (Fénelon.)

#### DU GENRE ET DU NOMBRE DANS LES ADJECTIFS.

#### I. Formation du féminin.

§ 62, 63, 64. — 1. La grand jounesse n'est guère propre aux plaisirs de la parfait amitié.

2. La véritable charité est semblable à la rosée qui tombe sans

bruit dans le sein des malheureux.

3. La colère est un court démence.

- 4. Rien n'est plus rare que la vrai bonté, parce que rien n'est plus rare qu'un intelligence assez parfait pour faire un exact distinction des choses.
  - 5. Un bienfait reçu est la plus sacré de toutes les dettes.
  - 6. L'antipathie est un haine riolent et qui ne raisonne pas.
    7. Sans un noble idée de nous-mêmes, nous resterions ensevelis
- 7. Sans un noole idée de nous-mêmes, nous resterions ensevelis dans un froid et triste inaction.
- 8. L'ennui est la juste punition d'un esprit vide et d'un âme indifférent.
- § 65. 1. On s'étonne presque autant d'un bon action que si elle n'était pas dans la nature. 2. Tel qu'un maison désert, un âme vide de réflexion dépérit de jour en jour. 3. C'était un tradition très-ancten parmi les Juifs que le Messie devait paratire. 4. Souvent un larme nous touche plus que des torrents de pleurs; la douleur must est la plus attendrissant. 5. Un estime musuel est le premier fondement de l'amitié. 6. La langue du cœur est la langue universel.

Exception. 1. L'ardeur inquiet du bien public est souvent un ambition déguisé. 2. La personne la plus discret se trahit par des bagatalles. 3. Un joie secret n'est presque jamais un joie complet.

§ 66. — 1. Gédéon disait: Ma famille est la plus bas dans Manassé. 2. Les délégué avait mission exprès d'agir comme il l'a fait. 3. Les gens désœuvrés se couchent tard et dorment habituellement la gras matinée. 4. L'exception d'un loi géneral est souvent, dans la nature, le fondement d'un loi nouveau. 5. La paysan la plus épais n'est pas sol quand il s'agit de ses intérêts. 6. Dans l'été, les cerfs marchent la tête bas, pour ne pas la froisser contre les branches. 7. Un beau action est celle qu'on peut nommer un bon action. 8. Nul antorité ne doit arrêter le cours de la justice réglé. 9. Sur le mou édredon dormez-vous plus tranquille? 10. La vie humain est gros d'orages. 11. Vingt êtes, vingt avis; nouveau an, nouveaux goûts. 12. Un nom honorable, voila le plus bequi héritage qu'un père puisse léguer à ses enfants. 13. Leur petit fille est gracieux et gentil. 14. Gardez que votre âme se laisse aller à un mou indolence.

§ 67. Tout adjectif, terminé au masculin par f, change cette consonne en la consonne v avant l'addition de l'e muet.

Un VIF sentiment, une VIVE impression de la crainte de Dieu. (Fléchier.)

Le v n'est que la consonne correspondante de l'f, et produit le même son, mais adouci.

§ 68. Les adjectifs, dont le masculin est terminé par une x, forment leur féminin par le changement de x en se:

Un sentiment noble et COURAGEUX. (La Bruyère.)

La pénitence duit être véritable, constante et COURA-GRUSE. (Pascal.)

On doit excepter doux, faux, préfix et roux, qui font au féminin douce, fausce, préfixe et rousse. — Il en est de même de vieux, qui fait vieille au féminin, forme dérivée du masculin vieil encore en usage avant une voyelle ou une h muette : mon VIEIL ami; un VIEIL habit.

- § 69. Les adjectifs en eur forment leur féminin :
- 1º Par l'addition de l'e muet, si le masculin est terminé par érieur; tels sont extérieur, inférieur, supérieur dont le féminin est extérieure, inférieure, supérieure.

Majeur, meilleur, mineur, forment aussi leur féminin régulièrement : majeure, meilleure, mineure.

2º Les adjectifs en eur changent cette finale en Euse, s'ils dérivent régulièrement de la forme verbale en ant, comme chanteur de chantant, menteur de mentant, trompeur de trompant, vendeur de vendant, chanteuse, menteuse, trompeuse, vendeuse.

Ire Exception. Exécuteur, inspecteur, inventeur, persécuteur, formés d'un participe présent, font au féminin exécutrice, inspectrice, inventrice, persécutrice; gouverneur fait gouvernante. — Chanteur, dont le féminin est chanteuse, a une seconde forme irrégulière cantatrice, employée pour désigner une personne habile à chanter.

II<sup>e</sup> Exception. Vengeur, pécheur, enchanteur, chasseur, font leur féminin en eresse vengenesse, péchenesse, enchantenesse, chassenesse (poétique).

Et en termes de palais : bailleur (de fonds), défendeur, dem andeur et vendeur, font baillenesse, défendenesse,

demanderesse et venderesse.

§ 67. — 1 La bouderie est l'arme offensif et défensif des âmes faibles et timides. 2. Le sentiment du juste et de l'injuste est la loi primitif du cœur. 3. Le génie est le don d'inventer et d'exécuter d'une manière neuf et original. 4. Le bon sens est la philosophie de l'instinct; il est la raison dans sa pureté natif. 5. Respect aux droits de la veuf et à ceux de l'orphelin. 6. Cet

homme a la parole bref, et le geste prompt.

§ 68.—1. Il semble qu'il n'yait, pour les hommes, d'action honteux que celle dont on peut les convaincre. 2. La doux voix de l'amitié est le plus sûr remède contre l'affliction. 3. La cupidité est un passion bas et honteux. 4. Dans le monde, l'homme ne trouve pas de voix plus harmonieux que celle qui chante ses louanges. 5. L'avarice est la plus vil, non la plus malheureux des passions. 6. Avec un faux sagesse on n'arrive qu'à un faux gloire. 7. Tous les paysans attribuent à la lune roux un facheux influence. 8. Notre destinée n'est pas plus prefix que notre dernier heure. 9. Un vieux ami est un chose toujours nouveau. 10. La religion nous ordonne de dépouiller le vieux homme pour revêtir l'homme nouveau.

§ 69. — 1. L'erreur de ceux qui n'ont que de la prudence est de la croire supérisur à tout.

- 2. L'amour de soi est une passion primitif, inné, antérieur aux autres, qui n'en sont, en un sens, que des modifications.
- 3. Dans une république, il n'y a pas de classe inférieur à une antre.

4. La meilleur épée est le bon droit.

5. Les magistrats doivent veiller assidument à ce que rien ne trouble la paix intérieur dont nous jouissons.

6. Malheur à ceux qui cachent leurs vices sous un voile de dévo-

tion extérieur!

- 7. L'idée du bonheur est souvent plus flatteur que le bonheur même.
  - 8. Dieu me garde des gens d'humeur ec grondeur ou boudeur!
- 9. Le droit de propriété est la cause créateur et Anservateur de tout société.
- 10. Bnchanteur des sens, l'harmonie excite un bruit brillant dont l'orcille est flattée, mais que le veut emporte bientôt.
- 11. On rencontre beaucoup de gens dont la physionomie est spirituel, et dont la mine est tout à fait trampeur.
- 12. Les coupables endurcis attirent tot ou tard la foudre vengeur sur leur tête.
  - 13. J'ai une fort beau statue antique représentant Diane chas-
- 14. Une nation où les femmes donnent le ton est une nation parleur.
- Jésus pardonne à la femme pécheur dont le repentir est sincère.
- 16. Le tribunal, après avoir longtemps délibéré, a fait droit aux justes réclamations de la demandeur.

3° Les adjectifs terminés au masculin en teur, et qui ne viennent pas régulièrement de la forme verbale en ant, forment leur féminin par le changement de eur en RICE; tels sont : accusateur, accusatrice; conducteur, conducteur, conducteur, consolateur, consolateur, créateur, créateur, protectrice; protecteur, protectrice, etc.

Serviteur, sait au féminin servante; acteur, actrice;

ambassadeur, ambassadrice.

4º Si les mots terminés en eur expriment des états exercés le plus ordinairement par des hommes, ils ne changent point de forme au féminin; tels sont : auteur, compositeur, docteur, graveur, littérateur, professeur, etc.

56 Il en est de même de ceux qui expriment des habitudes des penchants, qui ne peuvent qu'exceptionnellement être attribués à des femmes, comme agresseur, amateur,

cabaleur, impostcur, etc.

OBSERVATION. Aujourd'hui cependant auditeur, calculateur, débiteur, délateur, spoliateur, traducteur, etc., font au féminin auditrice, calculatrice, débitrice, délatrice, spoliatrice, traductrice.

- § 70. Les adjectifs terminés au masculin en er forment leur féminin régulièrement; mais après l'addition de l'e muet, l'e pénultième prend l'accent grave: AER, ARRE, altier, altière
- § 71. Les adjectifs terminés au masculia en gu prennent le tréma sur l'e muet final du féminin; aigu, ambigu, contigu, exigu; AIGUE, ambiguE, configuE, exiguE.
- § 72. Les adjectifs suivants ne peuvent être ramenés à aucune des règles qui précèdent :

§ 73. Les adjectifs artisan, partisan, témoin, dispos, fat, grognon, n'ont point de féminin. — Résous emprunte le féminin de résolu, nésolus.

SUITE DU § 69. — 17. Quand les abus sont accueillis par la soumission, bientôt la puissance usurpateur les érige en lois.

18. Cet jeune fille est imitaleur des vertus de sa mère.

19. Cette femme est auteur d'un très-grand nombre de romances fort agréables,

20. Cet semme est une Italien qu'on dit aussi habile acteur

que bon chanteur.

- 21. La philosophie est une science consolateur: c'est l'art de guérir les maux du Leur et de façonner l'homme à toutes les vertus qui le conservent.
  - 22. La reine Anne crut entendre une voix paternel qui lui di-

sait : Tu seras mon serviteur ; je t'ai choisie dès l'éternité.

- 23. La vanité, de sa netalé, est calemniateur; elle déprécie pour se donner du relief.
  - 24. Une femme docte; r est rarement une femme aimable.
- 25. La passion est mauvais calculateur de ses intérêts.
  26. Ne leisses échapper aucune parole accusateur contre votre prochain.
- § 70. 1. Une âme froid et légèr ne tient à rien. 2. Un homme de bien à la cour est une plante étranger que miffe insectes s'empressent de dévorer. 3. La modestie en pensées, en paroles et an actions, est la premier grâce des femmes. 4. Les impies fout hommage su hasard de la magnificence des cieux; ils me veulent pas reconnaître un Dieu dans l'harmonic si régutier de est ouvrage immense que la révolution des temps a respecté. 5. La plus léger présemption exclut la vrai honté.
  - § 71. C'est à regret qu'on voit cet auteur si charmant, Ches toi tenjeurs cherchant quelque finesse aigu, Présenter au lecteur sa pensée ambigue.
- \$72, 73. 1. La justice est mère de la paix public et de l'or-dre privé. 2. La marine turc a été presque entièrement détruite au combat de Mavarin. 3. Une fièvre tiers se tourne quelquefois en **fièvre continu. 4. Saint Louis se réservait le jugement des panvres** comme sa fonction favori. 5. Craignez la malin inconstance de sort. 6. La femme est beaucoup moins que l'homme l'artisan de s. destinée. 7. Gravissons la montagne si souvent témoin des gémissements de Jésus-Christ. 8. Une bon pelice garantit la surete publid'un manière insensible, mais certain : c'est ainsi que les paratonnerres préservent de la foudre. 9. Une vanité franc déplatt moins qu'une faux modestie. 10. Si la vie la plus long n'est pas toujours la meilleur, la mort la plus long est toujours la plus facheux. 11. La mode des éventail de plumes de paon fut accueille avec empressement par les dames grec. 12. On donne le nom de langue franc à un jargon mélé de français, d'espagnol et d'italien, 13. Une figure frais est souvent plus agreable que ne l'est une beau figure. 14. Le ridicule est l'arme favori du vice : c'est par elle qu'attaquant le respect du à la vertu, il éteint enfin l'amour qu'on lui porte. 15. L'abus des plaisirs rend. dès la jeunesse, la santé caduc.

# II. Formation du pluriel.

§ 74. Pour former le pluriel d'un adjectif, on ajoute un s au singulier :

Un homme instruit, des hommes instruits, une femme

aimable, des femmes aimables.

§ 75. Les adjectifs terminés au singulier par s ou x ne changent point au pluriel :

Un mur épais, des murs épais; un enfant pieux, des

enfants pieux.

§ 76. Les adjectifs en eau, beau, jumeau, nouveau, prennent un x au pluriel masculin : beaux; jumeaux, nouveaux.

§ 77. Les adjectifs en al forment leur pluriel en aux, s'ils sont d'un usage fréquent au masculin pluriel; tels sont : brutal, électoral, grammatical, horizontal, immoral, impérial, loyal, médical, matrimonial, musical, numéral, original, radical, social, verbal, etc.

Quelques grammairiens rangent dans la même catégorie les adjectifs suivants : biennal , colossal , conjugal , doctrinal , frugal , machinal , partial , impartial , trivial , dout l'emploi est cependant fort rare au pluriel masculin ; mais l'Académie n'admet que les pluriels biennaux , doctrinar n , machinaux , triviaux , et encore a-t-elle soin de dire que l'emploi e est fort rare.

§ 78. Les adjectifs en al forment leur pluriel par l'addition d'un s, quand ils sont peu usités au masculin pluriel; tels sont: amical, austral, boréal, doctoral, ducal, fatal, final, glacial, initial, jovial, labial, natal, naval, pascal, etc.

§ 79. Il en est d'autres qui sont presque toujours employés au féminin pluriel, ce sont : bénéficial, canonial, collégial, crucial, diagonal, diamétral, expérimental, médicinal, mental, paroissial, patronal, pénal, transversal, virginal, zodiacal, etc.

OBSERVATION. Si ces adjectifs se trouvent actide tellement joints à un nom pluriel reasculin, on doit préfèrer la forme plurielle en als dont le son est plus doux à Poreille.

§ 80. Tour perd, au pluriel masculin, le t final du singulier :

Tous les hommes sont mortels.

REMARQUE. Les adjectifs terminés en est et en ant doivent toujours conserver sans changement leur forme primitive au pluriel : des hommes savants et prudents. En trouvant pour misculin pluriel de savant et de prudent, savans et prudens sans (, ne serait-on pas induit à former les féminins barbares savanns et prudenhe, per anflogie avec paysan, paysanne, ancien, ancience? et si la suppression du l ne peut tromper les nationaux, est-elle sans inconvénient pour les étrangers?

# II. Formation du pluriel.

§ 74, 75.—1. Les événements imprévu étonnent les plus grand hommes. 2. L'ambition n'a pour jouissance que des rèves cour et cruel. 3. Les seul amis solide sont ceux qu'on acquiert par des qualités solide. 4. L'étude a des donceurs, mais mélancolique et toujours uniforme. 5. Les adversités sont utile, profitable et même nécessaire aux hommes les plus vertueux.—6. Les long maladies usent la douleur, comme les long espérances usent la joie. 7. Un ame bas suppose loujours de vil motifs aux actions les plus noble. 8. L'exagération est la rhétorique des esprits faible et la logique des esprits faux. 9. Tous les hommes ne peuvent être grand, mais tous peuvent être bon. 10. Les Arabes si humain, si fidèle, si désintéressé entre eux, sont féroce et avide avec les nations étranger.

§ 76. — 1. Il ne faut pas que les amis nouveau nous fassent négliger les ancien. 2. Les plus beau ouvrages de l'homme ne sont pas comparable aux moindre ouvrages de la nature.

§ 77, 78, 79.— 1. Tous les cinq ans, les colléges électoral sont convoques à l'effet de nommer des députés nouveau. 2. Les eaux ont transporé et déposé les débris des coquillages sur les argiles par lits horizontal ou incliné, comme l'était le sol sur lequel ils tombaient. 3. Il est des vices radical qu'on ne peut détruire. 4. Les adjectifs numéral se divisent en cardinal et en ordinal. 5. L'Angleterre a de nombreux établissements colonial. 6. La Gaule et la Germanie nourrissaient autzescis des élans, des ours et d'autre animaux qui se sont retirés depuis dans les pays septentrional. 7. Il y a des procès-verhal qui sont rédigés en termes fort original. 8. Les juges les plus loyal ne seraient pas impartial dans tortes les causes. 9. On n'a jamais pénétré fort avant dans les océans (mers) glacial. 13. Le but du législateur, dans les codes (lois) pénal, est de prévenir le crime par la menace du châtiment. 11. Il est peu d'homme, qui ne comptent dans leur vie un certain nombre de jours (journées) fatal qu'ils seraient heureux d'en pouvoir essacer. 12. La langue française ne peut s'apprendre qu'au moyen de nombreux exercices grammatical. 13. Il attendit avec patience que ces conquérants brutal eussent excité la haine public. 14. Sa vie était simple et tous ses repas frugal. 15. Nos flottes ont triomphé dans tous les combats (batailles) naval. 16. Les vents glacial auront des effets (conséquences) fatal.

REMARQUE. — I. Les homme ne sont heureux qu'autant qu'ils sont sage et prévoyant. 2. L'enuni est la juste punition des esprit vide et des cœur indifférent. 3. Tout les homme sont inconstant dans leurs goût. 4. Les imprudent courent après tous les faux bien de ce monde. 5. Presque lout les homme, ci-las, sont mécontent de leur sort. 6. Les enfant négligent ceviennent presque toujours des homme insonctant. 7. Dans la Grèce, je vois souvent de ces génie vaste, puissant et créateur qui se prêtent à tout-les besoin différent de l'État; et qui, en se portant dans l'avenir, se rendent les mattre des évinement.

# CHAPITRE IV.

#### DU PRONOM.

§ 86. Le pronom est un mot qui s'emploie le plus souvent pour un nom, en remplit les différentes fonctions, et en prend le genre et le nombre :

Le vol est l'état naturel de l'hirondelle. ELLE mange en volant, ELLE boit en volant, et quelquefois donne à

manger à ses petits en volant. (Buffon.)

§ 81. Il y a cinq sortes de pronoms : les pronoms person nels, les pronoms relatifs, les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs et les pronoms indéfinis.

# I. Pronoms personnels.

§ 82. Les pronoms personnels sont ceux qui représentent le plus fréquemment les trois personnes du verbe.

Ces trois personnes sont :

1º La première, ou celle QUI PARLE, représentée par les vronoms :

Je, moi, me, pour le singulier Nous, pour le pluriel......

2º La seconde personne, ou celle A QUI L'ON PARLE, représentée par les pronoms :

Tu, toi, te pour le singulier... des deux genres.

3º La trotsième personne, ou celle DE QUI L'ON PARLE, représentée par les pronoms :

OBSERVATION. Il ne faut pas confondre les pronoms personnels le, la, les, avec les articles. Il suffit, pour les distinguer, de savoir que les pronoms accompagnent toujours un verbe, tandis que les articles précèdent toujours un nom:

Dieu explique LE monde, et LE monde LE prouve. (Rivarol.)

Le est répété trois fois dans cette phrase: dans le premier et le second cas, il est article, car il précède monde, qui est un nom; dans le troisième cas, il est pronom, attendu qu'il précède prouve, qui est un verbe.

# CHAPITRE IV.

#### DU PRONOM.

# I. Pronoms personnels.

§ 80, 81, 82. — 1. Je regarde les nations modernes ; j'y vois force lois, et je n'y trouve pas un seul législateur

2. Les inventeurs, en chaque science, sont les plus dignes de louanges, parce qu'ils en ouvrent la carrière aux autres hommes.

3. Il est impossible que, Dieu étant la souveraine charité, l'âme qui s'en approche ne s'enflamme et ne s'embrase.

- 4. L'Ecclésiaste, faisant le dénombrement des illusions qui travaillent les enfants des hommes, y comprend la sagesse même.
- 5. Dieu reprendra ses dons, puisque, loin de lui en rendre la gloire qui lui est due, nous les tournons contre lui-même.

6. En toute chose, fais ce que tu dois, et quelle que soit l'opi-

nion du vulgaire, ne t'en inquiète pas.

- 7. La bonté n'est pas le fruit de la réflexion; nous ne pouvons ni l'acquérir ni la perdre. La vanité peut en donner l'apparence. mais jamais la réalité.
  - 8. C'est lorsque nous sommes éloignés de notre pays que nous

sentons l'instinct qui nous y attache.

- 9. Nous nous tourmentons moins pour devenir heureux que pour faire croire que nous le sommes.
- 10. Après de longues infortunes, on méconnaît le bonheur lorsqu'il se présente, et l'on s'en méfie.
- 11. Ne craignez pas de multiplier vos bienfaits, mais ne les reprochez jamais si vous voulez en goûter le fruit.
- 12. La nature donne à la vieillesse la vérité en dédommagement de tout ce qu'elle lui a fait perdre.
- 13. Vous décidez sans examen qu'il a eu tort de tenter cette entreprise; et je crois, moi, qu'il en retirera honneur et profit.
- 14. Quand une lecture vous élève l'esprit, et qu'elle vous inspire des sentiments nobles et courageux, ne cherchez pas une autre rècle pour juger de l'ouvrage : il est bon et fait de main d'ouvrier.

Observation. 1. On ne tricmphe de la calomnie qu'en la dédaignant.

2. La crainte gouverne le monde, et l'espérance le console.

3. Les hommes sont comme les animaux : les gros mangent les petits, et les petits les piquent.

4. Je pense que, pour le bel air, nous ne le cédons à personne.

5. L'homme est si léger, que la moindre bagatelle suffit pour le

6. On brigue les honneurs sans les mériter : on en abuse quand on les a obtenus; on n'en veut plus que pour soi quand on les possède.

7. Le bonheur est le repos des désirs : celui qui le poursuit me

neut l'atteindre.

# II. Pronoms démonstratifs.

§ 83. Les pronoms démonstratifs sont ceux qui nous montrent comme par une sorte d'indication précise les personnes ou les choses que désignent les noms dont ils tiennent la place.

Ces pronoms sont:

| SINGULIER.                                         |                                                    | PLURIEL.                      |                                     |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| Masculin.<br>Ce.                                   | Fėminin.                                           | Masculin.                     | Féminin.                            |  |
| Celui.<br>Celui-ci.<br>Celui-là.<br>Ceci.<br>Cela. | Celle.<br>Celle-ci.<br>Celle-ià.<br>Ceci.<br>Cela. | Ceux.<br>Ceux-ci.<br>Ceux-là. | Celles.<br>Celles-ci,<br>Celles-là. |  |

Heureux CEUX qui aiment parfaitement et librement CE qu'ils sont obligés d'aimer nécessairement. (Pascal.)

Il est le Dieu du peuple et celui des soldats; Sûr de ceux-ci, sans doute, il veut soulever l'autre. (Corneille.)

Nous vivons comme si tou! CECI ne devait jamais finit (Massillon.)

1re Observation. Il faut se garder de confondre le pronom personnel se avec ce pronom démonstratif : se peut toujours se traduire par un autre pronom personnel, tel que soi, lui, elle, eux, elles; tandis que ce est traduisible par un des pronoms démonstratifs ceci, cela, ou par un nom :

On SE modèle imperceptiblement sur ceux que l'on fréquente. — C'est-à-dire, on modèle soi.

CE qui est inutile est toujours trop cher. — C'està-dire, CELA OU L'OBJET qui est inutile est toujours trop cher.

II est encore essentiel de savoir distinguer, non pour l'orthographe, mais pour l'analyse, ce adjectif de ce pronom : le premier précède toujours un nom ou un adjectif, tandis que le second accompagne touiours le verbe être qu'il précède immédiatement, à moin qu'il ne soit suivi d'un des pronoms me, te, lut, nous vous, leur, qui, que, quoi, dont, etc. :

Oh! qui pourra jamais voir sans être attendri..... Ce mètange confus du soleil et de l'ombre, Ce brillant occident. (Michaud.)

C'EST tout ignorer que de vouloir tout connaître. (Massillon.)

Je sais CE que je suis, je sais CE que vous êtes. (Corneille.)

# II. Pronoms démonstratifs.

- § 83. 1. La langue d'un muet vaut mieux que celle d'un menteur.
- 2. Ceux qui ne s'inquiètent pas de la justice forcent la justice à s'occuper d'eux.

3. Qu'est-ce que la langue dans la bouche d'un homme vertueux? C'est la cles qui ouvre un trésor.

- Celui qui a un grand sens, sait beaucoup.
   Ce ne sont pas les titres, ce sont les mœurs qui décident du mérite : celles-ci dépendent de nous ; ceux-là dépendent du hasard.
- 6. L'imagination grossit tons les objets; à l'examen, la raison se dit : Ce n'est que cela?
- 7. Dieu sait punir ceux que les hommes ne peuvent appeler en jugement.

8. Ce qui est utile mérite seul nos soins.

9. On allège sa douleur en soulageant celle des autres.

10. Celui-la est haissable qui parle toujours de lui. 11. La route la plus sure est celle de la droiture.

- 12. L'âme n'a point de secrets que la conduite ne révèle : cela est vrai à Pékin comme à Paris.
- 13. Celai-ci, par des soupçons artificieux, veut animer le juge contre la partie; celui-là emploie l'autorité pour le corrompre.
- 14. Ce n'est pas l'homme que je méprise, ce sont ses opinions, ce sont ses erreurs.
- 15. Ceux qui sont échappés du naufrage gisent un éternel adieu à la mer.
- I' Observation. 1. Le désir de comprendre (ce, se) qu'on ne comprend pas fait tomber dans beaucoup d'absurdités. 2. Ceuxlà sont heureux qui savent (ce, se) con enter de (ce, se) qui leur est nécessaire, et qui ne (ce, se) tourmentent pas pour le superflu.

  3. La vanité, voilà (ce, se) qui perd la plupart des hommes. 4. (Ce, se) que l'on a donné ne saurait (ce, se) reprendre. 5. Les blessures de la calomnie (se, ce) ferment; mais la cicatrice reste. 6. L'ame qui n'a point de but (se, ce) égare et (se, ce) perd; (ce, se) est n'être en aucun lieu que d'être partont. 7. (Ce, se) que l'on conçoit bien (ce, se) énonce clairement. 8. Ne demande pas que les événements (se, ce) règlent au gré de tes désirs, mais conforme tes désirs aux événements: (se, ce) est le moyen d'être heureux.
- II Observation. 1. C'est réjouir un ennemi que de paraître sensible à ses offenses. 2. Mon royaume n'est pas de ce monde. 3. Votre grand-père, est-ce ce vieillard qui vient à nous? 4. C'est ce livre que je vous demandais. 5. Ce magnifique spectacle que le monde étale chaque jour à mes regards, est ce qui parle le plus élo. quemment à mon cœur. 6. Ce que je sais le mieux, c'est mon commencement. 7. C'est ce grand prophète qui nous a ouvert le ciel. • Ce toit rustique, ce petit champ, voilà tout ce que je possède

# III. Pronoms possessifs.

§ 84. Les pronoms possessifs sont ceux qui modifient le nom dont ils tiennent la place en y ajoutant une idée de possession. En voici le tableau :

| ondant<br>rois<br>mes | à la I <sup>re</sup><br>à la 2º<br>à la 8º | Le mien.                                 | sing. rem.<br>La mienne.<br>La tienne.<br>La sienne. | Les tiens.                               | PLUR. FÉM.<br>Les miennes<br>Les tiennes.<br>Les siennes. |
|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| EEL                   | à la 2º                                    | — Le nôtre.<br>— Le vôtre.<br>— Le leur. | La vôtre.                                            | Les nôtres.<br>Les vôtres.<br>Les leurs. | Les nôtres.<br>Les vôtres.<br>Les leurs.                  |

\$ 85. Tout pronom possessif est traduisible par un substantif et par un des pronoms personnels régime d'une préposition :

Au lieu de déplorer la mort des autres, je veux appren-

dre à rendre LA MIENNE sainte. (Bossuet.)

Chacun a son idée : La vôtre est de rester, la jmienne est de sortir. (C. Delavigne.)

Dans la première phrase, la mienne tient lieu de la mort de moi; et dans la seconde, la votre et la mienne tiennent lieu de l'idée de vous, l'idée de moi.

OBBERVATION. Comme on a dû le remarquer, le nôtre, les nôtres, le vôtre, les vôtres, prennent l'accent circonflexe, tandis que les adjectifs possessifs notre et votre s'écrivent sans accent.

# IV. Pronoms relatifs.

§ 86. Les pronoms relatifs sont ainsi nommés parce qu'ils se trouvent toujours, dans la même phrase, en relation, en rapport immédiat avec le nom ou le pronom qu'ils représentent. Ces pronoms sont :

Qui, que, quoi, lequel, laquelle, lesquels, lesquelles,

duquel, de laquelle, desquels, desquelles, dont, où.

Comme le terme auquel le pronom relatif se rapporte le précède toujours, on lui donne le nom d'antécédent:

Les taxes Qu' le souverain lève sur ses sujets doivent être comme les vapeurs QU' le soleil attire de la terre, et QUI y retournent en fécondes rosées. (Malesherbes.)

Cette phrase renferme trois pronoms relatifs: le premier a pour antécédent les taxes; l'antécédent du second et du troisième est vapeurs

# III. Pronoms possessifs.

- § 84, 85. 1. En plaignant les autres, nous nous consolons nous-mêmes; en consolant leurs malheurs, nous sentons moins les nôtres.
- 2. L'intérêt, qui dirige tant d'hommes, ne peut pervertir un cœur comme le vôtre.
- 3. Il est beau pour un roi de ne pas sacrisser la grande samille à la sienne.

4. Chacun de nous a son devoir à remplir : faites le vôtre, je remplirai le mien.

- 5. Sans la raison, que fait-on de l'esprit? Le malheur des autres, et le sien propre.
- 6. Soyons sages aux dépens d'autrui, et tachons de ne rien faire par où personne puisse le devenir aux nôtres.

7. Celui qui n'est pas heureux pourrait souvent le devenir par

la seule vue du bonheur des siens.

- 8. Les journaux attendent le jugement du public pour y conformer le leur.
  - 9. On voit les maux d'autrui d'un autre œil que les siens.
- 10. Les compilateurs vont de tous côtés chercher des lambeaux des ouvrages des autres, qu'ils plaquent dans les leurs.

11. C'est de la félicité de son peuple qu'un roi doit faire la sienne. 12. Son opinion est consciencieuse, et nous devons la respecter.

quoiqu'elle ne soit ni la vôtre ni la mienne.

OBSERVATION. — 1. Notre maison est agréable, mais la votre est clus commode. — 2. Leurs revenus sont considérables, mais les no-tres et les voires sont plus sûrs. — 3, Voire crainte est plus fondée que la notre.

# IV. Pronoms relatifs.

\$ 86. — 1. Auguste assistait à des assemblées domestiques, à des conseils de famille où il opinait le dernier.

2. Il n'est point de genre de misère à laquelle saint Louis n'ait

laissé une ressource publique.

3. L'ame du juste s'envole dans le sein de Dieu, d'où elle est sortie et où elle avait toujours habité par ses désirs.

4. Les ambitieux, qu'on loue tant, sont des glorieux qui font des bassesses, et souvent des mercenaires qui veulent être payés.

5. Les places où nous aspirons ne sont jamais, selon nous, données

an mérite.

6. L'empire était, pour Auguste, une sorte de fonction publique hors de laquelle il remplissait tous les devoirs d'homme et de ci-

7. Il y a deux espèces d'hommes avec lesquels il ne faut avoir

rien de commun : les méchants et les sots.

# V. Pronoms indéfinis.

§ 87. Les pronoms indéfinis sont ceux qui représentent vaguement et sans détermination précise les personnes ou les objets auxquels ils s'appliquent.

Tels sont:

On, chaoun, autre, autrui, personne. quiconque, aucun, nul, tel, certain, quelqu'un, rien, l'un, l'autre, les uns, les autres, etc. :

Tel donne à pleines mains qui n'oblige personne, La façon de donner vaut micux que ce qu'on donne. (Corn.)

Ne sacrifiez PERSONNE a votre vonheur; on ne peut être heureux par le malheur d'AUTRUI.

Nul ne peut être heureux s'il ne jouit de sa propre es-

țime.

OBSERVATION. Il ne faut pas oublier qu'un mot n'est pronom que s'il est employé à la place d'un nom, et que tout mot qui accompagne ou qui modibe un nom ou

un pronom est adjectif.

Comme il arrive qu'un mot remplit alternativement la fonction de pronom et celle d'adjectif, et que quelquesois le même mot figure sous ce double aspect dans une même phrase, on peut être induit en erreur et se tromper sur sa nature; pour qu'on ne fasse pas de confusion à cet égard, il sussit de signaler les mots qui sont employés tantôt comme pronoms et tantôt comme adjectifs; ce sont : autre, aucun, nul, tel et certain:

NULLE parure que la simplicité, NUL ornement que la

modestie. (Bossuet.)

Dans cette phrase nulle et nul sont adjectifs, car ils accompagnent et modifient chacun un substantif.

Nul de ceux qui m'écoutent ici n'est content de sa des-

tinée. (Massillon).

Dan's cette phrase nul est pronom, car il tient la place d'un nom, et, comme expression, il équivaut à nul homme, aucun homme.

§ 88. Chaque est toujours adjectif; son pronom correspondant et chacun.

# V. Pronoms indéfinis.

- § 87. 1. Le bonheur d'autrui est un poison pour l'envieux.
- 2. C'est n'être bon à rien, que de n'être bon qu'à soi.
- 3. Haïr tous les hommes est une injustice à l'égard de quelquesuns, un excès de sévérité à l'égard de quelques autres, et toujours un malheur pour soi-même.
- 4. A force de vouloir tout savoir, il arrive souvent qu'on ne sait rien.
  - 5. Quand on est bon pour tous, on ne l'est pour personne.
- 6. L'amour-propre est un besoin, plus ou moins pressant, de l'opinion d'autrui.
- 7. En sacrificat tout à son devoir, on est sûr d'arriver au bon-heur.
  - 8. Aucun n'est prophète chez soi.
- 9. Plus on est grand, plus on ignore l'art et l'affectation de le paraître.
  - 10. Les uns sont morts; la fuite a sauvé tout le reste.
- 11. L'homme craint de se faire voir tel qu'il est, parce qu'il n'est pas tel qu'il devrait être.
- 12. Celui qui n'éprouve aucun sentiment affectueux n'en inspire aucun.
- 13. Tout fut marqué au coin de l'immortalité sous le règne de Louis XIV.
- 14. Tel est riche avec un arpent de terre, tel est gueux au milieu de ses monceaux d'or.
- 15. On doit ne se rendre suspect à aucun, et se faire aimer de tous.
- 16. Il y a de certains mérites qui ne sont point faits pour être ensemble, et de certaines vertus qui sont incompatibles.
- 17. Si vous demandez un conseil, l'un vous engage à ceci, l'autre à cela, et chacun croit son avis le plus sage.
- 18. On blâme l'injustice, non par l'aversion qu'on a pour elle, mais par le préjudice qu'on en reçoit.
- § 83. 1. Chacun pour soi et Dieu pour tous est la maxime d'un égoïste. 2. Chaque passion parle un différent langage. 3. Chaque homme ne platt ni ne déplatt à chacun.

# CHAPITRE V.

#### DU VERBE.

- § 89. On donne le nom de verbe, c'est-à-dire, de mot par excellence, au terme essentiel du discours, à ceni sans lequel l'énonciation de tout jugement serait impossible.
- § 90. Le verbe est un mot qui exprime l'existence, l'état et l'action.
- § 91. Le seul verbe proprement dit est le verbe étre; on le nomme verbe substantif parce qu'il subsiste par luimême, et qu'il ne renferme en lui aucune idée d'attribution
- § 92. Tous les autres, tels que aimer, courir, apercevoir, rendre, qui résultent de la combinaison du verbe être et d'un attribul, sont dits attributifs ou adjectifs: en effet, j'aime, je cours, j'aperçois, je rends, sout formés de je suis et des divers attributs aimant, courant, apercevant, rendant.

# L Du Sujet.

\$ 93. Le terme auquel se rapporte l'existence ou l'action exprimée par le verbe est appelé sujet.

On reconnaît le sujet au moyen de l'une des questions qui est-ce qui? ou qu'est-ce qui? On emploie la première, quand le sujet est un nom de personne, et la seconde, quand le sujet est un nom de chose :

Aux petits des oiseaux Dieu donne la pature. (Racine.)

Qui est-ce qui DONNE? DIEU - voilà le sujet.

Un bienfait reproché tient toujours lieu d'offense. (Racine.)

Qu'est-ce qui tient lieu d'offense? Un Bienfait arproché — sujet.

§ 94. Le sujet d'un verbe est le plus souvent représenté par un nom ou un pronom :

LE VICE est une plante étrangère, qui périt aisément si l'on veut se donner quelque peine pour l'extirper.

§ 95. Mais un verbe peut avoir encore pour sujet un mot quelconque, variable ou invariable, ou une expression composée prise substantivement:

AIMER est un besoin de l'âme. (De Ségur.) — Le MIRUX est l'ennemi du bien. — Les QU'EN-DIRA-T-ON inquiètent peu le sage.

# CHAPITRE V.

#### DU VERBE.

- § 89, 90, 91, 92.—1. Le temps fuit; la conscience crie; la mort menace; le temps sollicite; l'enfer gronde; et l'homme dort.
  - 2. Tous les hommes commencent par les mêmes infirmités.
- 3. Une des choses qu'on imprimait le plus fortement dans l'esprit des Égyptiens était l'estime et l'amour de la patrie.
- 4. Par le travail on charme l'ennui, on guérit la langueur de la paresse et les pernicieuses réveries de l'oisiveté.
- 5. Les conquêtes les plus glorieuses sont celles qui nons gagnent les cœurs.
- 6. Qu'on soit blessé pr un furieux ou par un aveugle, on n'en sent pas moins sa blessure.
  - J'ai mon Dieu que je sers; vous servirez le vôtre : Ce sont deux puissants D'eux. — Il faut craindre le mien : Lui seul est Dieu, Madame; et le vôtre n'est rien. (Racine.)

## L Du Sujet.

- § 93, 94, 95. 1. La libéralité de Dieu est infiniment audessus de toute l'industrie de l'homme.
  - 2. Le moment où je parle est déjà loin de moi.
- 3. Si les princes acquièrent quelques-uns de leurs sujets en les achetant, ils en perdent une infinité d'autres en les appauvrissant.
- 4. Vous avez eu tort de mériter les réprimandes; vous avez un tort nouveau de ne pas savoir les supporter.
- 5. L'ambition conduit la vertu par des moyens et à des fins qui sont souvent indignes d'elle.
- La raison supporte les disgrâces; le courage les combat; la patience et la religion les surmontent.
- 7. L'arbre de la science porte encore le fruit défendu; celui qui see le cueillir ne trouve, pour prix de sa témérité, qu'une écorce vide et amère.
  - 8. Un pauvre qui sollicite est presque toujours importun.
- 9. Les âges se renouvellent; la figure du monde passe sans cesse; les morts et les vivants se succèdent continuellement; rien ne demeure; tout change; tout s'éteint; Dieu seul demeure toujours le même.
- Les esprits faux sont insupportables, et les cœurs faux sont en horreur.
- 11. On triomphe des habitudes plus aisément aujourd'hui que demain.
  - 12. Ne songer qu'à soi et au présent est une source d'erreurs.

# II. Des Compléments.

§ 96. Les termes qui servent à compléter le sens que le verbe seul exprimerait imparfaitement, ont reçu le nom de compléments.

On se rend agréable quand on écoute volontiers et sans Jalousie, et qu'on fournit aux autres l'occasion

DE BRILLER.

- Se (pour soi) agréable volontiers sans jalousie aux autres l'occasion de briller sont autant de compléments.
- § 97. Comme les compléments sont sous la dépendance du verbe et règis par lui, on leur donne souvent le nom de régimes.
- § 98. Il y a trois sortes de compléments : les compléments directs, les compléments indirects et les compléments circonstantiels.

# 1. Du Complément direct.

§ 99. Le complément direct est le terme sur lequel tombe directement l'action exprimée par le verbe, celui qui en complète la signification sans le secours d'aucun autre mot:

Le temps qui consume tout détruit les erreurs ke-

MES. (Montesquieu.)

§ 100. Il répond à la question qui? pour les personnes,

et quoi? pour les choses.

On a MILLE REMEDES pour consoler UN HONNÊTE HOMME et pour adoucir son MALHEUR; mais on n'en trouve pas un pour alléger CELUI du méchant.

On a QUOI? MILLE REMÈDES — pour consoler QUI? UN HONNÊTE HOMME — et pour adoucir QUOI? SON MALHEUR — mais on ne trouve pas QUOI? UN (remède) — pour alléger QUOI? CELUI (le malheur) du méchant.

§ 101. Le complément d'irect peut être représenté ou par un ou plusieurs substantifs, ou par un des pronoms moi, me, nous, toi, te, vous, le, la, les, se, que, lequel, laquelle, etc., ou enfin par toute expression et tout mot pris substantivement:

Lavare BE prive du nécessaire pour entasser DES RI-CHESSES QUE ses héritiers dissipent aussitot qu'ils LES possèdent.

## IL Des Compléments.

# 1. Du Complément direct.

- \$ 96, 97, 98, 99, 100, 101. 1. Je viens d'entendre une grande vilaine harangue qui m'a fait bâiller vingt fois.
  - 2. La mort égale pour jamais toutes les condition différentes.
- 3. Une sagesse prudente et réglée entreprend les choses difficiles, et ne tente pas les impossibles.
- 4. Ne montrez pas un front dur et sévère, mais ayez toujours un maintien grave et recueilli : le premier désigne l'orgueil ; l'autre, la prudence.
- 5. Malheurà moi, si j'interrompais les sacrés mystères pour faire un éloge profane!
- 6. La rature donne une partie de l'esprit, et le commerce du monde donne l'autre.
- 7. Les anciens ont frayé le chemin que nous suivons, et nous allons frayer celui que suivront ceux qui viendront après nous.
- 8. Pour que les hommes fassent de grandes choses, il faut que l'exemple les anime, que l'émulation les excite, que le souverain les encourage.
- 9. Un prince ne connaît sa force qu'à demi, s'il ne connaît pas tous les grands hommes que la Providence a produits sous son règne.
- 10. Ce beau lis coupé dans sa racine n'a pas encore perdu sa vive blancheur et cet éclat qui channe les yeux; mais la terre ne le nourrit plus, et sa vie est éteinte.
  - 11. Quelle guerre intestine avons-nous allumée!
- 12. Tout homme se flatte et s'abuse ; les défauts qui le choquent dans les autres le choquent moins lorsqu'il les découvre en lui ; et, il faut le dire, si nous nous jugeons avec trop d'indulgence, les autres nous jugent avec trop de rigueur.
- 13. L'espérance rend le temps bien long, et la jouissance bien courte.
- 14. Quand on écoute le cri de l'humanité, on n'est pas loin d'entendre la voix de la raison.
  - 15. Dieu a créé deux grands luminaires, le soleil et la lune.
- 16. Par la science l'homme ose franchir les bornes étroites dans lesquelles il semble que la nature l'ait renfermé.
- 17. Si la gloire et le mérite ne rendent pas les hommes heureux, ce que l'on appelle bonheur mérite-t-il nos regrets? Une âme un peu courageuse daignerait-elle accepter ou la fortune, ou le repos d'esprit, ou la modération, s'il fallait leur sacrifier la vigueur de ses sentiments, et abaisser l'essor de son génle?

# II. Du Complément indirect.

§ 102. Le complément *indirect* est un terme sur lequel l'action ne tombe qu'indirectement, et qui n'est rattaché au verbe qu'à l'aide d'une des prépositions à, de, par.

L'inimitié succède à l'amitié trakie. (Racine.)

Le parti qui triomphe se grossit DE TOUS CEUX qui règlent leur opinion sur l'intérêt personnel.

La venue de Jésus-Christ a été prédite PAR LES PRO-

PHÈTES. (Acad.)

§ 103. Il répond à l'une des questions à qui? à quoi? de qui? de quoi? par qui? par quoi ? etc.

Ne vous débarrassez pas des PAUVRES en LEUR jetant

ce que vous LEUR donnez.

Ne vous débarrasses, pas de QUI? DES PAUVRES — en jetant A QUI? A EUX (bur) — ce que vous donnez A QUI? A EUX (leur).

OBSERVATION. Un nom, joint au verbe par une préposition autre que à de, par, peut être considéré comme complément indirect, lorsqu'il est nécessaire au sens du verbe et qu'il est le terme sur lequel tombe l'action.

§ 104. Le complément indirect peut être représenté par un nom ou un pronom précédé d'une des prépositions à, de, par, etc., ou bien encore par un des pronoms se, lui, leur, dont, en, y, qui s'emploient sans préposition, attendu qu'ils la renferment en eux; ainsi, avant un verbe SE, LUI, est toujours pris pour à soi, à lui, à elle; LEUR pour à eux, à elles; DORT pour duquel, de laquelle, desquels, desquelles; EN pour de lui, d'elle, d'eux, d'elles, de cela; y pour à lui, à elle, à eux, à cela.

L'ingratitude met a UNE PÉNIBLE ÉPREUVE les âmes les plus vertueuses, en LEUR refusant les seuls prix AUX-QUELS elles aspirent, la reconnaissance et l'amitié. (Ségur.)

OBSERVATION. Les pronoms me, te, se, nous, vous, qui s'emploient comme compléments directs, peuvent figurer aussi comme compléments indirects: dans le premier cas ils sont mis pour moi, toi, lui, elle, etc.; et dans le second pour à moi, à loi, à lui, à elle, etc

Vous m'aimez, vous me le soutenez; Et cependant je pars, et vous me l'ordonnez. (Racine.)

Me, exprimé trois fois dans ces deux vers, est complément direct dans vous m'aimez (vous aimez moi), et complément indirect dans vous me le soulenez, et vous me l'ordonnez (vous soutenez, vous ordonnez cela a moi).

# II. Du Complément indirect.

102, 103, 104. — 1. Aux petits des oiseaux Dieu donne la pature.

2. Le dévouement de Léonidas apprit aux Grecs le secret de leur

force, et aux Perses celui de leur faiblesse.

3. Le temps efface les ouvrages de l'homme, et couvre de pous-

sière et de mousse ses plus fastueux monuments.

4. Henri V, roi d'Angleterre, adressa ces belles paroles aux grands de son royaume qui voulaient lui rendre hommage avant la cérémonie de son couronnement. Attendez, pour me jurer obéissance, que j'aie juré moi-même obéissance aux lois.

5. C'est raisonner fort mal que de raisonner contre la Provi-

dence.

6. La nature Cras a fait un besoin de l'occupation; la société nous en fait un devoir; l'habitude nous en fait un plaisir.

7. La jole que l'on reçoit de l'élévation de son ami est un peu balancée par la petite peine qu'on a de le voir au-dessus desoi.

- 8. L'ingratitude entéve moins de plaisir au bienfaiteur qu'à l'in-
- 9. Les ondes vous gagnent, le torrent vous entraîne, et vous balancez si vous essayerez de vous sauver du danger!

10. L'homme s'ennuie du bien, cherche le mieux, trouve le mal-

et s'y soumet, crainte de pire.

- 11. Rien nedevrait plus nous corriger de notre penchant à condamner les goûts d'autrui que la promptitude que nous mettons à en changer nous-mêmes,
- 12. La nuit verse quelquelois sur la paupière du malheureux l'oubli des peines de la journée, et l'illusion sur celles qui l'attendent le lendemain.

13. La nuit laisse toute la puissance à la douleur.

14. Le moyen de se défaire d'un ennemi est d'en faire un ami.

15. On ne s'amuse pas longtemps de l'esprit d'autrui.

- 16. Le sage se demande la cause de ses fantes; l'insensé la demande aux autres.
- 17. La présomption naît d'un faux jugement qui nous exagère nos forces.
- 18. On est coupable du mal auquel on participe, soit en s'y prétant, soit en y coopérant.
- 19. Les jeunes gens ne séparent point leur estime de leurs goûts. 20. Les méchants sont persécuteurs, et ils ont leurs raisons pour s'en prendre aux bons plutôt qu'aux méchants : on ne fait point la guerre à ses alliés naturels.

21. Il ne faut pas se préteraux plaisirs; dès qu'on s'y adonne,

on se prépare des regrets.

22. On fait bien des chutes avant d'attraper la raison; elle se sauve, parce qu'elle croit valoir la peine qu'on coure après elle.

# III. Du Complément circonstantiel.

§ 105. Le complément circonstantiel est le terme qui complète le sens du verbe en le modifiant par une idée accessoire de manière, de temps, de lieu, de cause, de but, etc.!:

Peu d'hommes, DANS LES CONSEILS des rois, s'occupent du bonheur des hommes. (Bern. de Saint-Pierre.)

Le témoin le plus vil, et les moindres clartés Nous montrent quelquefois de grandes vérités.

A VINGT ANS, on ne compte pas les années ; A SOIXANTE on comple les jours.

§ 106. Il répond à toute question entre que celles dont on se sert pour le complément direct et le complément indirect; les principales sont : quand? où? d'où? par où? comment? pour quel cause? pour quel motif? etc.

## DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE VERBES ATTRIBUTIFS.

- § 107. Les verbes attributifs peuvent se diviser en deux grandes classes; savoir: les verbes transitifs et les verbes intransitifs.
- § 108. Les verbes *transitifs*, communément appelés actifs, expriment une action qui du sujet est *transmise directement* au complément qui en est l'objet.

La clarté DRNE les pensées profondes. (Vauvenargues.)
GAGNONS l'estime des gens de bien; quant à l'opinion de la multitude, MÉNAGEONS-la sans la FLATTER.

§ 109. Les verbes intransitifs, appelés aussi verbes neutres, expriment l'action ou d'une manière absolue, et sans rapport avec aucun objet, ou ne la transmettent à un complément que d'une manière indirecte et par le secours d'une préposition; d'où il suit:

1° Ou qu'ils peuvent être employés sans complément :

Usez, n'abusez pas.

2º Ou qu'ils ne peuvent être suivis que d'un complément indirect:

Les grands ABUSENT DES BIENS et DES MAUX de la vie humaine. (Massillon.)

OBSERVATION. Les verbes transitifs employés sans complément direct deviennent accidentellement intransitifs:

L'esprit est le don de CONGEVOIR et de COMBINER avec finesse, et de RENDRE d'une manière piquante.

Be certains verbes, intransitifs de leur nature, deviennent accidentellement transitifs, lorsqu'ils sont employés avec un complement direct: On n'ose Parler aux princes LE LANGAGE de la vérité.

# III. Du complément circonstanciel.

- § 105, 106.—1. Admirez un guerrier dans l'action, un pilote dans la tempête, et la vertu dans les revers.
- 2. Droiture et franchise terminent promptement les affaires les plus épineuses.
- 3. Toute musique n'est pas propre à louer Dieu et à être entendue dans le sanctuaire.
- 4. Les grandes âmes sont celles qui s'arrangent le mieux dans la situation présente, et qui dépensent le moins en projets pour l'avenir.
- 5. La véritable charité tombe sans bruit dans le sein des malheureux.
- 6. Les hommes qui gcuvernent les peuples accusent toujours leurs eunemis du peu de succès de leur administration.

## DES DIFFÉRENTES ECPECES DE VERBES ATTRIBUTIFS.

- § 107, 108, 109. 1. L'adversité conduit les esprits faibles au désespoir; elle fortifie les âmes élevées.
- 2. L'admiration, comme la flamme, diminue dès qu'elle n'augmente plus.
- 3. Nous n'apparaissons qu'un instant sur la terre : l'homme natt, soussire et meurt; en trois mots voilà son histoire.
- 4. L'esprit a beau faire plus de chemin que le cœur, il ne vajamais si loin.
  - 5. Les premières années décident du sort des autres.
- 6. La clémence est une vertu sublime qui nous porte, non à obtenir justice, mais à pardonner.
- 7. La solidité manque aux biens de la fertune, et l'éclat à ceux de la vertu.
- 8. Les différentes manières d'admirer les choses font bientôt connaître l'esprit ou la bêtise de celui qui admire.
  - 9. La politesse consiste à penser des choses honnêtes et délicates.
- 10. L'amour-propre éclairé nous donne l'envie de plaire; l'orgueil nous en éloigne.
- 11. C'est le propre du vrai talent de faire de très-belles choses d'une manière simple.
- 12. Chaque jour de ta vie, donne quelques instants au plaisir, quelques heures au repos et le reste au travail.
- 13. La continuité de l'infortune procure au moins un avantage : c'est qu'à force de tourmenter, elle finit par endurcir.
  - 14. Nos idées deviennent plus claires en passant sur nos lèvres.
- 15. Saint Louis dit en mourant : « Le Seigneur refuse à mes infidélités la consolation que j'avais souhaitée de délivrer son héritage.»

#### I. DES MODES.

§ 114. Les différentes manières dont les verbes expriment et présentent à l'esprit l'existence ou l'action s'appellent modes.

§ 115. Il y a cinq modes': l'indicatif ou affirmatif, le

conditionnel, l'impératif, le subjonctif et l'infinitif.

§ 116. L'indicatif, appelé aussi affirmatif, exprime l'existence ou l'action d'une manière certaine, positive et absolue :

Je suis jeune , il est vrai ; mass aux âmes bien nées La valeur n'attend pas le nombre des années. (Corneille.)

Combien de fois A-t-on DIT que la fin principale et la première loi du gouvernement ÉTAIT le bonheur du peuple!

§ 117. Le conditionnel exprime l'existence on l'action, non d'une manière absolue, mais comme subordonnée à telle ou telle condition énoncée ou sous-entendue:

J'ABANDONNEZAIS tout si je savais ne pas réussir.

§ 118. L'impératif exprime l'existence ou l'action avec commandement, exhortation, ou désir :

Aimez qu'on vous conseille et non pas qu'on vous loue. (Boileau.) JETONS les yeux sur cette terre qui nous porte; REGAR-DONS cette voute immense des cieux qui nous couvre.

§ 119. Le subjonctif exprime l'existence ou l'action d'une manière subordonnée, et comme dépendante d'une autre action exprimée par un verbe auquel est soumis (sub-joint) celui qui est employé au mode subjonctif:

Il nest point de genre de misère à lequelle seint Louis

n'AIT LAISSE une ressource publique. (Massillon.)

L'homme s'amollirait et s'oublierail bientôt lui-même, s'il n'avait rien qui nodérât ses plaisirs et qui exerçât sa patience. (Fénelon.)

§ 120. L'infinitif exprime l'existence et l'action d'une

manière indéfinie et générale :

Celui qui a táche de vivre de manière à n'Avoir pas besoin de songen à la mort, la voit venir sans

effroi. (Montesquieu.)

§ 121. L'indicatif, le conditionnel, l'impératif et le subjonctif, dont le sens est toujours déterminé sous le rapport de la personne et du nombre, sont appelés MODES

L'infinitif, qui exprime l'existence ou l'action dans le sens le plus vague et le plus général, sans aucun rapport de personne ui de nombre, est appelé MODE IMPERSONNEL.

#### I. DES MODES.

- \$ 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121. 1. On ne voit que des gens qui vivent mal et qui parlent bien.
- 2. Si la vertu et la vérité étaient bannies de la terre, elles de vraient toujours se trouver dans le cœur des rois.
  - 3. Tâchons d'être tels que notre conscience nous venge du sort.
- 4. Les sots prennent souvent conseil du premier venu; mais les gens d'esprit n'en ont jamais pris que de leurs semblables.
- 5. Nos meilleures actions nous feraient queiquelois honte si l'on savait ce qui nous les fait faire.
- 6. La raison ne nous distinguerait-elle si glorieusement de la bête que pour nous rendre de pire condition qu'elle?
  - 7. Homme, qui veux.... limiter la nature,

Vole et cherche en quel lieux ses confins sont placés.

- 8. Il n'y a pas d'homme qui n'ait ses défauts ; le meilleur est celui qui en a le moins.
- 9. Tout occupée du présent, l'enfance dit : Je vis; préoccupée de l'avenir, la jeunesse dit : Je vivral; les yeux fixés sur le passé, la vieillesse dit : J'ai vécu.
- 10. La constance peut avancer lentement, mais elle n'interrompt jamais l'ouvrage qu'elle a commencé, et produit de grandes choses. Apportez chaque jour une corbeille de terre, vous ferez enfin une montagne.
- 11. La patience est une amie généreuse qui partage avec nous le fardeau de nos peines, afin que nous n'en seyons pas accablés.
- 12. Pensez deux fois avant de parler une, et vous parlerez deux fois mieux.
- 13. La magistrature est une espèce de sacerdoce qu'on ne saurait environner de trop de respects.
- 14. La raison offenserait la nature, si elle mettait les accidents qui nous arrivent au nombre des choses indifférentes.
- 15. Jamais, en quoi que ce puisse être, les méchants ne sont bons à rien de bon.
  - 16. Louer une mauvaise action, c'est la commettre.
- 17. Pour que les Romains pussent avoir des armes plus pesantes que celles des autres hommes, il fallait qu'ils fussent plus qu'hommes: c'est ce qu'ils firent par un travail continuel qui augmentait leurs forces.
- 18. Les crimes ne sont jamais que les coups d'essai du cœur; le vice a ses progrès comme la vertu.
- 19. La médiocrité de votre fortune et la douceur de votre caractère empêcheront qu'on ne vous craigne; on sera sans crainte ouand on saura qu'on peut vous offenser sans danger.

#### III. SURDIVISION DES TEMPS.

- § 130. Il v a, comme nous l'avons dit, trois temps principaux, le présent, le passé et le futur; mais chacun de ces temps est susceptible de modifications accessoires, au moyen desquelles on exprime les relations diverses des verbes entre eux, et les points de vue particuliers sous lesquels on considère la durée; ainsi :
- 1º On emploie LE PRÉSENT pour exprimer, soit une action faite au moment où l'on parle, soit une chose habituelle :

Midi sonne (maintenant); — mon père prise (habi-

tuellement).

2° On emploie l'imparfait pour exprimer une action passée, que l'on coasidère comme présente relativement à une action également passée avec laquelle elle coïncide :

César prodigua l'argent dans une république qu'il

VOULAIT ccrrompre. (La Harpe.)

3º On emploie le Passé défini pour exprimer une action passée dans un temps précis et entièrement écoulé :

Turenne, dans le siècle le plus fécond en grands hommes, n'EUT point de supérieur, et ne COMPTA qu'un rival.

4º On emploie le PASSÉ INDÉFINI pour exprimer une

action passée dans un temps indéterminé :

Dieu A DIT. et les choses ont été faites; il A COM-MANDÉ, et elles ont été créées. (Bossuet.)

5° On emploie le passé antérieur dour exprimer une action qui s'est faite avant une autre également passée, et qui l'a suivie immédiatement :

Quand j'EUS RECONNU mon erreur, je fus tout honteux des mauvais procédés que j'avais eus pour lui.

6º On emploie le Plus-que-parfait pour exprimer une

action passée, antérieure à une autre action avec laquelle elle n'est pas en rapport immédiat :

Ma gaieté témoignait que j'AVAIS VÉCU seul tout le jour; i'étais bien aufferent quand j'AVAIS vu compagnie.

7º On emploie le FUTUR pour exprimer une action à venir et postérieure au moment où l'on parle :

Je vous ABANDONNEMAI à vos anciens malheurs.

8º On emploie le futur antérieur pour exprimer une action à venir antérieure à une action également à venir : Les habitants Auront Adandonné la ville lorsque

l'ennemi y entrera. (Vertot.)

#### III. SUBDIVISION DES TEMPS.

- § 130. Nous vivons avec nos défauts comme avec les odeurs que nous portons; nous ne les sentons plus; elles n'incommodent que les autres.
- 2. Celui qui est en place doit éviter d'employer des hommes vicieux, bien persuade qu'on lui imputera ce qu'ils pourront faire de mal.
  - 3. J'aime les maisons où je puic me tirer d'affaire avec mon es-
- prit de tous les jours.
  4. Quand les Romains avatent plusieurs ennemis sur les bras,
- ils accordaient une trêve au plus faible, qui se croyait trop heureux de l'obtenir.
- 5. Il y a environ cinq siècles, quand un homme avait le malheur d'etre un sot, il ne l'était que pour ses amis; maintenant. grâce à l'art typographique, il l'est pour tout le monde.
- 6. Cet homme, qui pensai. exercer sa passion, n'exécutait que les arrêts du ciel.
- 7. Les actions qui ont causé le repentir sont une grande instruction.
- 8. Rome n'était plus alors cette ville dont le peuple n'avait eu qu'un même esprit, un même amour pous la liberté, une même haine pour la tyrannie.
- 9. J'ai eu d'abord pour les grands une crainte puérile; mais i'ai passé, presque sans milieu, jusqu'au mépris.
- 10. Celui à qui l'expérience a appris à se défier des autres est malheureux; celui qui a puisé cette leçon dans son cœur est coupable.
- 11. Les Athéniens avaient fait de la piété une divinité, et lui avaient bâti un temple.
- 12. La force des exercices auxquels on accoutumait les armées romaines, les chemins admirables qu'ils avaient construits, les mettaient en état de faire des marches longues et pénibles.
- 13. Je rends carrée une boule que les premièles lois du mouvement avaient faite ronde.
- 14. J'ai eu le malheur de me dégoûter souvent des gens dont j'avais désiré le plus la bienveillance.
- 15. L'empire formidable qu'Alexandre avait conquis ne dura pas plus longtemps que sa vie, qui fut courte.
- 16. La conscience est le sentiment du contentement ou du remords, selon qu'on aura fait le bien ou le mal.
- 17. Les hommes no pouvaient pas manquer d'étre malheureux; ils le sont les uns par les autres, et de plus par eux-mêmes.
- 18. Alexandre, le conquérant le plus renommé et le plus illustre qui fut jamais, a été le dernier roi de sa race; s'il fut demeuré dans la Macédoine, il aurait pu laisser à ses enfants le royaume de ses pères; mais parce qu'il avait été trop puissant, il fut la cause de la perte des siens.

- \$ 131. On appelle conjuguer un verbe, écrire ou réciter dans un ordre déterminé ses différentes terminaisons ou inflexions de modes, de temps, de personnes et de nombres.
- § 132. On divise les verbes en quatre classes, appelées conjugaisons, parce que la plupart des verbes de chaque classe se conjuguent de la même manière, et qu'ils ont tous une même terminaison au présent de l'infinitif.
  - § 133. La première est terminée en En : aimen, prien;

La deuxième en in : finin, gémin, chérin;

La troisième en OIR: recevoir, apercevoir, devoir; La quatrième en RE: rendre, instruire, plaire.

§ 134. Les verbes sont réguliers, irréguliers ou défectifs.

§ 135. Ils son? réculiers, si, dans leur formation, ils suivent les règles communes à toutes les conjugaisons.

§ 136. L's sont irréguliers, 1° lorsque, dans la forma tion de leurs temps, ils s'écartent des règles générales; 2° lorsqu'ils diffèrent, par quelques-unes de leurs désinences, du modèle de la conjugaison à laquelle ils appartiennent.

§ 137. Ils sont défectifs, 1° lorsqu'ils ne sont pas usités à tous les modes et à tous les temps; 2° lorsqu'ils ne s'em-

ploient pas à toutes les personnes.

- § 138. On donne 'e nom d'auxiliaires aux verbes être et avoir quand ils servent à former les temps composés des autres verbes : il Eat tombé, il a marché.
- § 139. RADICAL et TRAMINAISON. Tout verbe se compose de deux parties distactes, l'une invariable appelée RADICAL, l'autre variable appelée TERMINAISON.

§ 140. Le radical représence l'attribut.

- § 141. La terminaison exprime l'existence sous le triple ripport de la personne, du nombre, du mode et du temps. Ainsi dans j'Aime, nous Aimons, il Aima, ils Aimeront, le radical est Aim, et les terminaisons, e, ons, a, eront.
- § 142. Chaque verbe a son radical propre; quant aux terminaisons, elles sont communes à tous les verbes réguliers de la même conjugaison.

§ 143. Les temps sont ou primitifs, ou dérivés.

Les temps primitifs sont ceux qui ne sont formés d'aucun autre; et les temps dérivés, ceux qui se forment des temps primitifs.

\$ 144. Il y a cinq temps primitifs: le présent de l'indicatif, le passé défini, le présent de l'infinitif, le participe présent, et le participe passé.

- § 131. (Voir les verbes conjugués, page 52 et suivantes.)
- § 132. 133. (Voir le modèle de la première conjugaison, pages 56, 58 et 60.

Le modèle de la deuxième conjugaison, pages 60 et 62.

Le modèle de la troisième conjugaison, pages 62, 64 et 66.

Le modèle de la quatrième congugaison, pages 66 et 68.)

- § 134, 135. Verbes :egu!jers.(Voir du § 147 au § 167, et le § 177)
- § 136, 137.) Verbes irréguliers et désectifs. (Voir § 177.)
- § 138. Verbes auxiliatres.) Voir leur conjugaison, § 144, 145.
- § 139, 140, 141, 142. Radical et terminaison. 1. Discutons, no disputons jamais.
- 2. O'ez du monde l'ignorance, le préjugé, la présomption, l'entêtement, alors les disputes s'évanouiront d'entre les hommes.
- 3. L'histoire conservera éternellement les noms des rois qui rendirent leurs sujets heureux.
  - 4. Je n'aimerais pas que les sots s'amusassent à mes dépens.
- 5. Les timides et les incertains formeront éternellement la majorité du monde.
- La vraie modestie est un arbre touffu qui cache sout des feuilles les fruits qu'elle produit.
- 7. Vivre libre et tenir pen aux choses humaines, c'est le meilleur moyen d'apprendre à mourir.
- 8. En nous écartant des lois de la nature, nous rencontrons des maux.
  - 9. L'oisiveté rend le corps lourd et pesant; le travail le fortifie.
- 10. Nous devons tentr pour parent celui qui nous soulage dans la détresse, et non celui qui nous touche par le sang et qui nous abandonne.
- 11. Exercez l'hospitalité envers vos ennemis mêmes; les arbres ne refusent pas leur ombre à l'impitoyable bûcheron.
- 12. Alexandre entendant vanter les exploits de son père, s'abandonna à une telle fureur, qu'il immola un de ses meilleurs officiers.
  - § 143, 144. Temps primiti/s et temps dérivés. (Voir le § 166.)

# § 145. CONJUGAISON DU VERBE AVOIR.

## 1er MODE.

# INDICATIF on AFFIRMATIF.

PRÉSENT.

Pai.
Tu as.
Il ou elle a.
Nous avons.
Vous avez.
Ils ou elles ont.

#### IMPARFAIT

ou passé simultané.

J'avais. Tu avais. Il ou elle avait. Nous avions. Vous aviez. Ils ou elles avaient.

#### PASSÉ DÉFINI.

Tu eus.
Il ou elle cut.
Nous eûmes.
Vous eûtes.
Il: ou elles eurent.

Peus.

#### PASSÉ INDÉFINA.

J'ai eu. Tu as eu. Il ou elle a eu. Nous avons eu. Vous avez eu. Ils ou elles ont eu.

#### PASSÉ ANTÉRIEUP.

J'eus eu. Tu eus eu. Il ou elle eut eu. Nous eûmes eu. Vous eûtes eu. Ils ou elles eurent eu.

#### PLUS-QUE-PARFAIT.

J'avais eu. Tu avais eu. Il ou elle avait eu. Nous avions eu. Vous aviez eu. Ils ou elles avaient eu.

#### FUTUR.

Paurai. Tu auras. Il ou elle aura. Nous aurons. Vous aurez. Ils ou elles auront.

futur antérieua.

J'aurai eu. Tu auras eu. Il ou elle aura eu. Nous aurons eu. Vous aurez eu. Ils ou elles auront eu.

# Ile MODE.

# CONDITIONNEL.

PRÉSENT.

J'aurais.
Tu aurais.
Il ou elle aurait.
Nous aurions.
Yous auriez.
Ils ou elles auraient.

PASSÉ. - Ire forms.

Paurais eu. Tu aurais eu. Il ou elle aurait eu. Nous aurions eu. Vous auriez eu. Ils ou elles auraient eu.

## PASSÉ, -- IIe forme

J'eusse eu. Tu eusses eu. Il ou elle edt eu. Nous eussions eu. Vous ^Lisiez eu. Ils 6.. elles enssent eu.

# mode.

IMPÉRATIF.

PRÉSENT OU FUTUR. Aic.

Aic. Ayons Ayez,

IV MODE.

SUBJONETIF.

Que j'aie. Que tu aies.

# § 145. EXERCICES SUR LE VERBE AVOIR.

#### Ier Exercice.

[Reconnaître le mode, le temps, la personne et le nombre du verbe en italique.]

- 1 On a toujours tort avec sa conscience quand on est réduit à disputer avec elle.
- 2. Nous n'avons jamais qu'un moment à vivre, et nous avons des espérances pour plusieurs années.
  - 3. Ma mère a ses desseins, madame, et j'ai les miens.
- 4. Ce grand roi n'avait eu jusque-là qu'à se défier de ses propres désirs.
  - 5. J'ai eu toutes les peines du monde à réussir
- 6. Nous aurons pour vovs beaucoup d'indulgence, et nous voudrions que vous n'en eussiez pas moins pour les autres.
- 7. J'aurais eu moins de sévérité s'il eût eu plus de douceur et de soumission.
- 8. Les peuples anciens n'avaient aucun usage des machines propres aux siéges, et les soldats n'ayant point de paye ne pouvaient être retenus longtemps devant une place.
- 9. Quelque difficulté qu'il y ait à se placer à la cour, il est encore plus difficile de se rendre digne d'y être placé.
- 10. Nous aurions moins de peines, si nous avions moins de désirs.
- 11. Il semble qu'il n'y ail de dupe de la flatterie que celui qui s'en laisse charmer.
  - 12. Il ne faut pas avoir pour amis les ennemis de Dieu.
  - 13. Il n'y a que les grandes nations qui atent des armées.
- 14. Le chancelier Séguier a eu naturellement ce que tant d'autres veulent avoir, ce qu'on n'a point par l'affectation, et ce qu'on n'aura jamais par l'étude.

### II Exercice.

(Emploi du mode, du temps, de la personne et du rombre.)

I. Indicativ. 1. Les grands — (prés.) des plaisirs, le peuple — (prés.) de la joie. 2. Louis XIV — (imparf.) l'âme plus grande que l'esprit. 3. Turenne n'— (imparf.) point de vices; et peut-être que, s'il en — (plus-que-parf.), il aurait porté certaines vertus plus loin. 4. Arcadius — (passé def.) l'Orient, et Honorius — (passé def.) 'Cocident. 5. J'— (passé indéf.) toute mavie un goût décidé pour les ouvrages des anciens. 6. Vendôme n'— (passé indéf.) rien à lui que sa gloire. 7. Personne n'— (futur ant.) plus que moi la désir de bien faire, et personne n'— (futur) plus de faules à se reprocher que moi. 8. Nous — (futur) peut-être plus de bonlseur que nous n'— (passé indéf.) de prudence.

Qu'il ou qu'elle ait. Que nous ayons. Que vous ayez. Qu'ils ou qu'elles aient.

#### IMPARPAIT.

Que j'eusse.
Que tu eusses.
Qu'il ou qu'elle eût.
Que nous eussions.
Qu'ils ou qu'elles eussent.

#### PASSÉ.

Que j'ale eu. Que tu ales eu. Qu'il ou qu'elle aft eu. Que nous 2yons eu. Qu'ils ou qu'elles abent eu. Qu'ils ou qu'elles abent eu. Que l'eusse eu. Que tu eusses eu. Qu'il ou qu'elle eût eu. Que nous eussions eu. Qu'ils ou qu'elles eussent eu.

PLUS-OUE-PARYAIT

v° mode. Infinitip. Présent.

Avoir.

PASSÉ.

Avoir eu.

PARTICIPE PRÉSERT.

Avant.

PARTICIPE PASSÉ.

Bu, ayant eu.

# § 146. CONJUGAISON DU VERBE ÉTRE.

### I'MODE.

INDICATIF OU AFFIRMATIF.

PRÉSENT.

Je suis.
Tu es.
Il ou elle est.
Nous sommes.
Vous êtes.
Ils ou elles sent.

#### IMPARFATT

OU PASSÉ SIMULTANÉ

J'étais. Tu étais. Il ou elle était. Nous étions. Vous étiez. Ils on elles étaient.

Passé défini.

Je fus. Tu fus. Il ou elle fut. Kous fûmes. Yous fâtes. Ils ou elles furent.

PASSÉ INDÉPINI.

J'al été. Tu as été. Il ox elle a été. Nous avons été. Vous avez été. Ils ou elles ont été.

Passé antérieur.

J'eus été. Tu eus été. Il ou elle eut été. Nous enmes été. Vous entes été. Ils on clies eurent été.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Pavais été. Tu avais été. Il ou elle avait été. Nous avions été. Vous aviez été. Ils où elles avaient été.

FUTUR.

Je serai. Tu seras. Il ou elle sera. Nous serons. Vous serei. Ils on elles seront.

PUTUR ANTÉRIEUZ

J'aurai été. Tu auras été. II. Conditionnel. 1. Si les hommes ne se flattaient point les uns les autres, il n'y — (prés.) guère de société. 2. Nous — (passé 1<sup>re</sup> for.) une grande joie à voir la paix succéder à vos longues discordes. 3. Qu'il — (passé, 2<sup>e</sup> for.) de joie, si, avant de mourir,

il cut eu le temps d'achever son œuvre!

III. Impératir. — 1. —  $(2^{\circ} p. sing.)$  toujours devant les yeux l'exemple des vertus de tes ancêtres. 2. —  $(1^{\circ \circ} p. pl.)$  en tout temps quelques réserves pour venir au secours d'un ami. 3. —  $(2^{\circ} p. pl.)$  plus de foi dans la sagesse d'un vieillard que dans votre expérience.

IV. Subjunctif. 1. Pour que les États fussent bien réglés, il fallait qu'il y — (imparf.) des emplois et des personnes plus considérables, comme il faut qu'il y — (prés.) des yeux dans le corps. 2. Je n'— (indic. fut.) point de repos que je n'— (prés.) la certitude de réussir. 3. Je ne crois pas que vous — (plus-que-

parf.) plus de patience que moi.

V. Invierry. 1. Pour — (prés.) un peu de fortune, il faut suer, veiller, fléchir, dépendre. 2. Il ne suffit pas d'— (passe) des peines pour compatir à celles des autres. 3. Ce grand capitaine a long-temps vécu, n'— (part. pr.) plus rien à souhaiter du côté de la gloire.

# § 146. EXERCICES SUR LE VERBE ÊTRE.

1. Nous qui sommes modernes, nous serons anciens dans quelques siècles.

2. On est toujours trop loin de ceux qui sont en arrière.

3. Dieu est, fut, et sera.

4. Tous les peuples d'Italie n'étaient pas également belliqueux.
5. Soyons hommes, et portons la dignité de notre caractère dans le bonheur et dans l'infortune.

6. Il faut que la conscience soit l'étoile polaire des actions hu-

maines.

7. Il serait plus court d'aller à la gloire par le chemin de la vertu; on serait sur de ne rencontrer sur la route qu'un petit nombre de concurrents.

8. Combien de fois avons-nous vu l'élévation d'une famille finir

avec celui qui en avait été le premier artisan?

9. Dieu dit : • Que la lumière soit, » et la lumière fut.

10. Rome, sous quelque gouvernement qu'elle ait été, a été heureuse dans ses entreprises.

11. Il vaut mieux être l'ouvrier de sa sortune que d'en être

Pouvrage.

**--**}..... .. .

12. Quand ils cuesent été dix contre un, nous n'aurions pas reculé.

13. Dans les disgrâces, le comble de l'infortune est d'avoir été heureux.

14. Nulle autre religion que la nôtre n'a remarqué que l'amourpropre fút un péché. ni que nous y fussions entraînés, ni que nous fussions obligés d'y résister. Il ou elle aura été. Nous aurons été. Vous aurez été. Ils ou elles auront été.

## II° MODE. CONDITIONNEL.

PRÉSENT.

Je serais.
Tu serais.
Il ou elle serait.
Nous serions.
Yous seriez.
Is ou elles seraient.

PASSÉ. - Ire forme.

Faurais été. Tu aurais été. Il ou elle aurait été. Nous aurions été. Vous auries été. Ls ou elles auraient été.

PASSÉ. - Ile forme.

Peusse été. Tu eusses été. Il ou elle cût été. Nous eussiens été. Vous eussier été. Ils ou elles eussent été.

> III\* MODE. IMPÉRATIF.

PRÉSENT OU FUTUR.

Sois. Soyons. Soyez.

> IV\* MODE. SUBJONCTIF.

PRÉSENT OU PUTUR.

Que je sois. Que tu sois. Qu'il ou qu'elle soit. Que nous soyons. Que vous soyez. Qu'ils ou qu'elles soient.

DIPARFAIT.

Que je fusse. Que tu fusses. Qu'il ou qu'elle fût. Que nous fussions. Que vous fussiez. Qu'ils ou qu'elles fussent.

PASSÉ.

Que j'ale été. Que tu aics été. Qu'il ou qu'elle ait été. Que rous ayons été. Que vous ayez été. Qu'ils ou qu'elles aient été.

PLUS-OUE-PARFAIT.

Que j'eusse été. Que tu eusses été. Qu'il ou qu'elle eût été. Que nous eussions été. Que vous eussiex été. Qu'ils ou qu'elles eussent ét**é.** 

v° mode.

INFINITIF.

PRÉSENT.

Être.

PASSÉ.

Avoir été.

PARTICIPE PRÉSENT.

Rtant.

PARTICIPE PASSÉ.

Été, ayant été.

# VERBES RÉGULIERS.

# § 147. PREMIÈRE CONJUGAISON EN ER.

I<sup>or</sup> MODE. INDICATIF OU AFFIRMATIF. PRÉSENT.

Paim e.

Tu aim es.
Il aim e.
Nous aim ons.
Vous aim ez.
Ils aim ent-

#### II. Exercice.

- I. Indicatif. 1. Je (prés.) presque aussi content avec des sots qu'avec des gens d'esprit. 2. La timidité (passé indéf.) le fléau de toute ma vie. 3. Les livres anciens (prés.) pour les auteurs, les nouveaux (prés.) pour les lecteurs. 4. Les plus méchants citoyens de France (passé déf.) Richelieu et Louvois. 5. Les amitiés ne dureraient pas longtemps, si la pénétration de deux amis (imparf.) parfaitement égale des deux côtés. 6. Nos connaissances (put.) toujours bornéec. 7. Il parait certain que la terre (passé indéf.) autrefois pous les eaux de la mer. 8. Le polype d'eau douce (fut.), si l'on veut, le dernier dez Luimaux et la première des plantes. 9. Les mauvaises manières ne (prés.) dures que la première fois. 10. Si la bonne foi (imparf.) exilée de la terre, elle devrait se trouver dans le cœur des rois.
- II. Conditionnel. 1. Si Duguay-Trouin revivait aujourd'hui, s'il errait parmi nos ports et nos arsenaux, quelle (prés.) sa douleur! 2. Nous  $(passé, 1^{*e} \ \ )r.)$  moins fiers, si vous eussiez été plus humbles. 3. L'athée voit vout dans la nature, excepté celui sans lequel rien ne (prés.).
- III. Impératir. 1. Dans toutes vos actions, écoutez votre âme, et  $(2^o p. pl.)$ -lui fidèle. 2. Ne  $(1^{ro} p. pl.)$  jamais que nous, mais aussi perfectionnés que nous pouvons l'être. 3.  $(2^o p. sing.)$  toujours indulgent pour les autres, mais ne le  $(2^o p. sing.)$  jamais pour toi.
- IV. Subjoinctif. 1. Quels que (prés.) les humains, il faut vivre avec eux. 2. Dans quelque pays que je (imparf.) né, je (condit. passé) bon citoyen. 3. Qu'Aristote (passé), précepteur d'Alexandre, cela n'— (indic. pr.) rien pour sa gloire. 4. Je n'aurais pas cru qu'il (plus-que-parf.) possible d'apporter un aussi prompt remède au mal.
- V. Infinitif. 1. J'ai la maladie de faire des livres, et d'en (prés.) honteux quand je les ai faits. 2. Il suffit d'— (passé) dupe une fois, pour (prés.) plus réservé et plus prudent. 3. Je m'étonne qu'— (part. pr.) ce que vous (indic. pr.), et qu'— (part. pass.) ce que vous (passé déf.), vous ne renonciez pas à jamais au monde. 4. J'ai toujours vu que, pour réussir, il fallait avoir l'air fou et (prés.) sage.

# VERBES RÉGULIERS.

# § 147. EXERCICES SUR LA IPO CONJUGAISON.

## Ier Exercice.

1. La nature travaille sur un plan éternel dont elle ne s'écarte jamais. 2. Les ouvrages bien écrits sont les seuls qui passeront à la postérité. 3. Tout se passait autrefois comme tout se passe aujourd'hui. 4. Les hommes, oubliant l'auteur de l'univers, adorèrent le soleil qui les éclairait et la lune qui présidait à la nuit. 5. Nous

## IMPARFAIT

#### OU PASSÉ SIMULTANÉ.

J'aim ats.
Tu aim ats.
Il aim att.
Nous aim tons.
Vous aim tez.
Ils aim atent.

#### PASSÉ DÉPINI.

J'aim at.
Tu aim as.
Il aim a.
Nous aim âmes.
Vous aim âtes.
Ils aim àrent.

## PASSÉ INDÉPINI.

J'ai aim é. Tu as aim é. Il a aim é. Nous avons aim é. Vous avez aim é. Ils ont aim é.

#### PASSÉ ANTÉRIEUR.

J'eus aim é. Tu eus aim é. Il eut aim é. Nous cûmes aim é. Vous eûtes aim é. Ils eurent aim é.

#### PLUS-QUE-PARFAIT.

J'avais aim é. Tu avais aim é. Il avait aim é. Nous aviens aim é. Vous avien aim é. Ils avaient aim é.

#### PUTUR.

J'aimer ai.
Tu aimer as.
Il aimer a.
Nous aimer ons.
Vous aimer ez.
Ils zimer ont.

#### FUTUR ANTÉRIEUR.

J'aurai aim é. Tu auras aim é. Il aura aim é. Nous aurons aim é. Vous auret aim é. Us auront aim é.

#### II MODE.

CONDITIONNEL.

PRÉSENT.

J'aimer ais.
Tu aimer ais.
Il aimer ait.
Nous aimer ions.
Vous aimer iez.
Ils aimer aient.

## PASSÉ. - Ire forme.

J'aurais aim é. Tu aurais aim é. Il aurait aim é. Nous auriots aim é. Vous auriez aim é. Ils auraient aim é.

## PASSÉ. - Ile forme.

J'eusse aim é. Tu eusses aim é. Il eût aim é. Nous eussions aim é. Vous eussien aim é. Ils eussent aim é.

## III<sup>e</sup> MODE. IMPÉRATIF.

PRÉSENT OU FUTUR.

Alm s. Aim ons. Aim sz.

#### PASSÉ ANTÉRIEUR.

Aie aim é. Ayons aim é. Ayez aim é.

## IV\* MODE SUBJONCTIF

00000110212

PRÉSENT OU FUTUR Que l'aim e.

Que tu aim es.
Qu'il aim e.
Que tu aim es.
Que nous aim ions.
Que rous aim iez.
Qu'ils aim ent.

#### IMPARPART.

Que l'aimas se. Que tu aimas ses. Qu'il aimà t. Que nous aimas stons. Que vous aimas stes. Qu'ils aimas sent.

méritions qu'un ami nous quittat, si nous cessons de l'aimer après son refroidissement. 6. Aimons les autres comme nous-mêmes. estimons leurs peines et leurs jouissances par les nôtres, et souhaitons-leur ce que nous désirons pour nous. 7. S'il asrivait à Rome qu'on intentât quelque procès aux plébéiens, c'était au patron à plaider pour ses clients. 8. Il paraît certain que les eaux de la mer ont sejourné quelque temps sur la terre. 9. Nous seconderons, nous cultiverons et nous observerons sans cesse la nature. 10. Si nous subsistions à jamais, si tous les êtres qui nous environnent subsistaient pour toujours, on ne se formerait pas une idée du temps. 11. Il veut qu'après avoir sejourne quelques mois en Suisse, nous visitions ensemble tout le nord de l'Italie. 12. Il est plus facile de jeter du ridicule sur une belle action que de l'imiter. 13. Je n'avais pas pensé qu'il eut apporté si promptement tout ce que nous l'avions chargé d'acheter. 14. La nature est un ouvrier sans cesse actif qui sait tout employer, qui, travaillant toujours sur un même fonds, bien loin de l'épuiser, le rend inépuisable. 15. Le mouvement de la terre sur son axe quant partagé, en jours et en nuits, les espaces de la durée, tous les êtres vivants qui habitent le globe ont leur temps de lumière et leur **te**mps de ténèbres,

### II Exercice.

- I. INDICATIF. 1. Le but de l'ambition est comme l'horizon; il recul (prés.) à maure qu'on avanc— (prés.). 2. Les cœurs de ses sujets entourer— (fut.) son trône et briller— (fut.) à la place des glaives qui environn— (prés.) les autres. 3. L'esprit dogmatique apport— (passé déf.) chez les hommes la fureur des guerres de religion. 4. L'avare, qui se refuser— (fut.) tout à lui-même, accorder— (fut.) quelquefois aux autres. 5. C'est Cérès, dit-on, qui— (enseigner, plus-que-parf.) à Triptolème l'art de cultiver les terrer et de les ceuvrir tous les ans d'une moisson dorée. 6. Louis XIV fit la fortune de Despréaux, celle de Lully, celle de Quinault et de tous les artistes qui lui consacr— (rassé déf.) leurs talents. 7. L'éternité se présent— (imparf.) à ses yeux comme le digne objet du cœur de l'homme. 8. Nous— (achever, fut. ant.) ce travail, quand ceux qui l'— (commander, pass. indef.) le réclamer— (fut.).
- II. CONDITIONNEL. 1. Il est ridicule de s'abandonner au chagrin quand même il remédier (prés ) au mai dont on se plaint. 2. Je ?— (abandonner, passé, 1° form.) s'il n'avait pas voulu suivre mes conseils. 3. Si nous étions vrais, nous n'accuser— (prés.). que nous de nos maux. 4. Télémaque— (souhaiter, passé, 2° form.) que Mentor l'— (arracher, passé, 2° form.) malgré lui de cette île fatale.
- III. Imperatif. 1. Commenc—(2° pers. sing.) avec réflexion et ensuite persévèr (2° pers. sing.). 2. Arrach—(1° pers. pl.) déchir (1° pers. pl.) ious ces vains ornements. 3. Témoign—(2° pers. pl.) voire affection par des effets plutôt que par des paroles.

PASSÉ.

Que j'aie aim é. Que tu aies aim é. Qu'il ait aim é. Que nous ayons aim é. Que vous ayes aim é. Qu'ils aient aim é.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Que j'eusse aim é. Que tu eusses aim é. Qu'il eût aim é. Que nous eussions aim é. Que vous eussicz aim é. Qu'ils eussent aim é. Ve MODE.

INFINITIF.

PRÉSENT.

Aim er.

PASSÉ.

Avoir aim é.

PARTICIPE PRÉSENT.

Aim ant.

PARTICIPE PASSÉ

Aim é, aim ée, ayant aim é.

Conjugues sur ce modèle : adorer, apporter, estimer, danser, donner, habiter, habituer, travailler, trouver, visiter, etc.

# \$ 148. DEUXIÈME CONJUGAISON EN IR.

Ier MODE.

INDICATIF OU AFFIRMATIF.

PRÉSENT

Je fin is.
Tu fin ic.
Il fin it.
Nous finiss ons.
Vous finiss ez.
Ils finiss ent.

IMPARPART

OU PASSÉ SIMULTANÉ.

Je finiss ats.
Tu finiss ats.
Il finiss att.
Nous finiss tons.
Vous finiss iez.
Ils finiss atent.

PASSÉ DÉFINI.

Je fin is.
Tu fin is.
Il fin it.
Nous fin tmes.
Vous ttes.
I's fin irent.

· PASSÉ INDÉFINI.

Pai fin f.
Tu as fin f.
Il a fin f.
Nous avons fin f.

Vous avez fin i.

PASSÉ ANTÉRIEUR.

J'eus fin i.
Tu eus fin i.
Il eut fin i.
Nous eûres fin i.
Vous eûtes fin i.
Ils eurent Ju i.

PLUS-OWE-PARFAIT.

J'avais fin i.
Tu avais fin i.
Il avait fin i.
Nous avions fin i.
Vous aviez fin i.
Ils avaient fin i.

FUTUR.

Je finir ai.
Tu finir as.
Il finir a.
Nous finir ons.
Vous finir ez.
Ils finir ont.

PUTUR ANTÉRIEUR.

l'aurai fin t.
Tu auras fin t.
Il aura fin t.
Nous aurons fin t.
Vous aurez fin t.
Hs auront fin t.

IV. Subjonctif. 1. Il semble, en vous lisant, que vous me parl-(près.), que vous me donn—(prés.) de sages conseils. 2. L'empereur Antonin est un des plus grands princes qui — (régner, passé). 3. Aim— (impér., 2° pèrs. pl.) qu'on vous conseill—(prés.), et non pas qu'on vous lou (prés.). 4. Les magistrats craignaient que de plus grands désordres n'arriv— (imparf.). 5. La Grèce ne pouvait souffiri que l'Asie pens— (imparf.) la subjuguer. 6. C'est une erreur bien déplorable que les hommes— (attacher, passé) des noms pompeux aux plus folles entreprises. 7. On ne croyait pas que les Grècs— (triompher, plus-que-parf.) de tous leurs ennemis.

V. Infinitif. 1. Pour évit—(prés.) les dissonances de style, il suffit d'—(exercer, et perfectionner, passé) son reille par la lecture des poètes. 2. Nos aieux, en — (trouver, part. prés.) l'art de faire pass— (prés.) la pensée à la postérité, se sont identifiés avec nous. 3. C'est en vain que les impies détourn— (indic prés.) leurs regards de cette éternité qui les attend, comme s'ils pouvaient l'anéantir en n'y pens— (part. pr.) plus. 4. Faites en sorte que les images laiss— (part. passé) après vous réveill— (subj. prés.) moins vos traits que le sauvenir de votre vertu.

## § 148. EXERCICES SUR LA II° CONJUGAISON.

### Ier Exercice.

 L'amitié finit où la défiance commence.
 Il est des astres qui se montrent une fois, et s'évanouissent ensuite pour jamais. 3. L'exemple d'un homme encore plus malheureux que lui adoucissait la peine de Télémaque. 4. Les plus beaux génies s'affaibliront toujours avec l'age. 5. Ce que nous n'avons pas assujetti par la force, assujettissons-le par la douceur. 6. Quand les hommes auront banni de leur cœur toute fausse honte, ils n'obeiront plus au monde, mais à Dieu. 7. Que de pauvres on nourrirait avec tout ce que perdent les riches! 8. Un des premiers devoirs de l'amitié est de *prévenir* les demandes de ses amis, et de s'offrir de soi-même pour les secourir. 9. C'était un homme un peu brusque, et qui n'avait pas même adouci son caractère à la cour de Louis XIV. 10. La différence entre les animaux et les végétaux ne peut pas s'établir sur la manière dont ils se nourrissent. 11. Dieu, qui s'est montré fidèle en accomplissant ce qui regarde le siècle présent, ne le sera pas moins à accomplir ce qui regarde le siècle futur. 12. Quand Turenne reçut le coup mortel, il demeura comme en seveli dans son triomphe. 13. Nul médecin n'a guéri tous ses malades. 14. Obeissez toujours quand on vous commande des choses justes. 15. Sans le monde qui m'a détourné de mon devoir, l'aurais accompli fidèlement tous les commandements de Dieu. 16. Sachez vous respecter vous-même, et personne ne vous fera rougir.

# II° MODE. CONDITIONNEL

DRÉSENT.

Je finir ais.
Tu finir ais.
Il finir ait.
Nous finir ions.
Vous finir iez.
Ils finir aient.

PASSÉ. - Ire forme.

J'aurais fin f.
Tu aurais fin f.
Il aurait fin f.
Nous aurions fin
Vous auries fin f.
Ils auraient fin f.

PASSÉ. - Ile forme.

J'eusse fin f.
Tu eusses fin f.
Il eût fin f.
Nous eussions fin f.
Vous eussiez fin f.
Ils eussent fin f.

III° MODE IMPÉRATIF.

PRÉSENT OU FUTUR.

Fin is. Finiss ons. Finiss ez.

PUTUR ANTÉRIEUR.

Aie fin i. Ayons fin i. Ayez fin i.

> IV° MODE. SUBJONCTIF.

PRÉSENT OU FUTUR.

Que je finiss e.

Que tu finiss es.
Qu'il finiss e.
Que nous finiss ions.
Que vous finiss iez.
Qu'ils finissent.

IMPARFAIT.

Que je finis se. Que tu finis ses. Qu'il fint t. Que nous finis sions. Que vous finis siez. Qu'ils finis sent.

PASSÉ.

Que j'ale fin f. Que tu ales fin f. Qu'll ait fin f. Que nous ayons fin f. Que yous ayer fin f. Qu'ils aient fin f.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Que j'eusse fin i. Que tu eusses fin i. Qu'il eût fin i. Que nous eussions fin i. Que vous eussiez fin i. Qu'ils eussent fin i.

Vº MODE.

INFINITIF. Présent.

Fin fr.

PASSÉ.

PASSE.

PARTICIPE PRÉSENT.

Finiss ant.

PARTICIPE PASSÉ.

Fin i, fin ie, ayant fin L

Conjuguez sur ce modèle : accomplir, adoucir, avertir, bannir, embellir, ensevelir, maigrir, nourrir, obéir, punir, remplir, trahir, etc.

# § 149. TROISIÈME CONJUGAISON EN OIR.

Ier MODE.

INDICATIF OU AFFIRMATIF.
PRÉSENT.

Je rec ols.

Tu reç ois.
Il reç oit.
Nous rec evons.
Vous rec evez.
Ils rec oivent.

## II. Exercice.

- I. Indicativ. 1. Les revers ralentiss— (prés.), mais n'amor—
  tiss—(prés.) pas l'ambition. 2. Les noms des grands poètes célébrés
  par la voix des nations retentir— (fut.) avec éclat dans la bouche
  de nos derniers neveux. 3. Ce que les philosophes n'ont osé tenter,
  douze pêcheurs l'— (accomplir, passe indéf.). 4. La nature changée
  avertiss— (imparf.) l'homme que Dieu n'était plus le même pour
  lui. 5. Que vous dirai-je dans une cérémonie aussi lugubre? Je vous
  avertir— (fut.) que le monde est une figure trompeuse. 6. Nous
  accompl— (passe déf.) notre promesse, et ils rempl— (passe
  déf.) les engagements qu'is avaient pris. 7. Mes sensations émoussées arrondiss—(imparf.) tous les objets et ne me présentaient
  que des images mai terminées.
- II. Conditionnel. 1. Je ne trahir—(prés.) pas les intérêts de mon plus grand ennemi, s'il me les confiait. 2. Si vous nous avicz consulté, nous vous—(avertir, passé, 1° form.) du danger que vous cour—(indic., imparf.). 5. On croyait que le roi—(adou cir, passé, 2° form.) la sentence.
- III. Impératir, 1. Chois—(2° p. sing.) pour ton ami l'homme que tu connais le plus vertueux. 2. Avertiss—(1° p. pl.) souvent et ne puniss—(1° p. pl.) que dans de rares circonstances. 3. Nourriss—(2° p. pl.) toujours la fleur des nobles sentiments.
- IV. Subjonctif. 1. Il n'est métal si dur que le fer n'amolliss (prés.). 2. Il faudra qu'ils obéiss—(prés.), s'ils ne veulent pas qu'on les puniss— (prés.). 3. Il faudrait qu'on assoupl— (imparf.) cette nature rebelle. 4. On ne fait jamais le sacrifice de son caractère qu'on ne s'en applaudiss— (prés.) ensuite. 5. On ne peut juger son travail avant qu'il l'— (accomplir, passé). 6. Je ne croyais pas qu'ils— (remplir, plus-que-parf.) aussi exactement leurs engagements.
- V. Infinitif. 1. Le végétal n'est qu'une matière brute n'agiss—
  (part. prés.) que par la contrainte des lois de la mécanique,
  n'obéiss—(p. pr.) qu'à la force généralement répandue dans l'univers. 2. Les temps de confusion ne sont pas encore accompl—
  (p. passé). 3. Le cœur sussit pour savoir aimer, mais non pour
  savoir chois—(prés.). 4. Il graviss— (indic. imparf.) dans les
  ténèbres, saisiss—(part. pr.) tour à tour les branches et les racines
  qu'il rencontrait.

## § 149. EXERCICES SUR LA IIIº CONJUGAISUN.

#### I'r Exercice.

1. La surface de la terre devait être, au commencement, beaucoup moins solide qu'elle ne l'est devenue dans la suite. 2. Nous
aperçumes à l'horizon un point noir qui présageait une épouvantable tempête. 3. Je ne concevrat jamais qu'un homme reçoive
un bienfait, et ne s'en montre pas reconnaissant. 4. Nous de-

#### IMPARFAIT

## OU PASSÉ SIMULTANÉ.

Je recev ais.
Tu recev ais.
Il recev ait.
Nous recev ions.
Vous recev iez.
Ils recev aient.

#### PASSÉ DÉFINA

Je reç us. Tu reç us. Il reç ut. Nous reç ûmes. Vous reç ûtes. Ils reç urent.

Passé indéfini.

J'ai reç u.
Tu as reç u.
Il a req u.
Nous avons reç u.
Vous avez reç u.
Ils ont rec u.

#### PASSÉ ANTÉRIEUR.

J'eus reç u.
Tu eus reç u.
Il eut reç u.
Nous eûmes reç u.
Vous eûtes reç u.
Ils eurent reç u.

#### PLUS-OUB PARPAIT.

J'avais reç u.
Tu avais reç u.
Il avait reç u.
Nous avios reç u.
Vous avies reç u.
Ils avaient rec u.

## FUTTI.

Je recevr at.
Tu recevr as.
Il recevr a.
Nous recevr ons.
Vous recevr ez.
Ils recevr ont.

#### PUTUR ANTÉRIEUR.

J'aurai reç u.
Tu auras reç u.
Il aura reç u.
Nous aurons reç u.
Vous aures reç u.
Lis auront reç u.

## II MODE.

## CONDITIONNEL.

PRÉSENT.

Je recevr ais.
Tu recevr ais.
Il recevr ait.
Nous recevr ions.
Vous recevr iez.
Ils recevr aient.

PASSÉ. — I<sup>re</sup> forme.
Jaurais reç u.
Tu aurais reç u.
Il aurait reç u.
Nous auries reç u.
Visauriez reç u.
Ils auraient reç u.

PASSÉ. — 11° forme.
Peusse reç u.
Il eût reç u.
Nous eussions reç u.
Vous eussions reç u.
Ils eussent reç u.

III MODE. IMPÉRATIF.

PRÉSENT OU FUTUR.

Recev ons. Recev ex.

Passé antérieur.

Aie reç u. Ayons reç u. Ayez reç u.

## IV° MODE.

# SUBJONCTIF. PRÉSENT OU FUTUR

Que je reçoiv e. Que tu reçoiv es. Qu'il reçoiv e. Que nous recev ions. Qu'ils reçoiv ent.

#### IMPARFAIT.

Que je reçus se. Que tu reçus ses. Qu'il reçû t. Que nous reçus sions. Qu'ils reçus sent. vrions être toujours prêts à nous protéger et à nous secourir les uns ies autres. 5. Les autres soleils rendent à notre soleil autant de lumière qu'ils en reçoivent. 6. Nous ne concevrons jamais bien les raisons qui seront opposées aux notres. 7. Il devrait y avoir dans le cœur des sources inépuisables de douleur pour certaines pertes. 8. Il y a des gens qui demandent froidement ce qui ne leur est pas d'ú, et qui refusent nettement ce qu'ils doivent. 9. On est mort avant qu'on ait aperçu qu'on pouvait mourir. 10. Il y a des vices que nous ne devons à personne, et que nous apportons en naissant. 11. Il serait difficile que vous apercussiez des rapports qui n'existent pas. 12. Il est des esprits crèdules et bornés, faciles à recevoir l'impression des préjugés, et incapables de revenir quand une fois ils l'ont reçue. 13. Nous trouvons dans ce livre les sentiments des saints Pères conçus et exprimés en leurs propres termes. 14. Le regret de ne pouvoit jouir longtemps de l'honneur que vous me faites égale le plaisir que je ressens de l'avoir reçu.

#### II Exercice.

- I. Indicatif. 1. Ce que tu fais aux autres, bien ou mal, tu d-ovoir (prés.) l'attendre d'eux.
- 2. Je ne concev-oir (fut.) jamais qu'on puisse nier ce qui est évident.
  - 3. Ceux-là font bien qui font ce qu'ils d-evoir (pres.).
- 4. L'écrivain qui aura mis en ordre toutes les idées essentielles à son sujet s'apercev—oir (fut.) aisément de l'instant auquel il dev—oir (fut.) prendre la plume.
- 5. Plus ils se sentaient pressés du joug des Gentils, plus ils conç—evoir (passé déf.) pour eux de mépris et de dédain.
- 6. Ce n'est pas en vain que les rois (rec—evoir, passé indéf.) l'éclat qui les environne.
- II. CONDITIONNEL. 1. Un jour perdu dev—oir (pres.) nous laisser des regrets bien plus amers qu'ane grande fortune manquée.
- 2. Vous ne conc—evoir (prés.) pas qu'on fût d'une autre opinion que vous.
- 3. Nous (rece—voir, passé, 1<sup>re</sup> for.) avec reconnaissance les moindres témoignages d'intérêt.
- 4. Vous (d—evoir, passé, 2° for.) montrer plus de fermeté et de vigueur.
- III. IMPERATIF. 1. Recev—oir (pr., 2° p. sing.) avec une même disposition d'esprit les biens et les maux que le ciel t'envoie.
- 2. Hommes puissants, recev—oir (pr., 2º pers. pl. avec bonté les malheureux qui ont recours à vous.

#### PARRÉ.

Que j'aie reç u. Que tu aies reç u. Qu'il ait reç u. Que nous ayez reç u. Qu'ils aient reç u.

PLUS-OUE-PARKATT.

Que j'eusse reç m. Que tu eusses reç m. Qu'il eût reç m. Que nous eussions reç m. Que vous eussiez reç m. Qu'ils eussent reç m. Y' MODE.

INFINITIF.

PRÉSENT.

Recev oir.

PASSÉ.

Avoir reç u.

PARTICIPE PRÉSERY.

Recev ant.

PARTIGIPE PASSÉ.

Reç u, reç us, ayant reç u.

Conjuguez sur ce modèle tous les verbes terminés en evoir au présent de l'infinitif : apercevoir, concevoir, devoir, percevoir, etc. : les autres verbes en oir sont irréguliers.

# § 150. QUATRIÈME CONJUGAISON EN RE.

## ler MODE.

## INDICATIF OU AFFIRMATIF.

## PRÉSENT.

Je rend s.
Tu rend s.
Il rend.
Nous rend ons.
Vous rend ez.
Ils rend ent.

#### **IMPARFAIT**

#### OU PASSÉ SIMULTANÉ.

Je rend a s.
Tu rend ais.
Il rend ait.
Nous rend ions.
Vous rend iez.
Ils rend alent.

PASSÉ DÉFINI.

Je rendi s. Tu rendi s. Il rendi t. Nous rendi mes. Vous rendi tes. Ils rendi rent. PASSÉ INDÉFINI.

J'ai rend w.
I'u as rend u.
II a rend u.
Nous avons rend u.
Vous avez rend u.
Ils ont rend u.

PASSÉ AMTÉRIBUR.

J'eus rend u. Tu cus rend u. Il eut rend z. Nons cûmes rend u. Vous cûjes rend u. Ils eurent rend u.

PLUS-QUE-PARFAIT.

J'avais rend u.
Tu avais rend u.
Il avait rend u.
Nous avions rend u.
Vous aviez rend u.
Ils avaient rend u.

FUTUR.

Je rendr ai. Tu rendr as. Il rendr a. IV. Subjouctif. 1. Il ne faut pas que l'homme conç—evoir (prés.) des projets trop vastes, s'il ne veut pas que la fortune déc—evoir (prés.) ses espérances.

2. On oblige les jeunes gens à user de leurs biens, comme s'il était sûr qu'ils d—evoir (imparf.) vieillir.

3. Croyez-vous qu'ils — (recevoir, passe) ma lettre?

4. Je n'aurais jamais pu croire qu'ils — (concevoir, plus-que-parf.) de moi une pareille opinion.

V. Infinitif. 1. Les Anglais, déc—evoir (part. passé) par le nom de liberté, en ont enfin détesté les excès.

2. La joie de faire le hien est tout autrement donce que la joie de le rec—evelr (prés.).

3. J'ai pris la poste après — (recevoir, passé) la nouveile que vous m'avez transmise.

4. J'ai épouvé une inexprimable joie en aperc—cvoir (part. pr.) le port que je n'espérais plus rev—oir (prés.).

# § 150. EXERCICES SUR LA IVE CONJUGAISON.

## Ier Exercice.

1. L'étincelle divine dont l'homme est animé le rend participant aux mystères divins.

2. Nous défendions tous deux la même cause.

3. C'est la navigation qui étendit notre commerce dans toutes les parties du monde.

4. Le nature, accablée sous le poids des fléaux, stérile, abandonnée, reprendra bientôt avec une nouvelle vie son ancienne fécondité.

5. Rarement les succès répondirent à notre attente.

6. Un bon pasteur a tondu, mais n'a jamais écorché ses brebis.

7. Dès que les juges eurent entendu les faits, ils se retirèrent dans la salle des délibérations.

8. Quelle que soit votre éloquence, ne prétendez pas rendre un égoiste humain et sensible.

9. Nous vendrions tout ce que nous possédons, plutôt que de ne pas remplir les engagements que nous avons pris.

10. Avant de prononcer, il faut que vous ayez entendu les deux parties.

11. Je ne doute pas qu'avant deux années cette ville n'ait beaucoup étendu son commerce.

12. Les assiégés n'ont rendu la ville qu'après avoir défendu longtemps contre une armée entière leurs familles, leurs biens ot leur liberté.

Nous readr ons. Vous readr ez. Ils readr ont.

#### PUTUR PASSÉ.

J'aurai rend u.
Tu auras rend u.
Il aura rend u.
Nous aurons rend u.
Vous aurons rend u.
Ils auront rend u.

## · II° MODE.

# CONDITIONNEL.

PRÉSENT.

Je rendr ais.
Tu rendr ais.
Il rendr ait.
Nous rendr ions.
Vous rendr iez.
Us rendr aient.

PASSE. - I'e forme.

J'aurais rend u.
Tu aurais rend u.
Il aurait rend u.
Nous aurions rend u.
Vous auriez rend u.
Ils auraient rend u.

BASSÉ. - IIº forme.

J'cusse rend u.
Tu eusses rend u.
Il eût rend u.
Nous eussions rend u.
Vous eussiez rend u.
Hs eussent rend u.

III° MODE.

IMPÉRATIF.

PRÉSENT OM FUTUR.

hend s. Rend ons. Rend ez.

PASSÉ ANTÉRIEUR.

Aie rend u. Ayons rend u. Ayez rend u. IV. MODE.

SUBJONCTIF.

PRISENT OU FUTUS.

Que je rend e. Que tu rend es. Qu'il rend e. Que nous rend ions. Que vous rend iez. Qu'ils rend ent.

IMPARFAIT.

Que je rendis se. Que tu rendis ses. Qu'il renát t. Que nous rendis sions. Que vous rendis siez. Èn ils rendis sent.

PASSÉ.

Que j'aie rend u.
Que tu aies rend u.
Qu'il ait rend u.
Que nous ayons rend u.
Que vous ayez rend u.
Que vous ayez rend u.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Que j'cusse rend u.
Que tu eusses rend u.
Qu'il eût rend u.
Que nous eussions rend u.
Que vous cussiez rend u.
Qu'ils eussent rend u.

V° MODE. .

INFINITIF.

PRÉSENT.

Rend re.

PASSÉ

Avoir rend u.

PARTICIPE PRÉSENT.

Rend ant.

PARTICIPE PASSÉ.

Rend u, rend ue, ayant rend u.

Conjuguez sur ce modèle : défendre, étendre, mordre, perdre, répondre tondre, vendre, etc.

- 13. En défendant l'État au péril de leur vie, les soldats méritent bien de la patrie.
- 14. Les nations les plus célèbres venaient apprendre en Égypte leurs antiquités et la source de leurs belles institutions.
- 15. Tous les objets *perdus* sont retrouvés, mais non par le premier propriétaire.

## II Exercice.

- I. INDICATIF. 1. Dieu a dit: « C'est moi qui étend— (prés.) les cieux et qui soutiens la terre. » 2. Lo chagrin nous rend— (prés.) vieux avant la vieillèsse. 3. Nous entend— (passé def.) le tonnerre mugir dans le lointair. 4. Vous entendr— (put.) la vérité, dussiezvous m'en valoir ensuite pour toujours. 5. Tous les fleuves s'étend— (prés.) à mesure qu'ils s'éloignent de leur source. 6. Les premiers hommes attend— (passé def.) de la libéralité de Dieu la récompense de leur vertu.
- II. Conditionnel. 1. Je ne comprendr—(prés.) pas qu'on manquat de charité envers un malheureux qui tendr—(prés.) humbloment la main en implorant une faible aumône. 2. J'—(répondre, passé, 1° for.) plus tôt à votre lettre, si j'avais eu de bonnes nouvelles à vous communiquer. 3. Nous défendr—(prés.) les droits de notre pupille comme les nôtres, s'ils étaient contestés. 4. Nous vendr—(prés.) si nous trouvions un acheteur, et nous n'attendr—(prés.) pas plus longtemps.
- HI. Impératir. 1. N'aitend— (pr., 2° pers. pl.) de moi qu'une complète indifférence et un entier oubli. 2. Ne descend— (pr., 1° pers.) pas jusqu'à nous justifier qu'nd nous sommes accusés par des gens méprisables. 3. Suspend— (pr., 2° pers. sing.) tes jugements, et ne prononce qu'après un examen sérieux.
- IV. Subjonctif. 1. Je ne croyais pas que les ennemis— (défendre, plus-que-parf.) leurs retranchements avec une si grande résolution. 2. Quelque obstiné qu'on soit, il faut bien que, hon gré nal gré, on se rend— (prés.) à l'évidence. 3. On ne pensait pas qu'ils perdis—(imparf.) si peu de monde en forçant ce défilé. 4. Croyezvous que j'— (perdre, passé) mon temps et ma peine?
- V. INFINITIF. 1. La civilité est l'art de rend— (prés.) ceux avec qui nous viv—(ind. prés.) contents d'eux-mêmes et de nous. 2. En étend— (part. pr.) ses limites, on empiète souvent sur le terrain de son voisin. 3. Il vaut mieux répond— (prés.) juste que de répond— (prés.) vile. 4. Le champ de bataille était couvert de morts et de mourants étend— (part. passé) les uns sur les autres.

## OBSERVATIONS

Sur l'orthographe d'un tres-grand nombre de verbes.

## I" CONJUGAISON.

§ 151. Les verbes terminés au présent de l'infinitif, par CER, prennent une cédille sous le ç, quand cette consonne précède une des voyelles a, o:

Arancer.... Nous avançons, ils avançaient. Forcer..... Je forçais, nous forçons.

Renoncer... Renonçons, qu'ils renonçassent.

§ 152. Les verbes terminés par GER prennent, par euphonie, un E muet après la consonne g, toutes les fois que la terminaison commence par une des deux voyelles a, o:

Affliger..... Nous affligeons, qu'il affligedt.

Manger..... Il mangeait, mangeons.

Songer..... Je songeais, nous sangeons.

§ 153. Les verbes qui ont à l'avant-dernière syllabe un e muet, comme enlever, semer, promener, le changent en un è ouvert lorsque la syllabe qui suit est muette :

Enlever..... J'enlève, nous enlèverons.

Semer..... Je sèmerat, qu'ils sèment.

Promener... Il promène, ils promèneraient.

Dans tous les autres cas l'e du radical reste muet : il enleva, ils semaient, ils promenèrent, etc.

§ 154. Les verbes qui ont à l'avant-dernière syllabe un e fermé, le changent aussi en un é ouvert avant une finale muette :

Espirer... J'espire. Préfirer.. Tu préfires. Régner.... Que je rigne.

L'é fermé du radical ne subit aucun changement, dans tous les autres cas, et l'on écrit avec l'accent aigu: il preférait et il préférerait; il préfére et il préférera etc.

OBSERVATION. Les verbes en ger, qui ont au radical un é fermé, sont les seuls qui le conservent dans toute leur conjugaison; ainsi on écrit : il protégu comme il protégua, et ils abréguront comme ils abréguent.

## OBESETVATIONS

# Sur l'orthographe d'un très-grand nombre de verbes.

#### In CONJUGATION.

- § 151. 1. Placons nos bienfaits sur ceux qui en ont le plus grand besoin.
  - 2. Ne forcons pas notre talent, nous ne ferions rien avec grace.
- Si tous les hommes renoncaient à leurs ridicules prétentions, il y aurait une plus grande harmonie dans la société.
- 4. Il faudrait que nos troupes avancassent et forcassent les premières lignes ennemies.
- §152. 1. A Rome, les censeurs corrig—aient les abus qui n'avaient pas été prévus par la loi.
- 2. Ne nous ménag—ons pas; voyons sans indulgence l'état de notre conscience.
- 3. Nous ne nous envis: y-ons jamais que dans le point de vue que notre état présent nous offre.
  - 4. Je jug—ai de mon inaction par la mollesse de mes pensées.
    5. Eve mang—a du fruit défendu, et en présenta à son mari.
- § 153. 1. La beauté est le premier présent que la nature nous donne, et le premier qu'elle nous enleve.
- 2. Veux-tu que tes bienfaits ne laissent point d'ingrats, place-les; ne les sume pas.
  - 3. On s'empresse toujours d'obliger ceux dont on espere le plus.
- 4. Celui-là sera toujours heureux qui ramenera ses désirs à sa fortune.
- 5. On croit faire grâce à des malheureux quand on n'acheve pas de les opprimer.
- 6. A la cour, ceux qui sont sur leurs pieds ne relevent guère ceux qui sont tombés.
- § 154. 1. Les abus négligés dégénerent insensiblement en maux incurables.
- 2. Le tempérament de l'âme s'alture et se gâte comme celui du corps.
- 3. Ceux qui cherchent le bonheur dans le faste ressemblent aux gens qui préserent l'éclat des bougies à la lumière du soleil.
  - 4. Quand la bonne soi regne, la parole sussit.
- 5. La poésie, en peignant les hommes, les agrandit et les exa-
- 6. L'homme ne regne que par droit de conquête; il jouit plutôt qu'il ne possede.
- ORENYATION. 1. Les solliciteurs assingent tous les matins la perfe du ministre.
  - 2. Abregez ce triste récit.
  - 3. On protage souvent des gens indignes de la moindre faveur

§ 155. Les verbes terminés au présent de l'infinitif par eler, eter, comme appeler, jeter, doublent la consonne t et l toutes les fois que le radical est suivi d'un e muet: J'appell-R, ils appell-Rront, qu'ils jett-Rnt, etc.; mais dans tous les autres cas, les consonnes l, t, ne se redoublent pas: Il appela, ils appelèrent.

Observation. Si l'e qui précède la consonne finale du radical est un é fermé, comme dans empiéter, révéler, les consonnes l, t ne se redoublent en aucui cas, mais quand la terminaison commence par un e muet, l'é fermé du radical se change en è ouvert; ainsi l'on écrit : ils empiètent, nous révèlerons; dans tous les autres cas, on conserve l'é fermé du radical, nous empiétons, il révéla.

§ 156. Les verbes terminés par éer, comme agréer, crèer, suppléer, etc., prennent deux e de suite dans tous les temps où la terminaison commence par un e muet:

Je suppl**ž-**E, je crž-Erai, j'agrž-Erais, que je supplž-E.

Le premier e appartient au radical et le second à la terminaison.

Au féminin du participe passé, ils prennent trois e : créée, agréée, etc.

## II. CONJUGAISON.

§ 157. Le verbe hair prend le tréma dans toute sa conjugaison, excepté aux trois premières personnes du singulier du présent de l'indicatif, je hais, tu hais, tl hait, et à la seconde personne du singulier de l'impératif, hais: partout ailleurs l'i prend le tréma: je haïssais, je haïrai, haïssons, etc.

Il garde le tréma au passé défini, nous haïnes, vous haïtes, et à la troisième personne de l'imparfait du subjonctif, qu'il haît, au lieu de prendre, comme tous les autres verbes, l'accent circonflexe.

§ 158. Les dormir, mentir, se repentir, sentir, servir, sortir perdent au présent de l'indicatif et à l'impératif la consonne qui précède la suale de l'infinitif: je dors, tu mens, pars, je me repens, tu sens, sers, sors.

- § 155. 1. L'homme qui rend le bien pour le mal ressemble à Parbre qui donne des fruits à ceux qui lui jett—ent des pierres.

  2. Saturne, Jupiter, Mars, la Terre, Vénus, Mercure et le Soleil occupent la parlie des cieux que nous appell—ons notre univers.

  3. Les succès couvrent les fautes, les revers les rappell—ent.

  4. Quand Rorue chancell—ait dans sa décadence, quel citoyen a opposé sa sagesse à la fatalité qui semblait l'entrainer? 5. Nous amoncell—ons des richesses, comme si nous devions toujours vivre. 6. Il y aura beaucoup d'appell—és, et peu d'élus.
- OBSERVATION. 1. Il n'y a rien de si imperceptible qui ne nous décel-e. 2. L'homme, par ses désirs, empiet-e sur l'avenir. 3. Que d'hommes, comme les plantes, végel-ent et ont végel-é sur cette terre! 4. La mort rével-e les secrets du cœur. 5. Le sage ne s'inquiet-e pas des vains bruits du monde.
  - § 156. 1. La poésie cré—er (indic. prés.) les héros et les dieux
- 2. Jamais l'esprit et la routine ne supplé er (fut.) au bon sens ni au savoir.
- 3. Vous récré er (fui.) votre esprit par la variété des objets que vous lui offrirez.
- 4. Rienne vlatt, rien n'agré er (indic. pr.) de la part de quelqu'un qu'on n'aime pas.
- 5. L'homme a été cré—er (part. pas.) d'abord; la femme n'a été cré—er (part. pas.) qu'ensuite.

## II. CONJUGAISON.

- § 157. 1. Les hommes haissent quelquefoir ceux qui les ont obligés, et cessent de hair ceux qui leur ont fait outrage.
- Que nous sommes changeants! sovvent, ce que nous haimes autrefois est ce que nous préférons aujourd'hui.
- 3. C'est en haissant le vice que nous nous fortifions dans l'amour de la vertu.
- Cet homme est un malheureux que tout le monde hait et qui se hait lui-même.
  - 5. Qui vit hat de tous ne saurait longtemps vivre.
- 6. Il serait heureux que tout homme hait de bonne heure et toujours ce que l'on doit hair.
- \$ 158. 1. Tu dorm ir (ind. pr.), Brutus, et Rome est dans les fers! 2. Je ne ment ir (ind. pr.) pas et je ne t'ai pas caché mes sentiments véritables. 3. Tu veux, quand tu part ir (ind. pr.), que mes yeux resteut secs! 4. Je ne me repent ir (ind. pr.) d'ancune faute, et je ne sent ir (ind. pr.) aucune crainte.

## III' CONJUGAISON.

§ 159. Devoir et son composé redevoir prennent l'accent circonflexe au participe passé, mais seulement au masculin singulier da, reda; au pluriel et au féminin, ils s'écrivent sans accent, due, dus, etc. — Du s. m. prendl'accent.

## IV: CONJUGAISON.

\$ 160. Tous les verbes de cette conjugaison qui ont un d au radical, comme rendre, répondre, coudre, etc., le conservent à la troisième personne du singulier du présent de l'affirmatif: il apprend, il répond, il coud.

Il faut excepter cependant les verbes terminés au présent de l'infinitif en *indre* ou en soudre, tels que peindre plaindre, absoudre, qui prennent un t au lieu du d'radi-

cal: il peint, il plaint, il absout.

# Verbes dont le participe présent est terminé par IANT ou YANT.

\$ 161. A quelque conjugaison qu'un verbe appartienne, si la finale ant du participe présent est précédée d'un i ou d'un y, cette lettre est toujours suivie d'un i à la première et à la seconde personne plurielle de l'imparfait de l'indicatif et du présent du subjenctif; ainsi on écrira:

Prier...... PRI-aut, que nous pri-ions, que vous pri-iez. Employer. EMPLOY-ant, nous employ-ions, vous employ-iez.

§ 162. Les verbes qui ont la finale du participe présent précédée d'un y le changent en un i lorsqu'il est suivi d'un e muet :

Fuir..... Fuy-ant, ils Fui-ent, que je Fui-e.

Appuyer. APPUY-ant, j'APPUI-erai, nous APPUI-erons.

Tous les verbes qui, au présent de l'infinitif, ont pour finale yer précédé des voyelles o, u, comme envoyer, broyer, ennuyer, etc., suivent cette règle; ninsi on écrit: J'envoie, tu envoies il envoie; nous broieriens, vous broieriez, ils broieraient; j'ennuierai, tu ennuieras, etc.

§ 163. Mais il est d'usage de conserver l'y, avant l'e muet, dans les verbes où la finale yer est précédée d'un a vu d'uu e, tels que payer, rayer, grasseyer:

Ils payent, il rayera, ils grasseyeront.

#### III. CONJUGATORI.

§ 159. 1. Rendez à César ce qui est du à César, et à Dieu ce qui est du à Dieu. 2. La justice est due aux pauvres aussi bien qu'aux riches. 3. Ayez pour tout homme les égards qui lui sont dus. 4. A chacun son du. 5. Il est permis de réclamer par toutes les voies ce qui est légitimement dus.

## IV. CONJUGAISON.

§ 160. 1. La nécessité appren—(dre) à sonffrir constanament les adversités, et l'habitude les ren—(dre) faciles. 2. La plupart des amis ressemblent à un nuage d'été qui se fon—(dre) au moindre rayon de soleil. 3. L'ambitieux pren—(dre) toute- les formes pour arriver à son but. 4. Tout le monde poursuit le bonheur, et personne ne l'attein—(dre). 5. Le succès n'absou—(dre) pas toutes les entreprises. 6. Que d'heureux on pourrait faire avec tout le bonheur qui se per—(dre) dans le monde ! 7. Dieu seul peut tout ce qu'il résou—(drs). 8. L'effronterie se join—(dre) tôt ou tard à la dépravation.

# Verbes dont le participe présent est terminé par IANT ou YANT.

- § 161.—1, C'est sur la connaissance de Dieu qu'il faut que la raison s'appuy—er (subj. pr.). 2. Il n'est rien que nous oubli—er (subj. pr.) aussi promptement que les malheurs passés. 3. Il est rare que nous nous réconcili—er (subj. pr.) avec un homme qui a blessé notre amour-propre. 4. Il est difficile que vous concilt—er (subj. pr.) vos devoirs avec le goût des plaisirs. 5. Dieu exige que nous employ—er (subj. pr.) au soulagement de nos semblables les richesses qu'il nous a départies.
- § 162 1. Ceux qui crol re (ind. pr.) n'avoir plus besoin des autres deviennent intraitables. 2. Lâches, ceux qui, fu ir, (ind. pr.) à la vue du danger. 3. Vous êtes sûr de ne point vous égarer tant que vous vous appuy er (ful.) sur de nobles exemples. 4. Il m'ennuy er (ind. pr.), dites-vous? Oh! le plaisant détour! ils ont bien ennuy er (part. passé), le roi, toute la cour. 5. C'est dans les ouvrages de Racine que la poésie de-ploy er (ind. pr.) toutes ses richesses. 6. Ces peuples ploy er (ind. pr.) sous les impôts dont on les accable. 7. On nous servit des pois verts qui se noy er (imparf.) dans l'eau. 8 Jelui broy er (ful.) plus de noir qu'il ne pense.
- § 163.—1. Les uns cherchent un chemin que les plus hardis se fray—er (ind. pr.) 2. L'héritier prodigue pay er (ind. pr.) de superbes funérailles, et dévore le reste. 3. Quand balay—er (fut.) des cours lous les gens inutiles?

# VERRES CONJUGUÉS SOUS LA FORME INTERROGATIVE.

§ 164. Les verbes employés sous la forme interrogative ne sont d'usage qu'à l'affirmatif et au conditionnel.

La forme interrogative ne diffère pas de la forme directe, et le verbe ne subit en lui-même aucun changement; seulement le pronom sujet suit le verbe au lieu de le précéder.

Il nous suffira de donner pour modèle le verbe aimer.

## INDICATIF, PRÉSENT.

Aim é-je? Aim es-tu? Aim e-t-il? Aim ons-nous? Aim ez-yous? Aim ent-ils?

#### IMPARFAIT.

Aim ais-je? Aim ais-tu? Aim aft-il? Aim ions-nous? Aim iez-vous? Aim atent-ils?

## PASSÉ DÉFINI.

Aim ai-je?
Aim as-tu?
Aim a-t-il?
Aim ames-nous?
Aim dtes-vous?
Aim èrent-ils?

## PASSÉ INDÉFINI.

Ai-je aim é? As-tu aim é? A-t-il aim é? Avons-nous aim é? Avez-vous ain é? Ont-ils aim é?

## PASSÉ ANTÉRIEUR

Eus-je aim é?
Eus-tu aim é?
Eut-il aim é?
Eûnes-nous aim é?
Eûtes-vous aim é?
Eurent-ils aim é?

## PLUS-QUE-PARYAIT.

avais-je aim 6? Avais-tu aim 6? avait-il aim 6? Avions-nous aim é? Aviez-vous aim é? Avaient-ils aim é?

## FOTUR.

Aimer at-je?
Aimer as-tu?
Aimer a-t-il?
Aimer ons-nous?
Aimer ez-vous?
Aimer ont-ils?

#### FUTUR ANTÉRIEUR.

Aurai-je aim é? Auras-tu aim é? Aura-t-il aim é? Aurons-nous aim é? Auront-ils aim é?

## CONDITIONNEL.

#### PRÉSENT.

Aimer ais-ie?
Aimer ais-iu?
Aimer ait-il?
Aimer ions-yous?
Aimer iez-yous?
Aimer aient-ils?

# PASSÉ. - I'e forme.

Aurais-je aim &?
Aurais-tu aim &?
Aurait-il aim &?
Aurions-nous aim &?
Auriez-vous aim &?
Auraient-ils aim &?

# PASSÉ. - IIº forme

Eussé-je aim é ? Eusses-tu aim é ? Eut-il aim é ? Eussions-nous aim é ? Eussiez-vous aim é ? Eussent-ils aim é ?

## VERBES CONJUGUÉS SOUS LA FORME INTERROGATIVE.

- § 164. 1. Aimez-vous la muscade; on en a mis partout.
- 2. Les anciens ne connaissaient d'autre force que celle de l'impulsion, encore la connaissaient-ils mal.
  - 3. Rome a ses droits, seigneur; n'avez-vous pas les vôtres?
- 4. Quand nous voulons penser à Dieu, combien sentons-nous de choses qui nous en détournent?
- 5. Auras-iu done toujours des yeux pour ne point voir, peuple ingrat?
  - 6. Trouverai-je partout un rival que j'abhorre?
- 7. Ne fais rien dans la colère : mettrais-tu à la voile dans une tempête?
- 8. Arrêtez-vous à l'examen de ces vérités qui se laissent approcher et qui répondent de toutes les autres.
- 9. Les Romains eussendils sacrifié les intérêts de la patrie à ceux de leur famille, comme nous le faisons tous les jours?
  - 10. Désiez-vous de ceux qui se désient de tout le monde.
- 11. Aurais-je vaincu tant de fois pour voir en un seul jour siétrir tous mes lauriers?
- 12. Où sont vos premières années? Que laissent-elles de réel dans notre souvenir? Croyez-vous que les jours a venir aient plus de réalité?
- 13. Aura-t-elle vainement imploré votre pitié, et resterezvous sourds au cri de son désespoir?
  - 14. Viendra-t-on quand j'appelle?
- 15. Vos associés donnèrent-ils à cette affaire tout le soin dont ils étaient capables? Personne ne le croit.
- 16. Vous avais-je accordé toute ma confiance pour la voir si indignement trahie?

§ 165. OBSERVATION. 1º Si le verbe employé interrogativement est terminé par un e muet à la première personne, cet e muet se change en é fermé: aimé-je; eussé-je aimé.

2º Si le verbe n'a qu'une syllabe à la première personne du présent de l'indicatif, comme je dors, je rends, etc., au lieu de ces formes désagréables dors-je, rends-je, on se sert de cette construction : est-ce que je dors, est-ce que je rends.

Mais on dit ai-je? suis-je? fais-je? sais-je? vais-je? dis-je? dots-je? vois-je? puis-je? etc., parce que ces formes

ne sont pas contraires à l'harmonie.

3° Si le verbe finit par une voyelle, et qu'il ait pour sujet il ou elle, on intercale la lettre euphonique t, qu'on écrit entre deux traits d'union : chante-t-elle ? consentirat-il? viendra-t-on quand j'oppelle ?

Quand le verbe est eurployé interrogativement, l'emploi du trait d'union est de rigueur; dans les temps composés, il se place toujours avant le pronom : vient-il ? est-il arrivé?

## § 166. FORMATION DES TEMPS.

Le fulur et le

Le présent de l'infinitif sorme deux temps : présent du condilionnel. Le pluriel du présent de l'indicalif, l'imparfait de Le participe présent forme trois temps :.... l'indicatif et le pluriel du présent du subjonclif. Tous les temps Le participe passé sert à former :...... composés. Le présent de l'indicatif forme un temps :... Le présent de l'impératif. Le passé défini forme un temps :..... L'imparfait du subjonctif.

\$ 167. Du présent de l'infinitif se forment le futur par l'addition de ai et le présent du conditionnel par l'addition de ais après l's de la finale infinitive :

Aimen, faimen-AI, faimen-AIS.
Finin. je finin-AI, je finin-AIS.
Recevoir, je recev(oi)n-AI, je recev(oi)n-AIS.
Rendre, je rendr-AI, je rendr-AIS.

Observation. A la troisième conjugaison, la voyelle double oi se retranche.

OBSERVATIONS. § 165. — 1°, 2°, 3°. — 1. Ne me trompe je point en vous croyant ma mère?

- 2. Eusse je tout le monde contre moi', je ne démordrai pas de mon opinion.
- 3. perds (je) l'esprit en agissant comme je sais? cours (je) à une perte certaine?
- 4. Saura on ce qu'il pense, et nous expliquera il enfin son opinion?
  - 5. dors-(je) ou suis je bien éveillé?
- 6. Le spectacle d'un homme souffrant n'offre il rien qui sont digne de votre pitié?
- 7. ne rends (je) pas un compte exact de tout ce qui s'est passé?
  - 8. Le jour a il été choisi? l'heure a elle été fixée?
  - 9. O Dieu! où sont vos élus? que reste il pour votre parlage?
- 10. Puis je cette fois the sier à vous, et dois je croire à votre promesse?
- 11. ne vous sers (je) pas bien? ne vous rends (je) pas en cette occasion un service d'ami?

## § 166. FORNATION DES TEMPS.

- § 167. Du présent de l'infinitif. 1. Je vous consoler (fut.) dans vos plus grands malheurs.
  - 2. J'abandonnen-(cond. pr.) tout si je savais ne pas réussir.
- 3. J'al débuté heureusement, et je finia— (fut.) de même, je l'espère.
- 4. Je vous donner— (cond. pr.) de plus amples renseignements, si j'étais sûr de votre discrétion.
- 5. Ils apprendu—e (fut.) à leurs dépens tout ce que peut un juge irrité.
- 6. Fentenda—e (fut.) avec joie tout ce qu'on m'apprenda—e (fut.) d'heureux, en ce qui vous concerne.
- 7. On ne concev(oir)n— (fut.) pas que vous ayez pris ce parti désespéré.
- 8. Je ne croin—e (cond. pr.) pas que les moses se sussent passées de la sorte, si des personnes graves ne l'attestaient.
- 9. S'il fallait articuler tous les faits qui déposent contre lui, on n'en finia— (cond. pr.) pas.
- 10. On ne dev(oi)a (cond. pr.) pas prodiguer l'éloge et le blâme aussi légèrement qu'on le fait aujourd'hui.

§ 108. Du participe présent se forment :

1º Le pluriel du présent de l'indicatif en changeant ANT en ONS, EZ, ENT:

Aim-ANT: nous aim-ONS, vous aim-EE, 145 aim-ENT.
Finiss-ANT: nous finiss-ONS, vous finiss-EZ, ils finiss-ENT.

Recev-ANT: nous recev-ONB, vous recev-RE (ils recor-vent).

Rend-ANT: wous rend-ONS, vous rendez, ils rend-ENT.

OBSERVATION. Tous les verbes de la troisième conjugaison prennent, à la troisième personne plurielle du présent de l'indicatif, la voyelle double de la première personne du même temps: ils reç-oi vent comme je reç-oi-s, ils m-EU-vent comme je m-EU-s.

2º L'imparfait de l'indicatif et le présent du subjonctif par le changement de ANT en AIS et en E:

Aim-ANT : j'aim-AIS, que f'aim-E.

Finiss-ANT: je finiss-AIS, que je finiss-E.
Recev-ANT: je recev-AIS (que je rec-OI-V-E).
Rend-ANT: je rend-AIS, que je rend-E.

OBSERVATION. A la troisième conjugaison, on voit reparattre encore aux trois personnes du singulier du présent du subjonctif la voyelle double du présent de l'indicatif: rec-EVANT, que je rec-OIVE, que tu rec-OI-ves, qu'il rec-OI-ve, comme je rec-OIS, tu rec-OIS, ti rec-OIT; que je m-EU-ve, que tu m-EU-ve, qu'il m-EU-ve, comme je m-EU-s, tu m-EU-s, ti m-EU-s, ti m-EU-s, ti m-EU-s, ti m-EU-s, ti m-EU-s, ti m-EU-ve, comme je m-EU-s, ti m-EU-s, ti m-EU-ve, comme je m-EU

- § 169. Du PARTICIPE PASSÉ construit avec un des auxiliaires avoir et être, se forment tous les temps composés : J'ai aimé, j'avais fini, j'aurai reçu, que j'aie rendu; je suis sorti; nous étions entrés.
- § 170. Du présent de l'impiratif se forment toutes les personnes correspondantes de l'impératif, sans autre changement que la suppression de l's à la première conjugaison:

Tu aimes, tu finis, tu reçois, tu rends. aime, finis, reçois, rends.

§ 171. Du PASSÉ DÉFINI se forme l'imparfait du subjonctif par l'addition de se à la seconde personne du singulier.

Tu aimas, que faimas-se.
Tu finis, que je finis-se.
Tu reçus, que je reçus-se.
Tu rendis, que je rendis-se

- § 168. Temps pormés du participe présent. 1°.—1. Les citoyens d'une ville bien policée—(jou,ir, brant) de l'ordre qui est établi, sans songer combien il en—(coût,er, ant) de peines à ceux qui l'—(établ,ir, issant) ou le—(conserv,er, ant).
- \* 2. Vous (commenc, ER, ANT) tout, et vous ne (fin, IR, ISSANT) rien.
- 3. Les bons rois (rend, RE, ANT) à leurs peuples tout ce qu'ils en (recev, OIR, ANT).
- 4. Nous (prendre, pren, ant) un secret plaisir à entendre rabaisser le mérite de nos rivaux.
- 5. Nous (troun, FR, ANT) moyen de faire jaillir des jets d'eau sur des montagnes; vous (plant, ER, ANT) des tilleuls sur des rochers; ils (mett, RE, ANT), les prairies sur des collines.
- 2°.— 1. Les fleurs de l'asphodèle produisent des graines dont les anciens (croire, croyant; imvarf.) que les morts (faire, faisant; imparf.) leur nourriture.
- 2. J'— (aim, en, ant; imparf.), et j' (espér, en, ant, imparf.) être aimé.
- 3. Il n'est point de rang qui ne (disparaître, disparaissani; sub. pr.), devant une ame comme la tienne.
- 4. Lorsque vous ferez l'aumône, que votre main gauche ne (savoir, sachant; subj. pr.) pas ce que fait votre main droite.
- 5. La voix de la nature est le meilleur conseil que (devoir, devant; subj. pr.) écouter un bon père pour bien remplir ses devoirs.
- 6. Les Maures, descendant de leurs mozlagnes (parcour, IR, ANT; imparf.) et (pill, ER, ANT; imparf.) l'Afrique.
- § 169. Du participe passé. 1. Je l'—(alandonn, er, é; cond. passé) s'il n'— (vouloir, voulu; indic. plus-que-parf.) suivre mes conseils.
- 2. Tout ce que j'— (espér, en, &; indic. plus-que-parf.) je l'— (oblen, in, v; passé indéf.).
- § 170. Du présent de l'indicatif. 1. Recommand (er., 1 \*\* pers. pl.) à nos enfants de fuir le vice et d'aimer la vertu.
  - 2. Aim—(ER, 2° pers. sing.) ion prochain comme toi-même.
- 3. Fu—(IR, 2° pers. pl.) les hommes dépravés et recherch—(ER, 2° pers. pl.) la société des hommes de bien.
- \$ 171. Passé dépini. 1. Il ne croyait pas que je refus—(ER, AI, as) son présent.
- 2. Prétendriez-vous que je me (mettre, mis) en toutes choses à votre disposition?
- 3. Après avoir travaillé toute ma vie au profit des autres, il serait temps que je song—(ER, EAI, eas) à moi et que je pourve (pin. us) aux besoins qui peuvent survenir un jour.

## CONJUGATION DES VERBES INTRANSITIFS OU. NEUTRES.

§ 172. Les verbes intransitifs se conjuguent dans leurs temps simples comme ceux qui précèdent : il en est qui, dans leurs temps composés, prennent, comme les verbes transitifs, l'auxiliaire avoir, et d'autres qui prennent l'auxiliaire etre.

## Ier MODE. - INDICATIF.

## Avec avoir.

#### Avec être.

#### PRÉSENT.

Je dor s.
Tu dor s.
H dor t.
Nous dorm ons.
Vous dorm ez.
Ils dorm ent.

Je sor s.
Tu sor s.
Il sor t.
Nous sort ons.
Vous sort ez.
Ils sort ent.

## IMPARTAIT OU PASSÉ SIMULTANÉ.

Je dorm ais.
Tu dorm ais.
Il dorm ait.
Nous dorm fons.
Vous dorm lez.
Ils dorm aient.

Je sort ais.
Tu sort ais.
Il sort ait.
Nous sort fons.
Vous sort fex.
Ils sort aient.

## PASSÉ DÉFINI:

Je dormi s.
Tu dormi s.
Il dormi t.
Nous dormi mes.
Vous dormi tes.
Ils dormi rent.

Yai dorm L

Il a dorm f.

Tu as dorm L

Nous avous dorm s.

Vous avez dorm t.

lls ont dorm f.

Je sorti s.
Tu sorti s.
Il sorti t.
Nous sorti mes.
Vous sorti tes.
Ils sorti rent.

#### PARRÉ INDÉPINI.

Je suis sort i.
Tu es sort i.
Il est sort i.
Nous sommes sort is
Vous êtes sort is.
Ils sont sort is.

#### PASSÉ ANTÉRIEUR.

J'eus dorm i. Tu eus dorm i. Il eut dorm i. Nous eû mes dorm i. Vous eûtes dorm i. Ils eurent dorm i.

Je fus sort i. Tu fus sort i. Il fut sort i. Nous fûtes sort is. Vous fûtes sort is. Ils furent sort is.

## CONJUGAISON DES VERBES INTRANSITIFS OU NEUTRES

- §172. 1. Le temps fuit, et l'homme dort.
- 2. Il est bien plus aisé de dompter des peuples que de dompter une passion : la morale même des païens en est convenue.
- 3. La médisance est un seu qui ne laisse partout où il a passé que ruine et désolation, et qui change en de viles cendres ce qui nous avait paru, il n'y a qu'un moment, brillant et précieux.
- 4. C'est du sein inépulsable de la terre que sort ce qu'il y a de plus précieux.
- 5. Ma gaieté durant toute la soirée témoignait que j'avais vécu seul tout le jour.
- 6. Quand un homme aura langui dans une coupable oisiveté, il gémira tôt ou tard de la perte d'un temps précieux et irréparable.
- 7. L'ambitieux n'a jamais joui de rien; tous ont séché et dépéri au milieu de leur abondance.
- 8. Nous vivons tous incertains de la durée de nos jours, et cette incertitude endort elle-même notre vigilance.
- 9. Les astres, qui ne paraissaient aux yeux des premiers hommes que pour leur annoncer la gloire de Dieu, devinrent leurs premières divinités.
- 10. Si l'on interrogeait le public, il affirmerait que ce magistrat a suffi aux pénibles détails de sa charge.
- 11. Les remords peuvent sommeiller quelqu'sois, mais ils ne meurent jamais.
- 12. Pompée, qui était devenu ce qu'il n'avait osé espérer, crut qu'il était de sa dignité de se familiariser moins avec ses concitoyens.
- 13. Si quelqu'un parle, rit ou reste silencieux, tout cela lui déplatt maintenant, mais cette humeur passera comme elle est venue.
- 14. Hermagoras ne sait pas quand les guerres de Flandre et de Hollande ont commencé, quand elles ont fini, mais il est instruic de la guerre des géants; il en raconte les progrès et les raoindres détails; rien ne lui est échappé.

## PLUS-QUE-PARFAIT.

J'avais dorm f.
To avais dorm f.
Il avait dorm f.
Nous avions dorm f.
Vous aviez dorm f.
Ils avaient dorm f.

Je dormir at.
Tu dormir as.
Il dormir a.
Nous dormir ons.
Vous dormir ez.
Ils dormir ont.

J'aurai dorm i. Tu auras dorm i Il aura dorm i. Nous aurons dorm i. Us auront dorm i.

Je dormir uis.

Il dormir att.

Tu dormir ais.

Nous dormir ions.

Vous dormir iez.

Ils dormir uient.

Paurais dorm L

Tu aurais dorm i.

Nous aurions dorm i.

Vous auriez dorm f.

Us auraient dorm f.

Il aurait dorm i.

Peusse dorm i.

Il eût dorm i.

Tu eusses dorm i.

Nous eussions dorm &

Vous eussiez dorm i.

Ils eussent dorm i.

J'étais sort i. Tu étais sort i. Il était sort i. Nous étions sort is. Vous étiez sort is. Ils étaient sort is.

FUTUR.

Je sortir ai.
Tu sortir as.
Il sortir a.
Nous sortir ons.
Vous sortir ez.
Ils sortir ont.

PUTUR ANTÉRIEUR.

Je serai sort i.
Tu seras sort i.
Il sera sort i.
Nous serons sort is.
Vous serez sort is.
Ils seront sort is.

## II MGDE. - CONDITIONNEL.

## PRÉSENT.

Je sortir ais.
Tu sortir ais.
Il sortir ait.
Nous sortir ions.
Vous sortir iez.
Ils sortir atent.

PASSÉ. - 1To forme.

Je serals sort i.
Tu serais sort i.
Il-seralt sort i.
Il-seralt sort is.
Il seralent sort is.
Vous seriex sort is.
Ils seralent sort is.

PASSÉ. — uº forme.

Je fusse sort i.
Tu furres sort i.
Il fût sort i.
Nous fussions sort is.
Vous fussiez sort is.
Ils fussent sort is.

# III MODE. - IMPERATIF.

PRÉSENT OU FUTUR.

Dor s. Dorm ons. Dorm ez.

Aie dorm i. Ayons dorm i. Ayez dorm i. Sor s. Sort ons. Sort ez.

FUTUR ANTÉRIEUR.

Sois sort i. Soyons sort is. Soyez sort is.

- 15. Comment est mort cet homme puissant qui sauvait le peuple d'Israel?
- 16. Ce grand homme reçut le coup mortel et demeura comme enseveli dans son triomphe.
  - 17. Tout est tombé, tout est évanoui, tout est échappé.
- 18. Dieu descendra un jour du haut des cieux, et viendra sur la terre juger les vivants et les morts.
- 19 S'il avait travaillé davantage, le moment du repos serait arrivé pour lui depuis longtemps.
- 20. Celui qui médit hautement est semblable à un chien qui aboie et qui mord.
- 22. Si tout le monde me ressemblait, la paix règnerait sur la terre, et les hommes ne songeraient plus à se nuire.
- 22. Si la chaleur avait continué, un bien plus grand nombre de malades auraient succombé.
- 23. Pompée cût voulu être le seul général de la république, quand il devait se contenter d'être le premier.
  - 24. Je serais mort en te trouvant coupable.
- 25. Tremble que la mort ne vienne te surprendre au sein de tes dérèglements.
- 26. Celui qui ment fait le brave avec Dieu, et le poltron avec les hommes.
- 27. Qui a dit au soleil : « Sortez du néant, et présidez au jour? » et à la lune : « Paraissez, et soyez le flambeau de la nuit? »
- 28. O vous qui courez avec tant d'ardeur dans la carrière de la gloire, âmes guerrières et intrépides, pleurez et gémissez aulour de ce tombeau.
- 29. La vie humaine est semblable à un chemin dont l'issue est un précipice affreux. Je voudrais retourner sur mes pas : Marche, marche; il faut avancer sans cesse vers le précipice.
- 30. Hélas! si je fusse mort enfant, j'aurais déjà joui de la vie, et j'en aurais ignoré les regrets!

## IV. MODE.

## SUBJONCTIF.

## PRÉSENT OU FUTUR.

Que je dorm e. Que tu dorm es. Qu'il dorm s. Que nous dorm ions. Que vous dorm tez. Ou'ils dorm ent. Que je sort e. Que tu sort es. Qu'il sort e. Que nous sort ions. Que vous sort iez. Qu'ils sort ent.

#### IMPARFAIT.

Que je dormis se. Que tu dormis ses. Qu'il dorm tt. Que nous dormis sions. Que vous dormis stez. Qu'ils dormis sent. Que je sortis sc. Que tu sortis scs. Qu'il sort st. Que nous sortis stons. Que vous sortis ster. Qu'ils sortis sent.

Que j'aie dorm f. Que tu aies dorm f. Qu'il ait dorm f. Que nous ayons dorm f. Que vons ayez dorm f. Qu'ils aient dorm f.

# Passé.

Que je sois sort f. Que tu sois sort f. Qu'il soit sort f. Que nous soyons sort fs. Que vous soyez sort fs. Qu'ils soient sort fs.

#### PLUS-QUE-PARFAIT.

Que J'eusse dorm i.
'que tu cusses dorm i.
Qu'il eût dorm i.
Que nous eussions dorm i.
Que vous cussiez dorm i.
Qu'ils eussent dorm i.

Que je fusse sort i. Que tu fusses sort i. Qu'll fût sort i. Que nous fussions sort is. Que vous fussiez sort is. Qu'ils fussent sort is.

## V° MODE. — INFINITIF.

## PRÉSENT.

Dorm ir.

|Sort ir.

Passé.

| Êire sort i.

Avoir dorm i.

Dorm ant.

I Sort ant.

PARTICIPE PASSÉ.

Dorm i, ayant dorm i.

| Sort i, étant sort i, sort ie.

UBSERVATION. En comparant ces deux verbes on a dû remarquer que le participe accompagné de l'auxiliaire avoir est invariable, tandis qu'il s'accorde avec le sujet lorsqu'il est conjugué avec être; ainsi une femme écrira: J'ai dormi un moment et je suis sortie ensuite. C'est un principe qu'il importe de ne pas oublier.

- 31. Si Dieu a créé les rois, c'est qu'il a voulu que quelques hommes servissent, par leur sagesse, à la félicité de tous, et non que chaque peuple servit, par sa misère, à l'orgueil d'un seul.
- 32. Rien ne nuit tant au respect dû aux lois que de ne pas abolir formellement celles qui sont tombées en désuétude et qui sont devenues contraires aux mœurs.
- 33. Les nations ont un progrès comme les hommes : quand leurs lisières sont tombées, elles ne retournent pas à l'enfance
- 34. Demeurez-là: vous ne faites que tourrer autour de moi; vous me ferez reconnaître.
- 35. Un des vaisseaux, monté par Gregg, arriva le premier à l'entrée du port, et y resta longtemps exposé au feu de la batterie.
- 36. S'il s'est trouvé dans tous les temps des hommes qui ont su commander aux autres par la puissance de la parole, ce n'est que dans les siècles éclairés que l'on a bien écrit et bien parlé.
- 37. De tout temps on a vu la réputation la plus brillante échouer contre les mœurs du héros, et ses lauriers flétris par ses faiblesses.
- 38. Nous appelons science du monde le grand art de réussir et de plaire.
- 39. Mille et mille siècles écoulés n'ôtent rien à la félicité toujours nouvelle et toujours entière des bienheureux.
- 40. Les campagnes sont couvertes de brebis qui bêlent en bondissant sur l'herbe avec leurs tendres agneaux.
- 41. Cette princesse si admirable et si chérie, la voilà telle que la mort nous l'a faite; elle va disparaître à nos yeux, elle va descendre à ces demeures souterraines pour y dormir dans la poussière avec tant de princes anéantis.
- 42. C'est en obéissant qu'on peut se rendre digne de commander.
- 43. En voulant faire un art de l'éloquence, on a nui à l'éloquence même.
- 44. Ruyter naquit à Flessingue en 1607. Dès l'âge de onze ans, il servit sur mer, et commença par être mousse. Il devint successivement capitaine de vaisseau, commandeur, contre-amiral, vice-amiral, et enfin lieutenant-amiral-général des Provinces-Unies.

# CONJUGAISON DES VERBES RÉFLÉCHIS OU PRONOMINAUX.

§ 173. Les verbes réslèchis, soit essentiels, soit accidentels, sont conformes, dans leurs temps simples, au modèle de conjugaison à laquelle ils se rattachent; dans leurs temps composés, ils se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être

## I' MODE.

# INDICATIF OU AFFIRMATIF.

PRÉPENT.

Je m'empar e.
Tu t'empar es.
Il s'empar es.
Nous nous empar ons.
Vous vous empar ez.
lis s'empar ent.

#### IMPARFAIT.

## OU PASSÉ SIMULTANÉ.

Je m'empar ais. Tu t'empar ais. Il s'empar att. Nous nous empar ions. Vous vous empar iez. Ils s'empar aient.

## PASSÉ DÉI M.

Je m'empar at.
Tu t'empar as.
Il s'empar a.
Nous nous empar ames.
Vous vous empar ates.
Ils s'empar èrent.

## PASSÉ INDÉFINI.

Je me suis empar é. Tu t'es cmpar é. Il s'est empar é. Nous nous sommes empar es. Vous vous êtes empar és. Ils se sont empar és.

#### PASSÉ ANTÉRIRUR.

Je me fus empar é. Tu te fus empar é. Il se fut empar é. Nous nous fûtes empar és. Vous vous fûtes empar és. Ils se furent empar és.

# PLUS-QUE-PARFAIT.

Je m'étais empar é. Tu t'étais empar s. Il s'était empar é. Nous nous étions empar és. Vous vous éticz empar és. Ils s'étaient empar és.

## FUTUR.

Je m'emparer at.
Tu t'emparer as.
Il s'emparer a.
Nous nous emparer ons.
Yous vous emparer ez.
Lis s'emparer ont.

## FUTUR ANTÉRIEUR.

Je me seral empar é. Tu te seras empar é. Il se sera empar é. Nous nous serons empar és. Vous vous serez empar és. Il a se seront empar és.

## II" MODE.

## CONDITIONNEL.

#### PRÉSENT.

Je m'emparer als.
Tu t'emparer kis.
Il s'emparer all.
Nous nous emparer ions.
Vous vous emparer iors.
Ils s'emparer alent.

## PASST. - I'e forme

Je me serais empar é. Tu te serais empar é. Il se serait empar é. Nous nous serions empar és. Vous vous seriez empar és. Ils se seraient empar és.

## PASSÉ. - LIº forme.

Je me fusse empar é. Tu te fusses empar é. Il se fût empar é. Nous nous fussions empar és. Yous vous fussier empar és. Ils se fussent empar és.

## CONJUGAISON DES VERBES RÉFLÉCHIS OU PRONOMINAUX.

- § 173. 1. Le méchant (se nuire, ind. pr.) à lui-même avant de nuire aux autres.
- 2. Dès que (s'ouvrir, ind. pr.) la bouche du méchant, les noirceurs et les désordres (se répandre, ind. pr.) dans la société.
- 3. Une douce langueur (s'emparer, passé déf.) de tous mes sens.
- 4. La pauvre mère était entourée de sa famille lorsqu'elle (s'endormir, passé indéf.) de son dernier sommeil.
- 5. Il ne faut pas que (se persuader, subj. pr.2° p.pl.) que vos auteurs dramatiques soient supérieurs aux nôtres.
- 6. Ceux qui ne (s'inquiéter, ind. pr.) pas de la justice forcent la justice à (s'occuper inf. pr.) d'eux.
- 7. Les larmes des malheuroux sont des larmes de sang qui souvent (s'élever, passé indéf.) du fond du cœur.
- 8. Nous ne (se louer, cond. pr.) pas si souvent, si nous pensions que les autres nous louent assez.
- 9. Je (s'ennuyer, ind. plus-que-parf.) longtemps, et j'en avais ennuyé bien d'autres; je (se retirer, passé déf.) pour aller (s'ennuyer, inf pr.) tout seul.
- 10. Dans tous les États, les lois (se multiplier, passé indéf.) à mesure que les mœurs (se dépraver passé indéf.).
- 11. Chacun d'eux (se persuads:, ind. plus-que-parf.) qu'on n'oserait pas le contredire.
- 12. Nous (se soucier, cond. pr.) peu qu'ils (se fâcher, subj. imp.) contre nous.
- 13. Saturne eut trois fils qui —(se partager, ind. passé déf.) le domaine de l'univers.
- 14. On (se souvenir, ind. fut.) longtemps de la prospérité dont quinze années de paix nous ont fait jouir.
- 15. Le précepte le plus commun de la philosophie tant païenne que chrétienne est celui de (se connaître, inf. pr.) soi-même, et il n'y a rien en quoi les hommes (s'accorder, subj. passé) autant que dans l'aveu de ce devoir

III MODE. IMPÉRATIF.

PRÉSENT OU FUTUR.

Empar e-toi. Empar ons-nous. Empar ez-vous.

FUTUR ANTÉRIEUR,

Sois-tol empar é. Soyons-nous empar és. Soyez-vous empar és.

IV MODE. SURJONCTIF.

PRÉSENT UU FUTUR.

Que je m'empar o. Que tu t'empar es. Qu'il s'empar e. Que nous nou; empar tons. Que vous vous empar tex. Qu'ils s'empar ent.

IMPARFAIT.

Que je m'emparas se. Que tu t'emparas css. Qu'il s'empar dt. Que nous nous emparas sions. Que vous vous emparas sicz. Qu'ils s'emparas sent.

Que je me sois empar Que tu te sois empar é. Qu'il se soit empar é. Que nous nous soyons empar és. Que vous vous soyez empar Qu'ils se soient empar és.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Que je me fusse empar é. Que tu te fusses empar é. Qu'il se fot empar é. Que nous nous fussions empar és. Que vous vous fussies empar és. Qu'ils se fussent empar és.

v° mode.

PRÉSENT. S'empar *er*.

P**ass**é.

S'être empar é.

PARTICIPE PRÉSENT.

S'empar ant.

PARTICIPE PASSÉ. S'étant empar é.

# CONJUGAISON DES VERBES IMPERSONNELS.

§ 174. Les verbes *impersonnels* ont les mêmes désinences que le modèle auquel ils se rattachent par la terminaison de leur infinitif : nous donnerons seulement ici le verbe neiger.

INDICATIF. PRÉSENT.

Il neig e.

IMPARFAIT.

Il neig *sait.*PASSÉ DÉFINI.

Il neig ea.

Passé indéfini

11 a neig é.

Passé antérieur.

Il eut neig é.

PLUS-QUE-PARFAIT.

ll avait neig é. FUTUR.

Il neiger a.

FUTUR ANTÉRIEUR.

Il sura neig é.

CONDITIONNEL. PRÉSENT. 11 peiger ait. PASSÉ. - Ire forme.

Il aurait neig é.

PASSÉ. — 11º forme.

11 eût neig é. SUBJONCTIF. PRÉSENT. Qu'il neig é.

IMPARFAIT.

Qu'il neig edt.

PASSÉ. Qu'il ait neig é.

PLUS-QUE-PARPAIT.

Qu'il eût neig é. INFINITIF. PRÉSENT.

Neig er. PARTICIPE PRÉSENT.

PARTICIPE PRÉSENT. Neig eant. PARTICIPE PASSÉ.

Neig &.

- 16. (s' abstenir, imp. 2° pers. sing.) de toute action qui pourrait te causer un repentir.
- 17. Il n'est rien qu'on (se persuader, subj. pr.) si facilement que co qu'on désire.
- 18. Tout l'orgueil de la raison humaine se perdre et se confondre, ind. fut. ) toujours dans la contemplation des merveilles de la nature.
- 19. Pour que les hommes sussent heureux, il faudrait qu'ils (se montrer, subj. impars.) plus bienveillants les uns pour les nitres.
- 20. (hâter, impér. 2° pers. pl.) lentement, et, sans perdre courage, vingt fois sur le métier remettez votre ou vrage.
- 21. Tous nos grands hommes de mer (se former, passé, déf.) sans la marine marchande.
- 22. Je ne pensais pas qu'à la vue de ce lieu tout mon corps eût frémi et que mes cheveux (se dresser, subj. plus-que-parf.) d'horreur.
- 23. En (s'acquitter, part. pr.) exactement de ses devoirs, on vit en paix avec les autres et avec soi-même.
- 24. Quelquesois il vaut mieux souffrir en silence que de (se plaindre, inf. pr.).
- 25. Je sentis mon âme (se dégager, inf. pr.) des liens qui l'attachaient au corps, et je (se trouver, passé déf.) au milieu d'un monde nouveau.

# CONJUGAISON DES VERBES IMPERSONNELS.

- § 123. 1. En hiver, il (neiger, ind. pr.) rarement à Paris, mais il pleut presque constamment.
- 2.—Il (éclairer, ind.pr.) beaucoup, et dans quelques instants il (tonner, ind. fut.) car la foudre gronde dans le lointain.
- 3. Pour un orateur, il ne (suffir, ind. pr.) pas de frapper l'oreille, il (falloir, ind. pr.) agir sur l'ame et toucher le cœur en parlant à l'esprit.
  - 4. 11—(falloir, ind. pr.) autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
- 5. il (neiger, passé indéf.) dans ces vallées pendant une grande partie du mois de mai.
- 6. Quand la probité du monde ne serait pas presque toujours sausse, il (falloir, cond. pr.) convenir du moins qu'elle n'est pamais sure.

# **ERTHOGRAPHE**

## DES FINALES OU TERMINAISONS DES VERBES.

# I. Nombre singulier.

\$ 175. INDICATIF. PRÉSENT. Ce temps a pour finales au singulier E, Es, E,

1º Dans tous les verbes de la première conjugaison : J'aime, tu aimes, il cime.

Excepté aller, je vais, lu vas, il va.

2° Dans les verbes de la seconde conjugaison qui sont terminés au présent de l'infinitif par frir, vrir, illir:

Je souffre, tu courres, il cueille.

Mais dans tous les autres verbes en ir, à la troisième et à la quatrième conjugaison, il est terminé par s, s, T.

Je finis, je sors, tu dors, il reçoit, il écrit.

Excepté, 1º je peux, je veux, je vaux, tu peux, tu veux, tu vaux, etc., 2º J'ai, iu as, il a.

- 3° Les verbes de la quatrième conjugaison qui ont un au radical et ne sont pas terminés au présent de l'infinit par indre ou par soudre, conservent le d pour finale à l troisième personne : il apprend, il répond.
- 4º Vaincre, convaincre, font à la troisième personne & vainc, il convainc.
- § 175. IMPARFAIT OU PASSÉ S:MULTANÉ. A quelque conjugaison qu'un verbe appartienne, et quelque irréquier qu'il soit, il a pour finales aux trois personnes du singulier de ce temps : ais, ais, ait.

J'aimais, tu chérissais, il voulait, il savait.

§ 176. PASSÉ DÉFINI. Tous les verbes de la première con jugaison, sans exception, ont pour finale à ce temps 11, as, a:

Saimal, tu chantas, il alla.

Et les verbes des trois autres conjugaisons s, s, t: Je finis, tu vis, tu vécus, il vainquir, il voulur.

§ 177. FUTUR. Ce temps a pour finales communes à tous les verbes rai, ras, ra :

J'aimerai, je finirai, tu vivras, il vaincra

# ORTHOGRAPHE

#### ORS FINALES OU TERMINAISONS DES VERBES

## L. Nombre singulir.

- § 176. INDICATIF. PRÉSENT. 1. Je pense, donc j'existe.
- 2. Tel brille au second rang qui s'éclipse au premier.
- 3. La libéralité qui vient du caprice, mène toujours le repentir après elle.
  - 4. Je souffre, et je ris quand j'ai le plus grand besoin de pleurer.
  - 5. La loi aoit être comme la mort qui n'épargne personne.
- 6. On va toujours trop loin, pour celui qui craint de faire un pas en avant.
- 7. Je veux tout ce que tu veux, et tu n'es pas encore content; je ne sais vraiment que faire.
  - 8. Il recueille le fruit de toutes les peines qu'il s'est données.
- 9. On ne convaine pas d'une vérité un homme qui a intérêt à la combattre.
- 10. Quand on l'interroge, il feint de ne pas comprendre, se met à pleurer et ne répond rien.
- § 175. Imparfait ou passé simultané. 1. Charlemagne assemblait de fameux conciles où sa profonde doctrine etail admirée.
- 2. Chose étrange! je bravais leurs mépris et je redoutais leurs calomnies.
- 3. Tu ignorais que saint Louis faisait consister avec son salut le service particulier qu'il devait à Dieu dans une sainte administration de la justice.
  - § 176. Passé défini. 1. L'ennui naquit un jour de l'uniformité.
- 2. Jésus consola les affligés, guérit les malades et raffermit les justes dans leur foi.
  - 3. Je recus sa visite, et je me hatai de la lui rendre.
- 4. Tu me donnas de mauvaises raisons que j'acceptai comme bonnes pour éviter toute récrimination.
- § 177. Futer. 1. Ce que la raison ne pourra faire, la force ne le fera pas. 2. l'arrangerat les choses comme il me plaira; néanmoins tout le monde s'en trouvera bien et chacun sera content.— 3. En tout temps je serai maître chez moi; et quand je commanderat on obeira.

§ 178. CONDITIONNEL. PRÉSENT. Les finales de ce temps sont rais, rais, rait, pour tous les verbes :

J'aimenais, lu finirais, il vivrait, tu vaincrais, il

voudRAIT.

§ 179. IMPÉRATIF. Comme nous l'avons dit § 162, la seconde personne du singulier de ce temps est la même que la seconde du présent de l'indicatif sans autre changement que la suppression de l's à la première conjugaison:

Aime; finis, reçois, rends.

Quatre verbes sont exceptés: avoir, être, aller et savoir

qui font à l'impératif aie, sois, va, sache.

REMARQUE. Les verbes qui à la seconde personne du singulier de l'impératif ne sont pas terminés par une s, prennent cette lettre par cophonie lorsqu'ils sont suivis d'un des prénoms en, y; ainsi au lieu d'écrire donne-en, va-y, on écrit donnes-en, vas-y.

§ 180. SUBJONCTIF. PRÉSENT. Tous les verbes sont

terminés à ce temps par e, es, e:

Que j'aime, que tu finisses, qu'il reçoive, qu'il rende. Excepté itre, que je sois, que tu sois, qu'il soit, et avoir à la troisième personne, qu'il ait.

§ 181. IMPARFAIT. Les finales de ce temps sont sse,

sses, t, pour tous les verbes :

Que j'aimasse, que tu finisses, que tu reçusses, qu'il rendit.

L'accent circonflexe à la troisième personne tient lieu de la lettre s retranchée; qu'il aimat, qu'il finit, sont pour qu'il aimast, qu'il finist.

II. Nombre pluriel.

§ 182. Tous les temps des verbes ont pour finales au

pluriel: ons, ez, nt:

Nous aimons, vous finissez, ils reçoivent, ils rendront. Excepté 1º Étre, dire, faire et ses composés qui font au présent de l'affirmatif:

Vous etes, vous dites, vous faites.

2º Le passé défini qui a tes pour finale à la seconde personne plurielle :

Vous aimates, vous finites, etc.

OBSERVATION. Tout verbe prend l'accent circonflexe,

1º A la première et à la seconde personne plurielle du passé défini : nous aimames, vous recûtes;

2º A la troisième personne du singulier de l'imparfait du

subjonctif: qu'il aimat, qu'il reçût.

Les verbes *être* et avoir employés aux temps, aux personnes et aux nombres que nous venons d'indiquer, conservent l'accent même en composition.

- § 178. CONDITIONNEI. PRÉSENT, 1. Si sa douleur était sincère, elle recevrait les consolations promises à ceux qui pleurent.
- 2. Tu me tourmenterais pendant cent ans, que je ne céderais pas sur ce point.
  - § 179. IMPÉRATIF. 1. Prends ce ser et venge-moi.
- 2. Comprends-moi au premier signe, et tiens-toi toujours prêt à exécuter mes volontés.
- 3. Sois son guide, aie le plus grand soin de lui, et sache le garantir de tout danger.
  - 4. Va au-devant de lui et reçois-le avec le plus grand respect.
    REMARQUE. 1. Ce travail est important; donnes-y tous tes soins
- 2. L'histoire que tu lis est fort intéressante; étudies-en les moisdres détails.
- § 180. SUBJONCTIF. PRÉSENT. 1. Je m'étonne qu'avec son intelligence il ne voie pas le danger où il est. 2. Je ne puis assurer qu'on doive écrire ainsi, et que ce soit une faute d'écrire autrement. 3. Nier qu'il y ait des peines et des récompenses après le trépas, c'est nier l'existence de Dieu. 4. L'homme pour qui tout renaît serz-t-il le seul qui meure pour ne jarnais revivre? 5. Il importe à la sûreté que tu le soumettes et que tu ne prolonges pas une résistance inutile.
- § 181. IMPARFAIT. 1. Il faudrait qu'il achevát aujourd'hui son travail, afin que demain je le revisse et que tu pusses aussitôt le transcrire.

## II. Nombre pluriel

§ 182. — 1. Nous ne possédons aucun bien, même dans l'ordre de la grâce, que nous ne puissions perdre un moment après. 2. Il est certain que si vous ne pouvez arrêter le cours de votre tristesse, vous devez en tirer profit. 3. Ceux-là font les honnes lois qui n'en auraient pas besoin pour eux-mêmes; ceux-là seulement savent combiner les dispositions capables d'en prévenir la violation, qui ont l'intention de ne jamais les violer. 4. En fait de louanges', la vanité dit comme cet enfant gourmand: Donnez-m'en trop. 5. Vous dites que vous etes sûr de réussir dans ce que vous faites. 6. Nous ne nous louerions pas si souvent, si nous pensions que les autres nous louert assez. 7. Nous nous montrames aussi audacieux que vous fûtes prudents. 8. Nous ne sommes pas assez sûrs de notre destinée pour remettre quelque chose au lendemaia.

OBSERVATION. 1. Les félicités des riches ne consistent pas dans le bien qu'ils ont, mais dans le bien qu'ils peuvent faire.

- 2. Nous vous appelâmes tous ensemble, parce que nous craignions qu'il ne vous fut arrivé quelque malheur.
- 3. Quand nous le vimes pour la première fois, nous lui simes un secueil dont un prince ett été ravi.
  - 4. Que vouliez-vous qu'il (it contre trois? Qu'il mourut.

## § 188. VERBES

dont plusieurs tomps présentent des disficultés.

#### Bouillir.

Je bous, ta bous, il bout, nous bouillons, vous bouillez, ils bouillent; je bouillais, nous bouillions; je bouillis, nous bouillires; je bouillirais, nous bouillirions; je bouillirais, nous bouillirions; bous, bouillons, bouillez; que je bouille, que nous bouillions; que je bouillisse, que nous bouillissions; bouillant; bouilli, bouillis.

#### Fuir.

Je fuis, tu fuis, il fuit, nous fuyons, vous fuyoz, ils fuient; e fuyais, nous fuyions; je fuis, nous futmes; je fuirai; je fuirais; fuis, fuyons; que je fuic, que nous fuyions; que je fuisse, que nous fuissions; fuyant; fui, fuic.

## Partir.

Je pars, nous partons; je partais, nous partions; je partis, nous partimes; je partirai, nous partirons: je partirais, nous partirions; pars, partons; que je parte; que je partisse; partant; partie. — Ainsi se conjugue repartir, dans le sens de partir de nouveau et de répliquer.

## Ressortir.

1° Dans le sens de sortir une seconde fois, il se conjugue comme sortir : je ressors, nous ressortons; je ressortais; ressortant; etc. 2°. Dans le sens d'être de la dépendance de quelque juridiction, il se conjugue sur fintr : je ressortis, nous ressortissons; je ressortissais, nous ressortissions; ressortissant.

#### Sentir.

Je sens, nous sentons; je sentais, nous sentions; je sculis, nous sentimes; sens, sentons; que je sente; que je sentisse; sentant; senti, sentie.

Conjuguez ainsi consentir, pressentir, ressentir.

## Bervir.

Je sers, tu sers, il sert, nous servons, vous servez, iis servent; je servals, nous servions; je servis, nous servimes; je servirai; sers, servons; que je serve, que nous servions; servant; servi, servie.

#### Sortir.

Je sors, tu sors, il sort, nous sortons, vous sortez, ils sortent; je sortais nous sortions; je sortis, nous sortimes; je sortirai, nous sortions; sors, sortons; que je sorte, que nous sortions; que je sortisse, que nous sortissions; sortant; sorti, sortie.

## **§ 183. VERBES**

# dont plusieurs temps présentent des difficultés.

## Bouillir.

1. La chaux vive—(ind. pr.) quand on l'arrose d'eau. 2. Retirez cette eau aussitot qu'elle—(fut.). 3. Les esclaves ne sentent pas—(inf. pr.) dans leur cœur l'ardeur de la liberté. 4. La viande rôtie est meilleure que la viande—(part. passé). 5. Il ne faudrait pas que cette préparation—(subj. imparf. si fort.

## Fuir.

1. Les nuages — (ind. pr.) et le ciel reprend sa sérénité. 2. L'ennemi — (fut.) dès le premier choc. 3. Il faut que nous — ( $sub_f$ . pr.) avec soin les mauvais exemples, 4. Je ne — (cond.pr.) pas même en face d'une mort certaine. 5. C'est en — (part.prés.) que parfois on s'assure le triomphe. 6. Mon père et moi, nous — (passé déf.) loin de ce théâtre de désolation.

#### Partir.

1. C'est du tribunal souverain que — (ind. pr.) ces foudres qui vont consumer l'iniquité. — 2. De terribles éclairs — ind. imp.) de ses yeux. 3. Tout s'oppose à ce que nous — (subj. imp.) demain. 4. Allez, — (imper.) mes vers, derniers fruits de ma veine! 5. A peine suis-je arrivé que déjà il voudrait que je re— (subj. imp.). 6. Je lui ferdi en — (part. pr.) de tristes adeux.

## Ressortir.

1° = 1. Nous rentrons, sortons et -(ind. pr.) quand il nous platt. 2. C'est en -(part. pr.) que je l'ai rencontré.

2° = 1. Ces deux villes — (ind. pr.) à une juridiction différente.

2. La sénéchaussée — (ind. imp.) au parlement.

3. Le Châtelet était — (part. pr.) au parlement de Paris.

#### Sentir.

Nous nous ress—(ind. pr.) tous des faible ses de l'humanité
 Nous pres—(ind. imp.) la peine qu'il aurait à se corriger. 3. Il me croyait pas que nous pres— (subj. imp.) tous ces malheurs.
 Nous res— (passé déf.) la plus vive donleur de sa perte.

#### Bervir.

1. La liberte a beaucoup à craindre des passions de ceux qui la — (ind. pr.). 2. Je doute qu'on—(subj. pr.) bien deux maîtres à la fois. 3. Je le — (fut.) comme je — (cond. pr.) mon parent le plus cher. 4. Le désert — (ind. imp.) de refuge à tous les malheureux. 5. Des siéges et des combats — (passé déf.) d'exercices à l'enfance de Turenne.

#### Sortir.

1. Dieu a dit à Abraham: « Les rois — (ind. fut.) de vous. »
2. Si vous ne — (ind. pr.) plus chrétiens de ce temple. vous en — (ind. fut.) plus coupables. 3. — (imp.) de vos retraites, et venez consoler le monde. 4.ll faut que je — (subj. pr.) à l'instant, car il aurait fallu que je — (subj. imp.) plus tôt. 5. Nous— (passé déf.) d'un danger pour tomber dans un autre.

## Vetir.

Je vêts, tu vêts, il vêt; nous vêtons, vous vêtez, ils vêtent; je vêtis, nous vêtions; je vêtis, nous vêtimes; je vêtirai; je vêtirais; vêts, vêtons, vêtez; que je vête, que nous vêtissions; vêtsit; vêtu, vêtue.

Ainsi se conjuguent revêtir et devêtir.

## Pourvoir.

Je pourvois, nous pourvoyers, vous pourvoyez, ils pourvoient; je pourvoyais, nous pourvoiens: je pourvois, nous pourvoiens; je pourvoirais, nous pourvoirions; pourvois, pourvoyers; que je pourvoie, que nous pourvoyions; que je pourvose, que nous pourvoyions; pourvoyant; pourvu, pourvue.

Conclure.

Je conclus, tu conclus. il conclut, nous concluons, vous concluez, ils concluent; je concluais. nous concluïons; je conclus, nous concluïons; je conclurais, nous conclurions; conclus, concluons; que je conclue, que nous conconcluions, que je conclusse, que nous conclusions; conclue:

Ainsi se conjuguent exclure.

## Confire.

Je confis, tu confis, il confit, nous confisons, vous confisez, ils confisent, je confisais, nous confisions; je confis, nous confirmes je confirai, nous confirons; je confirais, nous confisons; que je confise, que nous confisions; que je confise, que nous confisions; que je confise, que nous confisions, — peu usité. — Confisant; confit, confite.

#### Coudre.

Je couds, tu couds, il coud, nous cousons, rous cousez, ils cousent; je cousais, nous cousions; je cousir, nous cousimes; je coudrais, nous coudrions; couds, cousons; que je couse, que nous cousions; que je cousisse, que nous cousions; cousant; cousu, cousue.

Ainsi se conjuguent découdre et recoudre.

## Groire.

Je erois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, ils croient; je croyais, nous croyions; je croira, nous croirons; je croirais, nous croirons; crois, croyons; que je croie, que nous croyions; que je crusse, que nous crussions; croyant; eru, crue.

## Grottre.

Je crois, tu crois, il croit, nous croissons, vous croissez, ils croissent; je croissais, nous croissions; je erds, nous croimes; je croitrai, nous croitrons; je croitrais, nous crottrions; crois, croissons; que je croisse, que nous croissions; que je croisse, que nous crussions; croissant; cro, crue.

#### Vêtir.

1. Que ne vous — (ind. pr.) vous mieux? 2. A son enterrement on — (pas. def.) douse pauvres. 3. — (impér.) - nous promptement. 4. Tout homme se re—(ind. pr.) d'un caractère qui lui est étranger. 5. Re— (impér. 2° pers. pl.) le végétal d'une en oppe convenable, bientot la vie se manifesters.

#### Pourvois

1. Si les hommes ne — (ind. pr.) pas à vos besoins, Dieu y — (pit.). 2. Il faudrait qu'un ministre — (subj. imp.) tous ses arrière-cousins de charges importantes. 3. Nous — (fut.) à la sureté publique. 4. Il faut que nous — (subj. pr.) à ses nécessités les plus pressantes. 5. Quand même je — (cond. pr.) à tout, on trouverait encore moyen de me blamer.

### Conclure.

1. Quand nous voyons un c. et arriver tous les jours, nous en — (ind. pr.) une nécessité naturelle. 2. Les principes se sentent, les propositions se — (ind. pr.). 3 Que voulez-vous que nous — (subj. pr.) de ce que vous dites? 4. Nous ne — (fut.) rien jusqu'à plus ample information. 5. Voudriez-vous que nous — (subj. imp.) légèrement une affaire de cette importance? 6. En — (part. pr.) ce marché, je n'ai pas songé à quoi je m'engageais.

### Confire.

1. Nous — (ind. pr.) tous les ans des fruits à l'ean-de-vie. 2. Il nous a surpris dans un très-grand embarras; nous — (ind. imp.) des légumes pour l'hiver. 3. Nous — (fut.) une très-grande quantité de cornichons. 4. Il y a des figues que nous ne cueillons que quand elles sont — (part. passé f. pl.) au soleil.

#### Coudre.

1. A sa naissance, on — (ind. pr.) l'homme dans un maillot; à sa mort, on le cloue dans une bière. 2. Ces jeunes filles — (ind. pr.) une heure au moins tous les jours. 3. Une honne mère de famille — (fut.) toujours mieux qu'elle ne darsera. 4. Nous re— (ind. imp.) nec hardes, afin de nous garantir des rigueurs du froid. 5. Quelqu'un trouva un jour le grand Corneille — (part. pr.) et raccommodant sa chaussure.

## Croire.

1. Les hommes — (ind. pr.) plus leurs yeux que leurs oreilles.
2. L'âme ne se — (futur) jamais de même nature que le corps.
3. Nous — (passé déf.) voir revenir le temps des miracles.
4. Le grand rei — (ind. imp.) accabler les Grecs par le nombre de ses soldats.
5. Personne n'apprit la mort de M. Turenne qu'il ne — (subj. imp.) l'armée taillée en pièces.

#### Groftre.

1. Quelques végétaux — (ind. pr.) sur les eaux. 2. Ce jèune prince — (ind. imp.) au milieu des bénédictions de tous les peuples. 3. Il a été prédit que l'Église serait petite dans ses commencements et — (cond. pr.) ensuite. 4. Au comble parvenu, il veut que nous — (nob. pr.). 5. Plus il — (fut.) dans cette science functes, plus nos misères — (fut.) avec lui.

#### Ecrire.

J'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent; j'écrivais, nous écrivons; j'écrivis, nous écrivons; j'écrirais, nous écrirons; écrirais, nous écrirons; écris, écrivons; que j'écrivese, que nous écrivissions; écrivant; écrit, écrite. — Conjuguez ainsi : circonscrire, dégrire, inscrire, prescrire, proscrire, souscrire, etc.

#### Lire.

Je lis, nous lisons; je lisais, nous lisions; je lus, nous lûmes; je lirai, nous lirons; je lirais, nous lirions; lis, lisons; que je lise, que nous lisions; que je lusse, que nous lussions; lisant; lu, lue. — Conjuguez ainsi: relire, élire, réelire.

## Mettre.

Je mets, tu mets, il met, nous mettops, vous mettez, ils mettent; je mettais, nous mettions; je mis, nous mimes; je mettrai, nous mettrons; je mettrais, nous mettrions; mets, mettons; que je mette, que nous mettions; que je misse, que nous missions; mettant; mis, mise.

#### Moudre.

Je mouds, tu mouds, il moud, nous moulons, vous moulez, ils moulent; je moulais, nous moulions; je moulus, nous moulûmes; je moudrai, nous moudrons; moudrais, nous moudrons; mouds, moulons; que je moule, que nous moulions; que je moulusse, que nous moulussions; moulant; moulu, moulue.

## Nattre.

Je nais, tu nais, il naît, nous naissons, vous naissez, ils naissent; je naissais, nous naissions; je naquis, nous naquimes; je naîtrai, nous naitrain, nous naitrons; je naitrais, nous naitrions; nais, naissons; que je naquisce, que nous naissions; que je naquisce, que nous naquissions; naissant; né, née. — Ainsi se conjugue remaûtre.

#### Nuire.

Je nuis, nous nuisons; je nuisais, nous nuisions; je nuisis, nous nuisimes; je nuirai, nous nuirons; je nuirais, nous nuirions; nuis, nuisons; que je nuise, que nous nuisions; que je nuisisse, que nous nuisiacions; nuisant; nui. — Conjuguez ainai sustruire.

#### Parattre.

Je parais, tu parais, il parait, nous paraissons, vous paraissez ils paraissent; je paraissais, nous paraissions; je parus, nous paraumes; je paraitrai, nous paraitrions; je paraitrais, nous paraitrions; parais, paraissons; que je paraisse, que nous paraissions; que je paraisse, que nous paraissions; paraissant; paru, parue.

Ainsi se conjuguent les composés apparatire, disparatire, etc.,

et connaître et son composé reconnaître.

# Écrire.

1. Nous — (ind. pr.) chaque soir des réflexions sur notre jouraée. 2. Tout ce que nos plus grands auteurs — (passé indéf.) n'a pas été imprimé. 3. Sylla pros— (passé déf.) trois ou quatre mille citoyens. 4. Il faudrait que chaque jour nous leur pres—(subj. imp.) ce qu'ils ont à faire. 5. Nous sous— (cond. pr. volontiers à vos désirs, si nous le pouvions raisonnablement.

#### Lire.

1. Dieu — (ind. pr.) dans tous les cœurs. 2. Nous — (ind. imp.) tous les soirs un chant d'Homère. 3. Ils — (passé déf.) la prière des agonisants. 4. Que nous serions à plaindre s'il fallait que nous — (subj. imp.) tous les vers qu'on publie! 5. Je — (fut.) etre — (fut.) cans cesse le Petit-Carème. 6. Qu'il ne — (subj. pr.) pas plus, mais qu'il — (subj. pr.) mieux qu'il ne fait.

#### Mettre.

1. La vie des hommes qui — (ind. pr.) à profit tous leurs moments, est longue. 2. Je le — (passé déf.) à son aise avec moi; c'était le seul moyen de m'y — (inf. pr.) avec lui. 3. Voilà une maison où je ne — (fut.) jamais le pied. 4. — Il faudrait que les hommes — (subj. imp.) à obliger le zèle qu'ils voudraient qu'on — (subj. imp.) à leur rendre service.

## Moudre.

1. Ce moulin — (ind. pr.) trop gros. 2. Nous — (ind. imp.) autrefois une plus grande quantité de grain que nous n'en — (ind. pr.) aujourd'hui. 3. Les Romains pilèrent d'abord le blé; ce ne fut qu'après leurs conquêtes en Asie qu'ils le — (passé déf.).

#### Naître.

1. Les passions, filles de l'amour-propre, — (ind. pr.) dans la société. 2. L'homme — (ind. pr.) sans connaissance comme sans défense. 3. Semez les bienfaits, Y en — (fut.) d'heureux souvenirs. 4. Cet homme — (passé déf.) avec des inclinations nobles et généreuses. 5. Nous — (ind. pr.), nous vivons pour la société. 6. Que de sectes — (passé déf.) d'une erreur! 7. Il faut qu'en — (part. pr.), les rois — (ind. pr.) avec l'intelligence des choses de leur temps. 8. Tout chrétien est— (part. pas.) pour le ciel.

## Nuire.

L'amour-propre est comme ces instruments qui servent et — (ind. pr.) tout à la fois.
 Ses défauts lui — (passé déf.) plus que tous ses ennemis.
 En cherchant à — (inf. pr.) aux autres, il est rare que nous ne nous — (nubj. pr.) pas à nous-mêmes.
 Votre franchise vous — (fut.) auprès de bien des gens.

#### Paraltre.

1. Les astres — (ind. pr.), dis— (ind. pr.) et semblent se rallumer et s'éteindre. 2. Au jour du jugement, nous — (ful.) tous devant Dieu. 3. Nous n'étions que surpris, et nous — (passé déf.) tremblants. 4. Nous vous — (cond.pr.) plus calmes, si la chose ne regardait que nous. 5. Il suffirait que vous — (subj. imp.) un moment, pour qu'aussitôt chacun dis— (subj. imp.). 6. Je ne crois pas que vous conn — (subj. pr.) ces enfants.

#### Peindre.

Je peins, tu peins, il peint, nous peignons, vous peignez, ils peignent; je peignais, nous peignions; je peignis, nous peignimes; je peindrai, nous peindrons; je peindrais, nous peindrons; peins, peignions; que je peigne, que nous peignions; que je peignisse, que nous peignissions; peignant; peint, peinte. Ainsi se conjuguent tous les verbes en eindre.

#### Plaire.

Je plais, nous plaisons; je plaisais, nous plaisons; je plairai, nous plairons; je plairai, nous plairons; plais, plaisons; que je plaise, que nous plaisons; que je plusse, que nous plaisons; plaisant; plu, invariable.

Ainsi se conjuguent complaire, deplaire.

#### Prendre.

Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent; je prenais, nous prenions; je pris, nous primes; je prendral, nous prendrons; prendral, nous prendrons; prends, prendns; que je prenne, que nous prenions; que je prisse, que nous prissions; prenant; pris, prise.

Ainsi se conjuguent les composés apprendre, desapprendre,

comprendre, entreprendre, surprendre, etc.

#### Rire.

Je ris, tu ris, il rit, nous rious, tous riez, ils flent; je riais, nous riions; je ris, nous rimes; je rirai, nous rirons; je rirais, nous ririons; ris, rions; que je rie, que nous rissions; riant; ri, invariable.

Ainsi se conjugue sourire.

#### Suivre.

Je suis, tu suis, il suit, nous suivons, vous suivez, ils suivent; je suivais, nous suivions; je suivrai, nous suivions; je suivrai, nous suivrons; je suivrai, nous suivions; suis, suivons; que je suive, que nous suivions; que je suivese, que nous suivissions; suivant; suivis.

Ainsi se conjuguent poursuivre et s'ensuivre; ce dermet ne

s'emploie qu'à la 3º personne du singulier et du pluriel.

#### Taire.

Je tais, tu tais, il tait, nous taisons, vous taiset, ils taisent; je taisais, nous taisions; je tus, nous tūmes; je tairai; nous tairons; je tairais, nous tairions; tais, taisons; que je taise, que nous taisions; que je tusse, que nous tussions; taisant; tu, tue.

#### Vivre.

Je vis, tu vis, il vit, nons vivons, vous vivez, ils vivent; je vivais, nous vivions; je vécus, nous vécômes; je vivrai, nous vivrions; vis, vivons; que je vive, que nous vivions; que je vécusse, que nous vécussions; vivant; vécu, invariable.

Ainsi se conjuguent revivre et survivre.

#### Peindre.

- 1. Les ennemis qui font des portraits ne (ind. pr.) pas mieux au moral qu'au physique. 2. Voulez-vous que nous vous (subj. pr.) trait pour trait? 3. Les méchants (fut.) la vertu sous une affreuse image. 4. Nous les (passé def.) tels qu'ils étaient. 5. Il faudrait que vous (subj. imp.) cela à grands traits. 6. Les hommes se (plaindre, ind. pr.) presque tous de leur esclavage Plaire.
- 1. Il y a peu d'avantage à se (inf. pr.) à soi-même quand on ne (ind. pr.) à personne. 2. l'étais étonné qu'ils se (subj. imp.) si longtemps dans une pareille société. 3. Il en arrivera ce qu'il (jut.) à Dieu. 4. Nous ne (fut.) jamais aux autres autant que nous nous (ind. pr.) à nous-mêmes.

#### Prendre.

- 1. Ne (impér. 2° p. pl.) pas vos amis au basard. 2. La vertu paraît toujours, quelque soin qu'on (subj. pr.) de la cacher. 3. L'esprit qui (ind. pr.) la place du jugement est trèspernicieux. 4. Il jugeait de l'intention des gens par l'air ouvert ou réservé qu'us (ind. imp.) avec lui. 5. Dieu la (part. pr.) comme l'argle (ind. fr.) ses petits, la porta dans son royaume. 6. Je ne croyais pas qu'ils (subj. imp.) la ville en si peu de temps. Rire.
- 1. Tel qui (ind. pr.) vendredi dimanche pleurera. 2. Démocrite (ind. imp.) sans cesse, Héraclite pleurait toujours. 3. Nous (passé déf) de bon cœur de son embarras. 4.  $(fut. 3^{\circ} p. sing.)$  bien qui (fut.) le dernier. 5. Il n'y a pas de personnes plus fatigantes que celles qui (ind. pr.) toujours.
- 1. En désirant pour les autres ce que nous désirons pour nous, nous (ful.) les lois de la charité. 2. Quelque part qu'ils aillent, il faut que je les (subj. pr.). 3. Enfants, (imp. 2º p. pl.) mon panache blanc. 4. Il est facheux que parfois nous ne (subj. pr.) pas notre inspiration. 5. (imp. 2º p. sing.) toujours la voix de la raison. 6. Qui m'aime me (subj. pr.). 7. Il faudrait que nous le (subj. imp.) partout comme un enfant.

# Taire.

1. La terre et la mer se — (inf. pr.). 2. Les vents se — (passé def.) à la voix de Jésus-Christ. 3. Il ne faut pas que vous — (subj. pr.) la vérité plus longtemps. 4. — (impér.) -vous, et songez aux choses que vous dites! 5. Nous nous — (passé déf.), quoique nous eussions pu le confondre.

#### Vivre.

1. Nous ne — (ind. pr.) qu'une minute, et dans cette minute que de secondes pour la douleur! 2. Il y a des gens qui ne — (ind. pr.) que pour eux seuls. 3. — (impér. 2º p. pl.), pour se bonheur de votre famille. 4. Pour le malheureux, il est doux d'espérer qu'il ne — (fut.) pas toujours. 5. Il faudrait que nous — (subj. imp.) en frères. 6. Sans leurs désirs immodérés, la plupart des hommes — (cond. pr.) heureux.

# VERBES IRRÉGULIERS ET DÉFECTIFS.

# § 184. — Ir CONJUGAISON.

#### Aller.

Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont; j'allais, nous allions; j'aliai, nous allâmes; j'irai, nous irions; j'irais, nous irions; va, allons, allez; que j'alle, que nous allions; que j'allasse, que nous allassions; allant; allé, allée.

# Fovoyer.

Jenvoie, nous envoyons; j'envoyais, nous envoyions; j'envoyai, nous envoyames; j'enverrai, nous enverrons; j'enverrais, nous enverrons; envoie, envoyons; que j'envoyase que nous envoyassions; envoyant; anvoyé, envoyée.

# \$ 185 -- II CONJUGAISON. Acquérir.

J'acquiers, tu acquiers, il acquiert, nous acquérons, vous acquérez, ils acquièrent; j'acquérais, nous acquérions; j'acquer; nous acquerrons; j'acquerrais, nous acquerrons; acquiers, acquiers, acquérons; que j'acquiers, que nous acquissions; acquérant; acquis, acquise. Ainsi se conjuguent: conquérir, reconquérir, requérir, s'en-

quérir.

## Assaillir.

J'assaille, nous assaillons; j'assaillais, nous assaillions; j'assaillis, nous assaillimes; j'assaillirai, nous assaillirons; j'assaillirai, nous assaillirions; assaille, assaillons; que j'assaille, que nons assaillions; que j'assaillisse, que nous assaillissions; assaillant; assaillia assaillie.

Ainsi se conjugue tressaillir.

# Bénir.

Ce verbe est régulier dans tous ses temps; mais au participe passé il a deux formes: béni, bénie, et bénit, bénite. La démière ne se dit que des choses consacrées par une cérémonie religieuse, et ne figure jamais que comme adjectif; la première forme, employée dans toutes les autres acceptions, est la seule qui se joigue à l'auxiliaire avoir.

# VERBES IRRÉGULIERS ET DÉFECTIFS.

# \$ 184. — Ire CONJUGAISON.

# Aller.

1. C'est à Athènes que vous — (ind. pr.), respectez les eux.
2. Les chagrins montent sur le trône et — (ind. pr.) s'asseoir à côté du souverain. 3. Yous ne savez pas jusqu'où — (ind. pr.) la dureté de 'eur cœur. 4. Montausier était le seul homme par qui la vérité — (ind. imp.) encore jusqu'au pied du trône. 5. Heureux celui qui n'— (passé déf) pas après les richesses; plus heureux celui qui les refusa quand elles — (passé déf.) à lui.

## Envoyer,

1. Il faut souffrir les maux que Dieu — (ind. pr.). 2. On craignait qu'Acomat n'— (subj. imp.) demander la tête de son frère. 3. Les ennemis — (passé déf.) reconnaître la place. 4. C'est hier matin que nous — (passé. déf.) chercher le médecin. 5. — (impér. 1<sup>ro</sup> p. pl.) au secours de ceux qui souffrent, et quand nous souffrirens Dieu — (fut.) quelqu'un qui nous assiste.

# § 135. — II° CONJUGAISON.

# Acquérir.

1. Les seuls amis solides sont ceux qu'on — (ind. pr.) par des qualités solides. 2. Qui ne vise, en faisant le bien, qu'à éviter des reproches n'— (fut.) jamais de vertus. 3. Les biens sont rarement pour ceux qui les — (passé indéf.). 4. Il faut qu'on — (sub.; pr.) dans la jeunesse tout ce qui peut rendre heureuses les dernières années. 5. Cicéron vieillissait en — (part. pr.) toujours de nouvelles connaissances. 6. La France — (ind. imp.) pendant cette paix, plus que dix rois a'— (ind. pl.-q-parf.) par leurs guerres. 7. Ses rares qualités un — (pass. def.) la bienveillance des peuples et l'estime des rois.

## Assaillir.

1. Tous les malheurs l'— (ind. pr.) à la fois. 2. Jamais tentation si dangereuse n'— (pass. def.) mon cœur. 3. A chaque mot qu'on lui disait de son fils, le bonhomme lress—(ind. imp.) de joie. 4. On ne pourrait me faire un pareil récit sans que je tress—(subj. imp.) d'horreur. 5. Il voulait que nous — (subj. imparf.) les fuyards à coups de pierre. 6. Tress— (imp. i e p. pl.) d'allégiesse, le jour du triomphe est arrivé.

#### Bénir.

1. Bémi.. soient les rois qui ont été les pères de leurs peuples.
2. Dien a toujours béni... le travail. 3. Il s'arrêta au pied de la montagne de Garizim, que les Samaritains croyaient béni...e.
4. Ces peuples ont béni... le ciel qui leur a accordé un roi si digne de leur amour. 5. Les drapeaux béni...s par le prêtre ne sont pas toujours béni...s de Dieu.

#### Courir.

Je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez, ils courent; je courais, nous courions; je courrai, nous courions; je courrai, nous courions; cours, courons, courez; que je coure, que nous courions; que je courase, que nous courussions; courait; couru, courue.

# Cueillir.

Je cueille, nous cueillons; je cueillais, nous cueillions; je cueillerai, nous cueillerais, je cueillerais, nous cueillerons; je cueillerais, nous cueillerions; cueille, cueillons; que je cueille, que nous cueillions; que je cueillas, que nous cueillions; que je cueillas; cueillie. Alnsi se conjuguent: accueillir, recueillir.

#### Faillir.

Ce verbe n'est ushá qu'au passé défini je faillis, nous faillimes, aux temps composés el au présent de l'infinitif faillir, au partic. présent faillant, et au part. passé failli, faillie.

#### Férit.

Ce verbe n'est en usage qu'au présent de l'infinitif et dans cette locution : sans coup férir.

#### Fleurir.

Ce verbe est régulier au propre, dans le sens d'elre en fleur; mais au figuré, dans le sens de prospèrer, être en honneur, il fait à l'imparfait je florissais, et au participe présent florissant.

#### Gasir.

Ce verbe est usité seulement dans : ci-gtt, il gtt, nous gisons, vous gisez, ils gisent; je gisais, tu gisais, il gisait, nous gisions, vous gistez, ils gisaient; gisant.

#### Mourit.

Je meurs, tu meurs, il meurt, nous modrons, vous motirez, ils meurent; je mourais, nous mourions; je mourus, nous mourions; meurs, motifons; que je meure, que nous mourions; que je mourusse, que nous mourussions; mourant; mort. morte.

# Outr.

Ge verbe n'est usité qu'au participe passé out et au présent de l'infinitif outr; les autres formes j'ois, nous oyons; j'oyais, nous oytons; j'outs, nous outmes, ne s'emploient ordinairement que dans le style léger et badin.

#### Courir.

1. Une nouvelle alarmante — (ind. pr.) depuis hier dans le public. 2. Hortensius et Cicéron—(ind. imp.) la même carrière. 3. Les combattants baissèrent la lance et — (passé déf.) l'un contre l'autre. 4. Il faudrait que nous — (subj. imp.) plus fort pour l'atteindre. 5. Quand vous — (cond. prés.) pendant une heure, vous n'arriveriez pas à temps.

#### Gueillir.

1. Nous ne — (ind. pr.) pas de rose sans épine. 2. Nous l'ac— (fut.) d'autant mieux que nous avons besoin de lui. 3. Nous re—(passé déf.) un pauvre enfant que nous trouvames presque mourant. 4. Nac— (imper. 2° p. pl.) pas de la même façon l'honnête honne et le fat. 5. Vous ne re—(fut.) pas le fruit de vos peines.

#### Faillir.

1. La mémoire nui — (pas. déf.) tout à coup. 2. Nous — (pass. déf.) tous périr dans le port. 3. La branche des Valois — (pass. indef.) dans la personne de Henri III. 4. Dès ce moment, les forces du pauvre malade dé — (pass. déf.) de jour en jour.

## Férir.

On prit la ville sans coup ferit.

Les formes je fière, tu fiers, il fiert; je férais; je fèris; féru, sont invsitées. — Malherbe est le dernier qui en ait fait usage.

#### Fleurir.

Ronsard—(ind. imp.) en France à la fin du seizième siècle.
 Les lilas—(ind. imp.) quand les hirondelles ont paru. 3. L'Italie—(pas. indef.) deux fois: sous Auguste & sous Léon X. 4. Ce prince a trouvé le royaume—(part. pr.) et tranquille.

#### Gésir.

1. Cet homme si redouté — (ind. pr.) maintenant dans le tombeau. 2. Nous — (ind. imp.) sur le pavé d'un cachot. 3. La justice—(ind. pr.) en formalités. 4. Nous l'avons trouvé — (part. prés.) sur la paille.

#### Mourir.

1. Il est bon de louer ceux qui — (ind. pr.), afin d'encourager ceux qui vivent. 2. Acquiers des vertus, et tu ne — (fut.) pas tout entier. 3. Je serais désolé que mon plus grand ennemi — (subj. imparf.) dans l'impénitence. 4. L'amour-propre—(ind. pr.), faute d'aliment, dans la solitude. 5. Je tremblais qu'ils ne — (subj. imp.) de leurs blessures. 6.—(impér. 2° p. sing.) ou tue.

#### Ouir.

Ils furent près de déchirer leurs vêtements quand ils — (pass. déf.) ces paroles.
 Un juge doit — (inf. pr.) les deux parties.
 Avez-vous — (part. pass.) le bruit qu'ils ont fait?

## Ouvrir.

J'ouvre, nous ouvrons; j'ouvrais, nous ouvrions; j'ouvris, nous ouvrimes; j'ouvrirai, nous ouvrirons; j'ouvrirais, nous ouvririons; que j'ouvre, que nous ouvrions; que j'ouvrisse, que nous ouvrissions; ouvrant; ouvert, ouverte.

Répartir.

Distribuer, partager: Je répartis, nous répartissons, je répartissais, nous répartissions; je répartis, nous répartimes; j'ai réparti; je répartirai; répartis, répartissons; que je répartisse; que je répartisse; répartisse

Saillin

1° Dans l'acception de jaillir avec impétuosité, il est régulier, et ne s'emploie qu'aux troisièmes personnes et au présent de l'infinitif: il saillit, ils saillissent; il saillissait, ils saillissaient; il saillira, ils saillirait, ils saillirait, etc.

1° Dans l'acception de s'avancer en dehors, il est irrégulier, et ne s'emploie qu'aux troisièmes personnes d'un certain nombre de temps et au présent de l'infinitif : il saille, ils saillent; il sailleit, ils saillerait, ils saillerait, ils saillerait, ils saillerait, ils saillerait, ils saillerait.

Tenir.

Je tiens, nous tenons, vous tenez, ils tiennent; je tenais, nous tenions; je tins, nous tinmes; je tiendrai, nous tiendrons; je tiendrais, nous tiendrions; tiens, tenons; que je tienne, que nous tenions; que je tinsse, que nous tinssions; tenant; tenu, tenue.

Ainsi se conjuguent appartenir, s'abstenir, soutenir, main-

tenir, obtenir, venir et ses composés.

# \$ 186. — III CONJUGAISON.

# S'asseoir.

Je m'assieds, tu t'assieds, il s'assied, nous nous asseyons, vous vous asseyez, ils s'asselent; je m'asseyais, nous nous asseyons; je m'assieral, nous nous assierons; je m'assierals, nous nous assierons; je m'assierals, nous nous assierons; assieds-to), asseyous-nous; que je m'asseye, que nous nous asseyons; que je m'assiese, que nous nous assissions; s'asseyant; assis. assise.

On dit aussi, mais plus rarement : je m'assois, tu t'assois, il s'assoit; je m'assoirai, je m'as

seyerais; assois, assoyons; que je m'assoie; assoyant.

#### Choir.

Ce verbe n'est usité qu'au présent de l'infinitif; on emploie cependant quelquesois, dans le style badin, le participe passé chu, chue.

#### Déchoir.

Je déchois, tu déchois, il déchoit, nous déchoyons, vous déchoyez, ils déchoient; je déchus, nous déchûmes; je décherrai nous décherrons; je décherrais; déchois, déchoyons; que je déchoie, que nous déchoyions; que je déchusse, que nous déchoyions; que je déchusse, que nous déchussions posse de participe présent; déchu déchue.

#### Ouvrir.

1. Le messie — (fut.), et personne ne pourra fermer, il fe mera, et personne ne pourra — (inf. pr.). 2. Il— (ind. imp.) déjà la houche pour blasphémer. 3. Faudrait-il que la mer — (subj. imp.) des abimes nouveaux?

Répartir.

Nous — (ind. pr.) également le travail entre tous les ouvriers.
 Les Grecs — (ind. imp.) le butin entre tous les vainqueurs.
 Les employés des finances — (ind. pr.) en ce moment les contributions.
 En — (part. pr.) les lots, je ferai en sorte que personne n'ait à se plaindre.

Saillir.

1° = 1. Il — (ind. pr.) tout à coup de ce rocher une source d'eau vive. 2. Le sang — (ind. imp.) abondamment de sa blessure. 3. Si les eaux — (ind. imp.), tous les travaux seraient arrêtés. 4. On ne s'attendait pas que les eaux — (cond. pr.) avec une pareille violence.

2°=1. Cette enseigne — (ind. pr.) trop; la police la fera enlever. 2. Ce balcon — (fut.) plus que les autres. 3. Cette corniche ferait beaucoup mieux si elle — (indi. imp.) un peu plus.

Tenr.

1. Les honnêtes gens — (ind. pr.) ce qu'ils promettent. 2. Je m'informerai des raisons qui le re— (ind. imp.) confiné dans la retraite. 3. L'équité veut qu'on — (subj. pr.) compte de toute action louable. 4. Abs— (impér.) -vous de tout blâme sévère à l'égard des autres. 5. Nous nous— (passé déf.) longtemps sur la réserve. 6. Il fallait que vous vous— (subj. imp.) prêts à tout événement. 7. Moins nous exigerons, plus nous ob— (fut.). 8. Profitez de l'occasion; craignez qu'elle ne rev— (subj. pr.) plus.

# § 186. — III° CONJUGAISON.

# S'asseoir.

1. S'il—(ind. pr.), vous le voyer s'enfoncer dans un fauteuil.
2. Le gouverneur—(ind. imp.) rarement devant lui. 3. Il—(pas. déf.) à dix-huit ans avec les anciens d'Israél. 4. La charité, l'hu milité, la tempérance sont—(part. pass. f. pl.) sur le trône.
5.—(impér.) -toi près de moi, et écoute-moi attentivement.
6. Nous nous—(ind. fut.) à l'ombre. 7. Il faut que nous nous—(subj. pr.), car nous nous sommes excèdés de fatigue. 8. Il nétait pas convenable que nous nous—(subj. imp.) en sa présence.

#### Choir.

Il s'est laissé — (inf. pr.) de toute sa hauteur.

Déchoir.

1. Leur fortune — (passé déf.) rapidement. 2. Il — (fut.) promptement du rang où la faveur l'a fait monter.

Ce verbe est d'un usage beaucoup plus fréquent aux temps composés : Il EST DÉCHU de tous ses droits. — Combien vous ETES DÉCHUS du premier esprit de voire institut! — Les hommes FURENT DÉCHUS par leur infidélité des promesses [aites à leurs pères.

## Devoir.

Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent; je devais, nous devions; je dus, nous dûmes; je devrai, nous devrons; je devrais, nous devrions; dois, devons; que je doive, que nous devions, que vous deviez, qu'ils doivent; que je dusse, que nous dussions; devant; dû, due.

# Échoir.

Il échoit, ils échoient, ou bien il échet, ils échéent; il échoyait; il échut; il écherra; qu'il échoie; qu'il échût, échéant; échu échue.

#### Falloir.

Il faut; il fallait; il fallut; il a fallu; il faudra; il faudrait; qu'il faille; qu'il fallût; point de participe présent; participe passé, fallu, invariable.

#### Mouvoir.

Je meus, tu meus, il meut, nous mouvons, vous mouvez, ils meuvent; je mouvals, nous mouvions; je mus, nous mûmes; je mouvrai, nous mouvrons; meuvez, nouvons; que je meuve, que nous mouvions; que je musse, que nous mussions; mouvant; mû, mue.

Ainsi se conjuguent emouvoir et s'emouvoir.

#### Pleuvoir.

Il pleut; il pleuvait; il plut; il pleuvra; il pleuvrait; qu'il pleuve; qu'il plut; pleuvant; plu, invariable.

Dans le sens figuré ce verbe s'emploie aux troisièmes personnes du pluriel.

#### Pouvoir.

Je peux ou je puis, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvex, ils peuvent; je pouvais, aous pouvions; je pus, nous pumes; je pourrai, nous pourrons; je pourrais, nous pourrons; point d'impératif; que je puisse, que nous puissions; que je pusse, que nous puissions; pouvant; pu, invariable.

Je puis est plus usité que je peux; — puis-je est la seule forme

en usage dans l'interrogation.

#### Prévaloir.

Ce verbe se conjugue comme valoir dont il ne diffère qu'au pré sent du subjonctif: que je prévale, que tu prévales, qu'il prévale que nous prévalions, que vous prévalez qu'ils vrévalent

#### Devoir.

1. On se — (ind. pr.) à sa patrie, à sa famille, à ses amis. 2. Il ne — (ind. imp.) plus rion au monde que la vérité. 3. Vous— (ind pr.) à ses pleurs quelque embre de pité. 4. Il ne oroyait pas que je lui — (subj. imp.) une pareille somme. 5. La France — (fut.) de grands avantages à ce prince. 6. Un accident si étrange — (cond. pr.) nous penétrer jusqu'an fond de l'âme.

# Échoir.

Le premier terme du fermage — (ind. pr.) à la Saint-Jean.
 Un parell bonheur ne m' — (fut.) pas. 3. Il faudrait, pour le tirer d'affaire, qu'il lui — (subj. imp.) quelque grande succession de l'inde ou d'Amérique. 4. Le cas — (part. pr.), comptez sur moi.

# Falloir.

1. Il — (ind. pr.) secouer l'âme quand elle est abattue. 2. Il est facheux qu'il — (subj. rr.) être malheureux pour connaître ses amis. 8. Je ferai tout ce qu'il — (ful.) pour réussir. 4. Il — (ind. imp.) que Dica suscitât un grand homme pour retirer la France de l'abrime on elle était tombés.

#### Mouvoir.

1. Les créatures les plus insensibles s'arrêtent ou se — (ind. pr.) à la volonté d'un homme mortel. 2. C'est lui qui tient le ressort qui — (ind. pr.) teute la machine. 3. Il serait impossible que l'homme le plus fort — (subj. imp.) cette masse sans un levier. 4. On ne surait expliquer comment l'ame étant purement spirituelle peut—(inf. pr.) le corps. 5. Ils s'é — (passé déf.) avec raison à l'arrivée de cette nouvelle.

#### Pleuveir.

1. Un oisif fait — (inf. pr.) l'ennui partout où il se trouve. 2. Je ne croyais pas qu'il — (subj. imp.) si longtemps. 8. Je me mettrai en reute, lors meme qu'il — (cond. pr.) des hallehardes. 4. Le bruis de la ville. (ind. plus-que-parf.) des pierres à trois llemis de la ville.

# Pouvoir.

1. Ne vous flez pas à de vains discours qui—(ind. pr.) tromper.
2. La terre est le seul lieu où les végétaux—(suoj. pr.) exister.
3. Ces débats de famille ne—(fut.) rester ignorés. 4. Si jeunesse savait et si vieillesse—(ind. imp.). 5. Quelque chose qui arrivât, nous ne—(cond. pr.) vous abandonner. 6. Il était le seul qui—(subj. imp.) vous éclairer. 7. Je—(ind. pr.) faire des rois, je—(ind. pr.) les déposer. 8.—(subj. pr.) ces paroles être éternellement gravées dans votre esprit!

#### Prévaloir.

 On n'avancerait jamais vers la vérité, si l'autorité —(ind. imp.) toujours suf la raison.
 Il empêcha que les superstitions ne — (subj. imp.) au milieu de Juda.
 Je ne crois pas que vos idées — (subj. pr.)

#### Sevoir.

Je sais... nous savons, vous savez, ils savent; je savais, nous savions; je sus, nous sames; je saurai, nous saurons; je saurais, nous saurons; sache, que nous sachions; que je sache, que nous sachions; que je susse, que nous sussions; sachant; su, sue.

## Seoir.

Dans le sens d'être placé, situé, n'est d'usage qu'aux participes séant, séante, sis, sise.

Dans le sens d'étre convenable, il ne s'emploie qu'à la troisième personne, et seulement aux temps suivants : il sied, ils siéent; il seyait, ils seyaient; il siéra, ils siéront; il siérait, ils siéraient ; qu'il siée, qu'ils siéent; seyant.

#### Surseoir.

Je sursois, nous sursoyons; je sursoyais, nous sursoyions; je sursis, nous sursenimes; je surseoirai, nous surseoirons; je surseoirais, nous surseoirons; sursois, sursoyons; que je surseoie, que nous sursoyions; que je sursisse, que nous sursissions; sursoyant; sursis, sursise.

## Valoir.

Je vaux, tu vaux, il vaut, nous valons, vous valez, ils valent; je valais, nous valions; je valus, nous valdmes; je vaudrai, nous vaudrons; je vaudrais, nous vaudrions; point d'impératif; que je vaille, que nous valions, que vous valiez, qu'ils vaillent; que je valusse, que nous valussions; valant; valu, value.

Conjuguez de même équivaloir, révaloir.

#### Voir.

Je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, ils voient; je voyais, nous voyions; je vis, nous vimes; je verrai, nous verrons; je verrais, nous verrions; vois, voyons, voyoz; çue je voie, que nous voyions; que je visse, que nous vissions; voyant; vu, vue.

Ainsi se conjuguent revoir et entrevoir; prévoir n'en diffère qu'au futur et au conditionnel présent : je prevoirat, je prévoirais.

# Vouloir.

Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ins veulent; je voulais, nous voulions; je voulors, nous voulormes; je voudrai, nous voudrons; je voudrais, nous voudrions; veux, voulons, voulez; que je veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'ils veuillent; que je voulusse, que nous voulussions; voulant; voulu, voulue.

Veuille, veuillez sont des formes particulières que les meilleurs écrivains ont employées à l'impératif au lieu de veux, voulez dans

le sens de puisse-t-il vous être agréable de.

## Sevoir.

1. Il y a peu d'hommes qui — (subj. pr.) se contenter de leur état. 2. Quand nous avons l'autorité entre les mains, nous ne — (ind. pr.) pas en faire usage. 3. — (imp. 1 re pers. pl.) braver la pauvreté et sourire à la mort. 4. Quand — (ind. fut.) -nous vivre en chrétiens! 5. Il faudrait qu'on — (subj. imp.) bien que le bonheur est inséparable de la modération.

Senir.

- 1. Il y a dans l'affabilité une sorte de confiance en soi-même qui (ind. pr.) bien aux grands. 2. Il y a des couleurs qui (ind. pr.) mieux que d'autres à certaines physionomies. 3. Il (cond. pr.) mal à un enfant de se croire plus sage qu'un vieillard. 4. Je ne crois pas que cette parure vous (subj. pr.). 5. Il (ind. imp.) bien à la vertu de négliger les dehors que le vice emprunte avec trop de facilité.
- 1. Nous (ind. pr.) momentanément la poursuite de notre procès. 2. Il est impossible qu'on ne (subj. pr.) pas à l'exécution de la sentence 3. Le tribunal, en attendant des renseignements, (passé déf.) au jugement de l'affaire. 4. Il serait utile que les juges (subj. imp.) à leur délibération.

  Valoir.
- 1. La langue d'un muet—(ind. pr.) mieux que celle d'un menteur. 2. Si peu que nous—(subj. pr.), nous—(ind. pr.) quelque chose. 3. Il y a des gens qui sont si bor; qu'ils ne—(ind. pr.) rien. 4. Il serait heureux pour celui qui reçoit que ce que nous donnons—(subj. imp.) le plaistr que nous avons à le aonner. 5. De bien des gens, il n'y a que le rom qui—(subj. pr.) quelque chose. 6. On appelait autrefois la Russie du nom de Moscovie; le nom de Russie—(prévaloir, passé ind.).

  Voir.
- 1. L'amour-propre ne (ind. pr.) rien hors de lui-même. 2. Malheureuse ville, tu te (fut.) bientôt attaquée dans tes murailles. 3. Ils (ind. pr.) sans les secourir des chrétiens expirants. 4. Vous (fut.) dans une seule vie toutes les extrénité des cnoses humaines. 5. Marie-Thérèse ne (ind. imp.) rien sur la terre qui fût au-dessous d'elle. 6. Jamais nous ne (passé def.) de joie si vive ni si naturelle. 7. Si notre amour-propre ne nous aveuglait pas, nous (pré. (fut.)) une foule de maux qui nous surprennent et nous accablent.

Vouloir.

1. Il y a telle douleur qui ne — (ind. pr.) pas de consolation.

2. Ces hommes ne — (passé déf) pas écouter la voix de la raison.

3. Il cherche à éthapper au mal que ses ennemis lui — (ind. pr.).

4. Il en sera ainsi, que vous le — (subj. pr.) ou non.

5. Ce que vous — (fut.) il le — (fut.).

6. Ile ne — (snd. imp.) voir que le mal, et j'étais le seul qui ne — (subj. imp.) voir que la vérité.

7. Nous ne eroyions pas qu'ils — (subj. imp.) éviter le combat.

8. — (impér. 2° p. pl.), je vous en prie, remettre vous-même cette lettre à son adresse.

# § 187. — IV° CONJUGAISON.

#### Absoudre.

J'absous, tu absous, il absout, nous absolvons, vous absolvez, ils absolvent; j'absolvais, nous absolvions, point de passé défini; j'absoudrai, nous absoudrions; absous, absolvons; que j'absolve, que nous absolvions; absolvant; absous, absoute. — Ainsi se conjugue dissoudre.

#### Baire.

Je bois, tu bois, nous buvons, vous buvez, ils boivent; je buvais, nous buvions; je bus, nous būmes; je boirai, nous boirons; je boirai, nous boirons; bois, buvons, huvez; que je boive, que nous buvions, que vous buviez, qu'ils boivent; que je busse, que nous bussions; buvant; bu, bue.

#### Braire

Les seules formes usitées sont: il bra't, ils braient; il braira; il brairait, ils brairaient; qu'ils braient; brayant.

Bruire.

Ce verbe n'est usité qu'au présent de l'infinitif et aux personnes suivantes : il bruit; il bruyait, ils bruyaient.

Glore.

Je clos, tu clos, il clot; point de pluriel; je clorai; je clorais; imper., clos; que ,e close; part. passe, clos, close.

Ainsi se conjugue éclore, qui fait à la 3º pers. pl. ils éclosent.

Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent : je disais, nous disions; je dis, nous dimes; je dirai, nous dirions; je dirais, nous dirions; dis, disens, dites; que je dise, que nous disions; que je dise, que nous dissions; disant; dit, dite.

— Redire se conjugue de même — Contredire, dédire, interdire, médire, prédire sont à la seconde personne du présent de l'indicatif, vous contredises, vous dédisez, vous in ridies, vous médisez, vous prédises; mais à l'impératif ils suivent le modèle de dire : contredites, dédites, interdites, médites, prédites. — Maudire sait au présent de l'indicatif, nous maudissons, vous maudissez, ils maudissent; le maudissais, nous maudissions; à l'impératif, maudis, maudissons, maudissons, au participe présent, maudissant.

#### Faire.

Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous mutes, ils font; pe faisais, nous faisons; je fis, nous filmes; je ferai, nous ferons; je ferais, nous ferions; fais, faisons, faites; que je fasse, que nous fassions; que je fisse, que nous fissions; faisant; fait, faite.

Ainsi se conjuguent: contrefaire, défaire, refaire, satisfaire et surfaire. — Forfaire s'emploie seulement au présent de l'infinitif et dans les temps composés : il a forfait. — Malfaire, méfaire, ne s'emploient qu'au présent de l'infinitif.

# \$ 187. — IV CONJUGAISON.

## Absoudre.

1. Dieu — (ind. pr.) blen souvent ceux que les hommes condamnent. 2. Les tribunaux exceptionnels — (ind. pr.) rarement.
3. Personne ne vous — (fut.) d'une pareille faute, 4. Si vous doutez, — (impér. 2º p. pl.) un accusé et ne vous exposes pas à condamner un inaccent. 5. Tel est — (part. pasté), qui n'est pas justifié.

Boire.

1. Les hommes — (ind. pr.) leur calice jusqu'à la lie. 2. Nous ne — (ind. pr.) qu'à prix d'or l'eau qui coule de nos fontaines.

3. Il doutait que je ne — (subj. imp.) que de l'eau. 4. En Belgique, nous ne — (ind. imp.) que de la bière. 5. Il faut que nous — (subj. pr.) du lait tous les matins. 6. Ils — (passe def.) de toutes les liqueurs qu'on leur offrit.

Braire

- 1. Ces hommes ne chantent pas, ils (ind. pr.). Dès qu'il approchera de l'écurie. votre ane [fut.) d'une manière épouvantable. 3. Si vous battiez ce nègre, il ne crierait pas (cond. pr.).

  Bruire.
- 1. Le veut (ind. pr.). 2. Les flots (ind. imp.). 3. On entend (inf. pr.) les vagues et le tonnerre.
- 1. Cette porte ne (ind. pr.) pas bien. 2. Je (fut.) mon parc par un foase large et profond. 3. Il laut que je (subj. pr.) mon inventaire. 4  $(imper. 2^o. p. s.)$  tes yeux, et dors d'un paisible sommeil. 5. Certains papillons e (ind. pr.) dès les premières chaleurs.
- 1. Ne regardez pas comme votre ami celui qui approuvé tout ce que vous (ind. pr.). 2. On peut, en assurance, condamner ce que les hommes (ind. pr.), ce qu'ils (passé ind.), et ce qu'ils (fut.). 3. Quoi qu'il fasse, vous le blamez; quoi qu'il (rubj. pr.), vous le contre (ind. pr) 4. Ne mé— (imper. 2° p. pl.) arnais de votre prechain. 5. Vous nous pré— (ind. pr.) toujours des événements facheux. 6. Nous mav— (ind. imp.) le barbare exécuteut des ordres du roi. 7. Ne contre (imp. 2° p. pl.) pas pour le plaisir de contre (inf. pr.). 8. Condi anez le pécheur, mais ne le mav— (imp. 2° p. pl.) pas. 9. Inter— (imp. 2° p. pr.) aux profanes l'entrée du temple.

Faire.

1. Ne croyez pas à la sineérité de celui qui applaudit à tout ce que vous — (ind. pr.). 2. Les peines que tu — (fut.) aux autres retomberont sur toi. 3. Les hommes se — (fut.) toujours illusion sur leurs qualités. 4. Les écrivains de goût — (ind. pr.), dé— (ind. pr.) et re— (ind. pr.) dix fois le nième ouvrage. 5. Si le père nous — (passé déf.) du hien, les enfants nous — (passé déf.) beaucoup de mal. 6. Les faiblesses d'un homme supérieur satis — (ind. pr.) l'envie. 7. Il n'y a qu'un malhonnète homme qui puisse for — (inf. pr.) à l'honneur.

### Frire.

Ce verhe n'est d'usage qu'aux formes suivantes : Je fris, tu fris, il frit (point de pluriel) ; je frirai, nous frirons ; je frirais, nous fririons ; fris ; frit, frite.

On supplée les formes inusitées au moyen du verbe faire et de l'infinitif frire : faisons frire; que nous fassions frire, etc.

## Luire.

Je luis, nous luisons; je luisais; nous luisions; point de passé défini; je luirai, nous luirons; je luirais, nous luirions; point d'impératif; que je luise, que nous luisions; luisant; lui, invariable. Ainsi se conjuguo reluire.

## Oindre.

Joins, tu oins, il oint, nous oignons; j'oignais, nous oignions; j'oignis, nous oigntmes; j'oindrai, nous oindrons; j'oindrais, nous oindrions; oins, oignez; que j'oigne, que nous oignions; que j'oignisse, que nous oignissions; oignant; oint, ointe.

# Paltre.

Je pais, tu pais, il patt, nous paissons, vous paissez, ils paissent; je paissais, nous paissions; point de passe défini; je pattrai, nous pattrons; je pattrais, nous paitrons; pais, paissons; que je paisse; que nous paissons; paissant; pu, invariable.

Son composé Repattre a le passé défini je repus.

#### Traire.

Je trais, tu trais, il trait, nous trayons, vous trayez, ils traient; je trayais, nous trayions; point de passé défini; je trairai, nous trairons; je trairais, nous trairons; trais, trayons; que je traie, que nous trayions; trayant; trait, traite.

Ainsi se conjuguent abstraire, distraire, soustraire et rentraire.

#### Vaincre.

Je vaincs, tu vaincs, il vainc, nous vainquons, vous vainquez, ils vainquent; je vainquais, nous vainquions; je vainquis, nous vaincrons; je vaincrais, nous vaincrions; vaincs, vainquons; que je vainque, que nous vainquions; que je vainquisse, que nous vainquissions; vainquant; vaincu, vaincue, vainque, vainquisse, que nous vainquissions; vainquant; vaincue, vainque, va

Dans toute la conjugaison de ce verbe, le c se change en

qu avant une voyelle.

#### Frire.

On — (ind. pr.) chaque matin tout le poisson qu'il pêche.
 Nous — (ind. pr.) les carpes que nous prenons.
 J'aime beaucoup les œufs — (part. pass. m. pl.)

## Luire.

1. Tout ce qui re— (ind. pr.) n'est pas or. 2. De nouveaux astres — (fut.) dans les cieux. 3. Une étoile qui — (ind. imp.) à l'orient, nous dirigeait dans notre marche 4. Je doute qu'un rayon d'espérance — (subj. pr.) jamais pour eux.

## Oindre.

1. Autrefois on — (ind. imp.) les athlètes pour la lutte. 2. On — (ind. pr.) les rois avec l'huile de la sainte-ampoule. 3. Samuel — (passé dej.) Saül pour le faire roi d'Israël. 4. Le prêtre — (fut.) le malade avec les saintes huiles. 5. Un proverbe dit : — (impér. 2º pers. pl.) vilain, il vous poindra.

#### Pattre.

1. De nombreux troupeaux de moutons—(ind. pr.) dans ces campagnes. 2. — (impér. 2º pers. pl.) en paix, mes chères brebis. 3. Leurs génisses — (ind. imp.) chaque jour une herbe tendre et fleurie. 4. Le lion et le tigre ne — (fut.) jamais avec les agneaux. 5. Il faut qu'un bon pasteur ait soin de — (inf. pr.) ses ouailles du pain de la parole.

# Traire.

1. Ils — (ind. pr.) leurs vaches deux fois par jou. 2. Au moment où nous sommes arrivés, ils — (ind. imp.) leurs brebis. 3. Nous offrirons à nos hôtes le peu de lait que nous — (fut.). 4. Que rien ne vous dis— (subj. pr.) de vos occupations. 5. Ne craignez rien; nous le sous — (fut.) à la poursuite de ses ennemis.

#### Vainare.

1. Le sage ne — (ind. pr.) pas toujours ses passions. 2. Attaquez les premiers, et vous — (fut.). 3. Dans la dernière campagne, nous — (passé déf.) six fois l'ennemi. 4. Nous — (cond. pr.) s'il nous arrivait des renforts. 5. On doutait que nos troupes épuisées — (subj. imp.) des troupes fratches. 6. Il faut que nous — (subj. pr.) ou que nous périssions glorieusement. 7. Tel sait — (inf. pr.) qui ne sait pas user de la victoire. 8. On n'est pas innocent parce qu'on n'est pas con— (part. passé) d'une faute

# CHAPITRE VI.

#### DU PARTICIPE.

- § 188. Le participe est un mot qui tient et participe de la nature du verbe et de celle de l'adjectif.
- § 189. Il tient de la natura du verbe quand il exprime l'action :

Le roi a agunnni ses troupes.

- § 190. Il tient de la nature de l'adjectif, quand il exprime la manière d'être, l'état :
- Il trouva les Macédoniens non-seulement AGUERRIS, mais encore TRIOMPHANTS. (Fépelon.)
- § 191. Il y a deux participes ; le participe présent et le participe passé.
- § 192. Le participe présent est toujours terminé en ant, et c'est toujours une action présente qu'il exprime :

Point d'importuns laquais ÉPIANT nos discours, COMPTANT nos morceaux d'un atl avide et MURMURANT d'un trop long diner.

- § 193. Le participe passé à en français diverses terminaisons : aimé, béni, reçu, écrit, etc.
- § 194. On lui donne le nom de participe passé parce que, comme verbe, il n'exprime jamais qu'un temps passé. Nous avons bati, labouré, planté, seué.

Cette foule de chefs, d'esclaves, de muets M'ont vendu des longtemps leur silence et leurs vies. (hacine.)

- § 195. Le participe présent devient adjectif, et est variable lorsqu'il exprime un état, une qualité.
- § 196. Le participe passé employé sans l'auxiliaire avoir devient adjectif et s'accorde avec le terme qu'il modifie.
- § 197. Joint au verbe être, il est encore adjectif et a'accorde avec le mot auguel il se rapporte.

# CHAPITRE VI.

#### DU PARTICIPE.

- § 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195. 1. Toutes les planètes circulant autour du soleil paraissent avoir été mises en mouvement par une impulsion inconnue.
  - 2. On n'entendit plus les terribles marteaux frappant l'enclume.
- 3. Les philosophes ont confondu les idées des choses, et attribué aux corps ce qui n'appartient qu'aux esprits.
- 4. La religion, e'est la foi montrant ce que la raison ne peut comprendre, c'est lueu expliquant l'homme, quand l'homme a cessé de se concevus.
- 5. Les Arcadieus et les Lydiens ont négligé les sciences et ont cultivé les arts.
- 6. Nous considérons avec plaisir les moutons paissant sur le penchant d'une colline.
- 7. Cicéron périt après avoir défendu soixante ans les particuliers et l'Etat.
- 8. Ceux qui ont dit qu'une puissance aveugle a produit tous les effets que nous voyons dans le monde ont dit une grande absurdité.
- § 195, 196, 197. 1. Les savants sont des livres vivant qui éclairent l'esprit sans incommoder la vue.
- 2. Il n'y a d'autorité chéri que celle qui est fondé sur la justice et exercé par la vertu.
- 3. Le magistrat est une loi parlant, et la loi un magistrat muet.
- 4. La fermeté uni à la douceur est une barre de fer entouré de velours
- 5. Dans une âme souffrant, accablé de sa destinée, la jouissance est un arc dont la corde est bien vite détendu.
- 6. Les hommes de génie sont des victimes couronne de fleurs et dévoue au salut du genre humain

# CHAPITRE VII.

# DE LA PRÉPOSITIONA

§ 198. La préposition est un mot invariable qui seu n'a pas de signification complète; elle n'exprime le rapport qui existe entre deux termes qu'à l'aide d'un ou de plusieurs mots auxquels elle est préposée et qu'elle régit, c'est-à-dire, a l'aide d'un complément.

§ 199. Voici les rapports principaux que les prépositions

expriment:

1° Un rapport de lieu : à, en, chez, sur, sous, vers, etc.

Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel. (Racine.)

2º de temps: avant, après, uepuis, pendant, etc. AVANT l'hiver, PENDANT les beaux jours.

3º de convenance et d'union : avec, selon, suivant, etc.:

La volupté ne se plait qu'AVEC l'oisiveté et l'indolence. 4º de but, d'intention : à, envers, pour, touchant, etc. :

La clémence est une bonté ENVERS nos ennemis.

5º de cause : attendu, vu, etc. :

Vu l'imperfection des hommes, ATTENDU leur faiblesse. 6º d'exception, de séparation : excepté, hors, sauf, etc. :

Hors le trône ou la mort, il doit tout dédaigner. (Corneille.) 7° d'opposition : contre, malgré, nonobstant, etc. :

Oue vouliez-vous qu'il fit contre trois? Ou'il mourat. (Corneille.)

8º d'indication : voici, voilà :

Voila les périls; voici le moyen de les ésiter.

OBSERVATIONS. A est verbe ou préposition; s'il es' rerbe, il s'écrit sans accent : Il à de l'esprit, il à perdu tout espoir; s'il est préposition, il prend l'accent grave : à vingt ans on porte les yeux devant soi; à soixante on les reporte en arrière.

EN est pronom personnel, ou prénosition. Il est pronom, quand il peut se traduire par de lui, d'elle, d'eux, d'elles, de cela: La gaieté est la santé de l'âme; la tristesse un est le poison. Il est préposition quand il est suivi d'un mot qu'il régit: Agir sans avoir réflécht, c'est se mettre en voyage sans avoir fait de préparatijs. En forgeant on dement forgeron.

\$ 199. Beaucoup de prépositions servent à exprimer des rapports différents; ainsi la préposition de marque ou un rapport de possession : la puissance DE Dieu; ou de temps : il est parti DE bonne heure; ou de lieu : il vient DE Paris ou de séparation : il est éloigné DE sa famille; ou d'extraction : il est DE Bordeaux, etc.

# CHAPITRE VII.

# DE LA PRÉPOSITION.

§ 198, 199.—1. L'humanité consiste a faire tout le bien qu'on peut.

2. Le misanthrope fuit les hommes sans les hair: l'égoiste les

recherche sans les aimer.

3. Les habitudes deviennent par le temps, dans l'homme, de véritables incrustations.

4 Les grands ne dominent sur la terre que pour marcher a la

tête des autres hommes dans la voie de la vertu.

5 Les plus beaux génies s'affaiblissent avec l'Age.

6. Il n'est pas d'état dans la société qui n'ait sa servitude.

7. Il y a des gens avec qui on n'a a craindre que la malice du silence.
8. Temoignez votre affection par des effets plutôt que par des paroles.

9 On ne monte a la fortune que par degrés; il n'en faut qu'un

pour en descendre.

10. On n'a jamais plus de peine a résister a la flatterie que quand elle s'exerce devant témoins,

11. La condition des comédiens était infâme chez les Romains

et honorable chez les Grecs.

12. Ces hommes, entraînés par le malheur des conjonctures contre leur propre inclination, se trouvèrent, sans y penser, hors des bornes de leur devoir.

13. Le feu de l'amitié échauffe le cœur sans le consumer.

14. La solidité manque aux biens de la fortune, et l'éclat a ceux de la versu.

15. On peut résister a tout, hors a la bienveillance.

- 16. L'amitié est un contrat tacite entre deux personnes sensibles et vertueuses.
- 17. Dans toutes les actions de la vie , l'honnête homme doit se conduire sans art.

OBSERVATION. EM. 1. Nulle âme basse ne va à son devoir qu'en rampant.

 Ne nous flattons pas d'avoir beaucoup d'amis; un revers peut seul nous en apprendre le nombre.

3. En tout temps, la vertu s'est fait estimer.

- 4. Accorder un bienfait et en exiger ensuite du retour, c'est rétracter le bien qu'on a fait et en perdre le mérite.
- § 200. 1. Quand saint Louis monta sur le trône, la nuit de l'ignorance couvrait tout de ténèbres.

2. Peu de gens ont le courage de faire des ingrats.

3. Semez les bienfaits, il en nattra d'heureux souvenirs.

4. A la cour, on va à la fortune en rampant.

 La république n'éprouva jamais ces grands changements de l'abaissement à la grandeur

6. Il est arrivé sur la place sur la fin du jour.

\$ 201. LOCUTIONS PRÉPOSITIVES. Pour exprimer certains rapports que les prépositions simples ne pourraient rendre, on se sert de différents assemblages de prépositions auxquels on a donné le nom de locutions prépositives, etc.

Nous excusons des années de vanité, EN FAVEUR DE

quelques jours de pénitence. (Fléchier.)

En faveur de est une locution prépositive.

§ 202. - CABLEAU DES PRINCIPALES PRÉPOSITIONS.

| Prépositions essentielles.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| A. Devers. Pendant. Après. En. Pour. Avant. Entre. Près. Avec. Envers. Sans. Chez. Hormis. Selon. Contre. Hors. Sous.' Dans. Malgré. Sur. De. Nonobstant. Vers. Depuis. Outre. Vis-à-vis. Derrière. Par. Voici. Dès. Parmi. Veilà. |                                                                                                      |                                                                                |  |  |  |  |
| Attenant,<br>Attendu.<br>Concernant,<br>Durant,<br>Excepté.                                                                                                                                                                        | Joignant.<br>Moyennant.<br>Proche,<br>Sauf.<br>Suivant.                                              | Supposé.<br>Touchant.<br>Vu.                                                   |  |  |  |  |
| L                                                                                                                                                                                                                                  | ocutions prépositiv                                                                                  | es. ·                                                                          |  |  |  |  |
| A côté de. A cause de. A l'égard de. A l'exception de. A travers de. Au delà de. Au-dessous de. Au devant de.                                                                                                                      | Auprès de, Autour de, Au travers de, Avant de, En deçà de, En favour de, Jusqu'à, Loin de, Par delà, | Par dessus. Près de. Proche de. Quant à. Vis-à-vis de, Y compris. Non compris. |  |  |  |  |

# § 201. — LOCUTIONS PRÉPOSITIVES.

- 1. La haine outrée vous met au-dessous de ceux qui vous haïssent.
- 2. La maxime la plus sage, à l'égard des secrets, est de n'en point écouter et de n'en point dire.
- 3. Le commerce d'un faux ami expose aux dangers à proportion de la confiance qu'on a en lui.
- 4. Avant de chercher à te faire des amis, commence par devenir le tien.

# § 202. — Prépositions essentielles ; prépositions accidentelles et locutions prépositives.

- 1. Les avares ne sont jamais qu'auprès des richesses.
- 2. Un ambitieux a des formules de compliments différentes pour l'entrée et pour la sortie à l'égard de ceux qu'il visite ou dont il est visité.
  - 3. Toute la ville, sauf le faubourg, a été réduite en cendres.
- 4. Dans la prospérité, les amis attendent qu'en les appelle, dans l'adversité, ils se présentent d'eux-mêmes.
- 5. Celui qui a de l'instruction et de l'esprit peut facilement au jourd'hui s'élever au-dessus de sa fortune, se mêler dans le monde et aller de pair avec les hommes les plus considérables.
- 6. De ce que l'aversion est naturelle, il ne faut pas en conclure en faveur de son innocence.
- 7. La terre est emportée avec une rapidité inconcevable autour du soleil, le centre de l'univers.
- 8. Avant de condamner les autres, examine si tu es exempt de reproche et de blame.
- 9. Il y a une foule d'hommes qui entreprennent au-dessus de leur pouvoir, et qui désirent au delà de leur portée.
- 10. Tel homme mystérieux par nature s'approche de vous, et vous dit tout bas à l'oreille : Voilà un beau temps; voilà un grand dégel.
- 11. L'ambition est un désir insatiable de s'élever au-dessus et sur les ruines des autres.
- 12. Le mot de vertu emporte l'idée de quelque chose d'estimable à l'égard de toute la terre.
- 13. Le courage contre la fortune est philosophie; le courage contre les misères est patience; le courage à la guerre est valeur; le courage dans les entreprises est hardiesse.
- 14. Quiconque se soustrait aux lois dont il tient tout, ne peut trouver injuste qu'elles lui ravissent tout, jusqu'à la vie.
- 15. J'ai acheté une maison qui me revient à trois cent milie france, nea compris les frais

# CHAPITRE VIII.

#### DE L'ADVERBE.

§ 203. L'adverbe est un mot invariable qui sert à modifier ou un verbe, ou un adjectif, ou un autre adverbe :

On s'ennuie PRESQUE TOUJOURS avec ceux qu'on en-

nuie. (La Rochefoucauld.)

Cette phrase renferme daux adverbes qui tous deux modifient le verbe, et dont le premier modifie le second.

§ 204. Les adverbes modifient les mots auxquels ils se rapportent en y ajoutant :

1° Une idée de manière, de qualité; tels sont les adverbes formés des adjectifs: prudemment, sagement, etc.:

Un trone indignement renverse et miraculeusement

réiabli. (Bossuet.)

2° Une idée de temps: aujourd'hui, hier, demain, aurefois, jadis, alors, aussitot, désormais, tot, bientot, tard, toujours, jamais, etc.:

Quelques crimes toujours précèdent les grands crimes. (Racine.)

3º Une idée de situation, de lieu, d'ordre : ict, là, y, devant, derrière, dedans, dehors, dessus, dessous, d'abord, vremièrement, ensuite, etc. :

On étale le titre de bon citoyen, et on cache DESSOUS

celui de jaloux. (Massillon.)

- 4º Une idée de quantité : assez, beaucoup, peu, trop, moins, très, fort, que, combien, si, tant, tellement, etc.:
  Pal fait ce que l'ai pu : vous régnez; c'est assez. (Racine.)
- 5° Une idée de comparaison, de préférence : mieux, plus, moins, autant, davantage, etc. :

La sagesse vaut MIRUX que les armes des gens de guerre. (Fléchier.)

6º Une idée d'affirmation : oui, assurément, certainement, certes, etc. :

CERTES, à voir les hommes si occupés, si vifs, on dirait qu'ils travaillent pour des années élernelles. (Massillon.)

7° Une idée de négation : non, non... pas, ne, ne... pas ne... point, nullement, aucunement, etc. :

Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. (Racine.)

# CHAPITRE VIII.

# DE L'ADVERBE.

- § 203, 204. 1. Il faut toujours agir avec franchise, si l'on veut être sincèrement vertueux.
  - 2. On ne flatte guère ceux dont on peut se passer.
- 3. La plupart des princes et des ministres ont bonne volonté ; ils ne savent comment s'y prendre.
- 4. Étre instruit produit deux avantages : on décide moins , on décide mieux.
- 5. Nous regardons tranquillement et sans émotion les injustices qui ne nous frappent point.
- 6. C'est avoir beaucoup de grandeur que de la mériter et de la mépriser tout ensemble
- 7. Ah! que du moins l'exemple de cet homme illustre qui n'est plus, vive sans cesse parmi nous.
- 8. On sait combieu, pour les hommes ordinaires, il est difficile de passer tout à coup de la vie active à une vie tranquille.
- 9. Le sace fait tout un moment plus tôt ou plus tard qu'un autre : et e'est ce moment qui décide souvent du bonheur ou du malheur de toute notre vie.
- L'honneur ne peut jamais être fiétri par les violences de la tyrannie.
- 11. Quoique la justice ne se vende pas, il en coûte beaucoup et il faut être bien riche pour l'ohtenir.
- 12. Le milieu est le point le plus voisin de la sagesse : il vaut autant ne point l'atteindre que de le passer.
- La gravité est quelquefois un mystère du corps inventé pour cacher les défauts de l'esprit.
  - 14. Le méchant meurt toujours trop tard.
- 15. N'examinez pas combien un 50mme sait, mais comment il sait.
- 16. La durée de nos goûts dépend plus de nos opinions que de nos besoins.
- 17. Il en est de la réputation comme de l'esprit : plus on la cherche, moins on la trouve.
- Il eût presque toujours mieux valu pour un homme savoir un peu moins et sentir davantage.

\$ 205. LOCUTIONS ADVERBIALES. Un assemblage de mots remplissant la fonction d'un adverbe forme une expression à laquelle on donne le nom de locution adverbiale; tels sont: avant-hier, après-demain, à l'envi, à dessein, sans doute, sur-le-champ, à tort et à travers, sens dessus dessous, etc.:

lis servent à l'envi la passion d'un homme Qui n'agit que pour soi feignant d'agir pour Roma (Corneille.)

- Il faut, EN QUELQUE SORTE, respecter les fautes des grands hommes; mais il ne faut pas les imiter. (La Roche.)
- § 206. Tout adverbe équivant à un nom complément d'une préposition; ainsi, prudemment, aujourd'hui, jamais, trop, sont les équivalents de avec prudence, dans ce jour, en aucun temps, avec excès.

D'où il suit que les adverbes ont un sens complet et

s'emploient ordinairement sans complément.

§ 207. Il en est quelques-uns cependant qui font exception à cette règle, et qui, n'ayant pas par eux-mêmes une signification absolue, prennent les mêmes compléments que les adjectifs dont ils sont formés; tels sont : antériex-rement, dépendamment, différemment, indépendamment, postérieurement, préférablement, relativement, etc.:

Il faut aimer Dieu PRÉFÉRABLEMENT à toutes choses.

\$ 208. Les adverbes de quantité: assez, beaucoup, peu, plus, trop, moins, combien, que, tant, veulent la préposition de lorsqu'ils ont un nom pour complément:

Un bienfait reproché tient toujours lieu d'offense ; Je veux *moins* de valeur et *pius* d'obéissance. (Racine.)

OBSERVATION. Un très-grand nombre d'adjectifs s'emploient accidentellement pour modifier un verbe ; alors ils sont adverbes, et comme tels invariables ;

Il faut accoutumer les hommes à raisonner susti.

Nous donnons, page 128, le tableau des adverbes et des locutions adverbiales.

- § 205. LOCUTIONS ADVERBIALES. 1. Rien ne caractérise mieux la supériorité du génie que le talent de préparer de loin les grands succès.
- 2. La fortune, pour l'ordinaire, n'est point favorable aux honnêtes gens; l'écume des mers s'élève sur la surface, et les perles restent au fond.
- 3. On ne ferme jamais entièrement la porte aux flatteurs; on la pousse tout au plus doucement sur eux.
- 4. Lorsqu'un peuple est corrompu, les lois sont un frein à peu près inutile.
  - 5. Ne regardez pas quel est le plus, mais le mieux savant.
  - 6. Les bienfaits sont un feu qui n'échauffe que de près.
- § 206. 1. L'imagination délasse l'esprit et revêt tous les objets de qualités sensibles dans lesquelles il se repose agréablement.
- 2. Le dogme de l'immortalité de l'âme s'est toujours maintenu sur la terre.
- 3. La vérité met tôt ou tard un esprit sage et éclairé dans ses intérêts.
- 4. Il est des princes qui, dans la crainte d'être trop faciles, se rendent inflexibles à la raison.
- § 207.—1. Il y a des lois qui existaier ; antérieurement... tout contrat.
- Un homme ne peut vivre indépendamment... reste des hommes.
  - 3. Les princes agissent différemment... particuliers.
- 4. Le roi 1 donné une des premières charges à votre père prérérablement. . . tous ceux qui la demandaient.
  - 5. Dites tout ce que vous savez relativement... ce qui se passe.
- § 208.—1. Deux choses sont inséparables du mensonge : beaucoup ... promesses et beaucoup ... excuses.
  - 2. Il y a peu . . . gens qui valent mieux que leur réputation.
- 3. Tant... coups imprévus m'accablent à la fois qu'ils m'ôtent la parole.
- 4. Que dure notre bonheur ici-bas? et dans sa courte durée, combien traine-t-il avec lui... fiel et ... amertume?

OBSERVATION. 1. Rire haut est un ridicule et une sottise.

- 2. Les Polonais ne trouvent pas l'huile bonne si elle ne sent jort.
- 3. De ma vie ie n'ai entendu des voix de femme monter si taut.

# 5 209. TABLEAU DES ADVERBES.

# Adverbes essentiels.

Ailleurs. Dehors. Ainsi. Déià. Alentour Demain. Alors. Derrière. Assez. Désormais. Aujourd'hui. Dessous. Auparavant. Dessus. Aussi. Devant. Aussitôt. Dorénavant. Autant. Encore. Autrefois. Enfin. E-semble. Autrement. Beaucoup. Ensuite. Bien. Environ. Bientôt. Exprès. Çà. Certes. Fort. Gratis Céans. Guère.

Cependant. Hier. Ci. Tci. Combien. Incessamment. Comme. Jadis. Comment. Jamais. Davantage. Jusque. Dedans. Là.

Loin. Longtemps. Lors. Maintenant. Mal. Même. Mieux. Moins. Naguère. Ne. Néanmoins. Non. Notamment. Nuitamment. Nullement. Сù. Parfois. Partout. Pag.

Peu. Pis. Plus. Plnt∆t. Pourtant. Pràs.

Presque. Puis (ensuite). Ouand. Onasi. Que (combien). Quelquefois. Sciemment. Si. Soudain. Souvent. Surtout. Tant. TantAt. Tard. Tôt. Toujours. Toutefois. Très. Trop. Vite. Volontiers. Y (là).

# Locutions adverbiales.

A jamais. A la fois. A l'envi. A part. Après-demain. A présent. A regret. Au moins. Au reste. Avant hier. Cà et là. Ċi-après.

Ci-contre. Ci-inchus. Ci-joint. D'accord. D'ailleurs. De là. De çà. De même. De plus. De suite. Dès lors.

D'ici.

Tordinaire. Dorénavant. D'où. Du moins Du reste. En avant. En sus. Jusque là. Là dedans. Ne... pas, point. Une fois. Ni plus ni moins. Nulle part

Par basard. Pêle-mêle. Peut-être. Plus tot. Quelque part. Sans doute. Tôt ou tard. Tour à tour. Tout de suite

# § 209. Adverbes essentiels et Locutions adverbiales.

- 1. L'amitié est une chose si précieuse, qu'il ne faut pas la prodiguer.
- 2. L'âme ne pout guère s'occuper fortement et longtemps d'un objet, sans contracter les dispositions qui s'y rapportent.
- 3. Voulez-voue savoir comment il faut donner? Mettez-vous à la place de celui oùi recoit.
  - 4. Ici périt Cicéron, là fut assassiné César.
- 5. Il est devenu tout à coup d gros et sigras, qu'il est à craindre qu'on ne le trouve un jour étoussé dans son lit.
- 6. Plus les crimes sont impunis et excusés sur la terre, plus ils sont, dans les enfers, l'objet d'une vengeance implacable.
- 7. Il est attaché à la naîure, qu'à mesure que nous sommes heureux, nous voulons l'être davantage.
- 8. Une personne sage et parfaitement prudente ne hasarde pas un mot sans en avoir bien soigneusement calculé la portée.
- 9. Quand on a des défauts, il vaut mieux encore s'en corriger tard, que de ne s'en corriger jamais.
  - 10. On ne trouve nulle part autant de marchands qu'en Amérique.
    - 11. Un cœur né pour servir sait mal comme on commande. (Corneille.)
  - 12. Je ne suis nullement disposé à me prêter à toutes vos fantaisies.
- 13. L'homme se montre toujours si mécontent de son sort, qu'il semblerait devoir moins regretter la vie.
- 14. On ne peut juger de la félicité de l'homme qu'après qu'il a heureusement fourni sa carrière.
- 15. Il vaut mieux étouffer un bon mot qui est près de nous échapper, que de chagriner qui que ce soit.
- 16. Il n'y a pas un homme qui n'ait ses défauts; le meilleur est celui qui en a le moins.
- 17. Depuis l'invention de la poudre, les batailles sont beaucoup moins sangiantes qu'elles ne l'étaient autrefois, parce qu'il n'y a presque plus de mélée.
- 18. Il marche, dort, mange et boit tout comme les autres, mais cela n'empêche pas qu'il ne soit fort malade.
- 19. Il faut chercher soigneusement à s'instruire pour n'être ui trop timide, ni trop hardi par ignorance.
- 20. Jamais la force ne fera ce que la prudence aura vainemen tenté de faire-

# CHAPITRE IX.

#### DE LA CONJONCTION.

- § 210. La conjonction est un mot invariable qui sert à lier deux termes ou deux propositions semblables, en exprimant les différents points de vue sous lesquels notre esprit considère le rapport qui les unit; tels sont : ear, et, mais, ni, ou, etc.
- § 211. LOCUTIONS CONJONCTIVES. On donne ce nom à tout assemblage de mots qui tient lieu d'une conjonction; tels sont: aureste, au surplus, ou bien, avant que, pour que, ou toute autre expression terminée par la conjonction que.

Une seule expérience suffit à un homme d'esprit, PARCE Qu'elle repasse sans cesse dans sa tête; il en faut mille à un sot AVANT Qu'il se corrige.

# § 212. TABLEAU DES CONJONCTIONS.

| Conjonctions essentielles.                       |                                                             |                                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Car.<br>Comment.<br>Dans.<br>Et.<br>Mais.<br>Ni. | Or. Ou. Partant. Pourquoi. Puis. Quand.                     | Si. Sinon<br>Que.<br>Lorsque.<br>Puisque.<br>Quoique.                  |  |  |  |
|                                                  | Locutions conjonct                                          | ives.                                                                  |  |  |  |
| Au reste.<br>Du reste.<br>Au moins.<br>Du moins. | Au surplus.<br>Ou bien.<br>Par conséquent.<br>Au contraire. | Ainsi que. Sens que. Et toute expression suivie de la conjonction que. |  |  |  |

OBSERVATIONS. I. Que est pronom, quand il peut se traduire par lequel, laquelle, etc., ou par quelle chose:

Que me demandez-vous? Ce que j'ai droit de vous demander.

Il est adverbe, quand il peut se tourner par combien: Que la terre est petite à qui la voit des cieux! (Delille.)

Il est conjonction, quand il joint deux membres de phrase. D'où vient que cet homme est entré dens la magistrature?

II. Ou est conjonction, lorsqu'on peut le traduire par ou bien, et alors il s'écrit sans accent :

Ou lassés, ou soumis.

Ma funeste amitié pèse à tous mes amis. (Racine.)

Où, dans tous les antres cas, prend toujours l'accent grave Ah! destins ennemis, où me réduisez-vous? (Racine.)

# CHAPITRE, IX.

#### DR LA CONJONCTION.

- \$ 210, 211, 212.—1. L'adulation enfante l'orgueil, et l'orgueil est oujours l'écueil fatal de toutes les vertus.
  - 2. Le caprice des enfants n'es: jamais l'ouvrage de la nature,

mais d'une mauvaise discipline.

3. La haine excessive est inhumanité, parce que dans l'ennemi reste toujours l'homme.

4. La loi doit être comme la mort, qui n'épargne personne.

- Il ne faut pas qu'il y ait trop d'imagination dans nos conversations ni dans nos écrits.
  - Puisque je doute, je pense; puisque je pense, j'existe.
     Le public n'amme ni les tyruns d'autorité, ni les tyrans d'opinion.
- 8 Il est permis d'être plus habile que les autres, mais il est dangereux de le paraître.

9. Les lois n'ont de force que lorsqu'elles sont appuyées sur la

morale.

- 10. Les mensonges sont de la nature des boules de neige : elles grossissent à me≺ure qu'elles font du chemin, jusqu'à ce qu'elles se fondent et se réduisent à rien.
  - 11. Un secret ne pèse jamais tant que lorsqu'on est le plus près

de s'en défaire.

- 12. L'enfance n'est si heureuse que parce qu'elle ne saitrien; et la vieillesse si misérable, que parce qu'elle sait trop.
- 13. Les lois se multiplient à mesure que les mœurs se déprayent.
  - 14. Il faut secouer l'âme quand elle est abattue.
  - 15. N'éprouvez pas vos amis si vous voulez les conserver.

OBSERVATIONS. I. que. 1. Les plus grands malheurs de tous sont ceux que nous nous causons nous-mêmes. 2. Quand on ne sait plus que résoudre ou que faire, la situation est à peu près désespérée. 3. Rien de plus funeste que la malignité; elle bleass même l'homme de bien qu'elle touche. 4. Les cœurs sensibles demandent qu'on les aime; les personnes vaines veulent qu'on les préfère. 5. Il n'y a de vrais biens que ceux que la raison procure. 6. Qu'y a-t-il de pis que de désirer sans cesse le lendemain? 7. Que l'exiléest heureux lorsque le sol de la patrie ne lui est plus interdit et qu'il peut rentrer sous le toit qui le vit naître! 8. On peut dire, à la gloire de Fontenelle, que parmi ceux qu'il a loués on ne trouve que des hommes estimables.

II. ov. 1. Tous les hommes sont tremblants comme des criminels à qui on va prononcer ou une sentence de grâce ou un arrêt de mort. 2. L'amitié finit ou commence la défiance. 3. Ce grand homme a senti jusqu'ou va la misère humaine, et jusqu'ou vont les miséricordes divines. 4. Lequel vaut mieux, ou une belle ville avec une campagne négligée ou inculte, ou une campagne cultivée et fertile avec une ville médiocre?

# CHAPITRE X.

## DE L'INTERJECTION.

§ 213. L'interjection est un mot invariable qui sert à exprimer d'une manière concise et rapide les mouvements subits de l'âme et les sentiments qu'éveillent en nous la joie, la douleur, l'admiration, la colère, le mépris, etc.

Les principales interjections sont : ah! ha! eh! hé! 6! oh! ho! hélas!

§ 214. LOCUTIONS INTERJECTIVES. Tout mot ou toute réunion de mots tenant lieu d'une interjection est une locution interjective; comme : ferme! grand Dieu! juste ciel! etc.

# § 215. TABLEAU DES INTERJECTIONS.

| Interjections essentielles.                                                    |                                                                              |                                 |                                          |                                                                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| Ah! Bah! Baste! Bravo! Chut. Diantre! Eh!                                      | Fi ! Ha! Hélas! Heu! Holà! Ho! Hem!                                          | Hein Hé! Motu O! Oh! Ouais Ouf! | s!                                       | Paf!<br>Parbleu!<br>Pouah!<br>Pouf!<br>Sus!<br>Vivat!<br>Zest! |  |  |
| DE DEUX MOTS<br>INVARIABLES.                                                   | D'UN                                                                         | D'UN<br>ADJECTIF.               | D'UN VERBI                               |                                                                |  |  |
| Ha ha !<br>Ho ho !<br>Hi hi !<br>Fi donc.<br>Hé bien !<br>Hé quoi !<br>Oui dà. | Courage ! Ciel ! Dame ! Dieu ! Halte ! Malheur ! Miséricorde! Paix ! Peste ! | Alerte!<br>Bon!<br>Ferme!       | Allons!<br>Gare!<br>Platt-11 P<br>Tiens! | Grand Dieu!<br>Juste ciel !<br>Malpeste!                       |  |  |

....

# CHAPITRE X.

#### DR L'INTERJECTION.

- § 213, 214, 215.— 1. O mon fils! adorez Dieu et ne cherchez pas à le connaître.
  - AR, ale!! au secours! à l'aide, l'on m'assomme!
     Ah! ah! ah! ô traître, ô bourreau d'homme!
     (La Fontaine.)
  - 3. L'ai-je bien entenau ? Est-ce une erreur ?
  - 4. Oh! que nous ne sommes rien.
- 5. Peste! comme l'utilité vous a bientôt rapproché les distances!
- 6. Oh! que la nature est sèche et qu'elle est vide quand elle est expliquée par des sophistes!
  - 7. Que faire, hélas ! dans l'état misérable où je suis réduit?
  - 8. O suprême plaisir de pratiquer la vertu!
  - 9. Ma robe vous fait honte; un fils de juge, ah! fi!
  - 10. Oh! qu'il est cruel de n'espérer plus.
  - 11. Motus! il ne faut pas dire que vous m'avez vu sortir de là.
  - 12. Oh! qu'il est difficile de se modérer dans une grande fortune!
  - 13. Hélas! sans la santé, que m'importe un royaume?
  - 14. Ouf! je me sens déjà pris de compassion.
  - O passion du jeu! Hé quo! l'homme en délire Même avec des hochets se blesse et se déchire. (Lemierre.)
- 16. Juste ciel! Qu'entends-je? Hé! que me dites vous? Lui condamné, mon Dieu! Non, cela est impossible.
  - 17. Paix ! rangeons-nous chacun contre un des côtés de la porte.
- 18. Oh! si la sagesse était visible, de quel amour les hommes ne renfiammeraient-ils pas pour elle!
  - 19. O rage, ô désespoir, ô fortune ennemie! N'ai-je donc tant vécu que pour exte infamie? (Cornellle.)
  - 20 Mon choix sera suivi, c'est un point résolu.

    Ouais! vous le prenez là d'un ton bien absolu. (Mollère.)

à

# De l'Analyse grammaticale.

§ 216. L'analyse grammaticale est la décomposition d'une phrase et l'examen partiel de tous les mots qui la constituent.

Par l'analyse grammaticale on examine 1° quelle est la nature et l'espèce des différents termes dont une phrase se compose; 2° le genre et le nombre des noms, des articles et des adjectifs; 3° le genre, le nombre et la personne des pronoms; 4° le mode, le temps, la personne et le nombre des verbes; 5° enfin, quel rôle remplit chaque mot, et quels sont les rapports divers qui existent entre eux.

§ 217. Pour montrer commend on procede dans l'analyse grammaticale d'une phrase , nous analyserons ces deux vers:

L'onde approche, se brise, et vomit à nos yeux Parmi des flots d'écome, un monstre furieux. (Racine.)

L' (pour La) Article simple, fém. sing., détermine onde.
Nom commun, fém. sing., sujet des verbes approcher,
se briser, vomir.

approche, Verbe intransitif à l'ind. prés., 3° pers. du sing., 1° conjug. Temps primitifs: approcher, approchant, approche, j'approche, j'approche.

se brise, Verbe réfléchi accidentel à l'ind. prés., 3° pers. du sing.,
1° conjug. Temps primitifs : se briser, se brisant,
s'étant brisé, je me brise, je me brisai.
et Conjonction, qui unit ces deux propositions : Fonde se

Conjonction, qui unit ces deux propositions: Fonde se

vomit Verbe transitifà l'ind. prés., 3º pers. du siag., 2º conjug., Temps primitifs: vomir, vomissant, vomi, je vomis, je vomis.

Préposition, qui établit un rapport entre le verbe vomir et le nom commun yeux.

nos Adjectif possessif masc. plur., détermine yeux.

Nom commun, masc. plur., complément indirect du

verbe vomir.

Parmi Préposition, qui établit un rapport entre le verbe vomir et le nom commun flots.

flots Nom commun, masc. plur., complément de la préposition parmi.

d' (pour de) Préposition, qui établit un rapport entre le nom commun flots et le nom commun écume.

deume, Nom commun, fém. sing., complément de la préposition de.

wn Adj. numéral, masc. sing., déter. monstre.
Nom commun, masc. sing., complément direct du verbe
comir.

furieux. Adjectif qualificatif, masc. sing., qualifie le nom commun monstre.

# De l'analyse grammaticale.

§ 216, 217. Comme le premier penchant des peuples est d'imiter les rois, le premier devoir des rois est de donner de saints exemples aux peuples. Les hommes ordinaires ne semblent nattre que pour eux seuls, leurs vices ou leurs vertus sont obscurs comme leur destinée : confondus dans la foule, s'ils tombent ou s'ils demeurent fermes, c'est également à l'insu du public; leur perte ou leur salut se borne à leur personne, ou du moins leur exemple peut bien séduire ou détourner quelquefois de la vertu, mais il ne saurait imposer et autoriser le vice.

Les princes et les grands, au contraire, ne semblent nés que pour les autres. Le même rang qui les donne en spectacle les propose pour modèles; leurs mœurs forment bientôt les mœurs publiques: on suppose que ceux qui méritent nos hommages ne sont pas indignes de notre imitation: é foule n'a point d'autre loi que les exemples de ceux qui commandené: leur vie se reproduit, pour ainsi dire, dans le public; et si leurs vices trouvent des censeurs, c'est d'ordinaire parmi ceux mêmes qui les imitent.

Aussi la même grandeur qui favorise les passions les contraint et les gêne; et, comme dit un ancien, plus l'élévation senable nous donner de licence par l'autorité, plus elle nous en ôte par les bienséances.

Mais d'où viennent ces suites inévitables que les exemples des grands ont toujours parmi les peuples? le voici : du côté des peuples, c'est la vanité et l'envie de plaire; du côté des grands, c'est l'étendue et la perpétuité.

Je dis la vanité du côté des peuples. Oui, mes Frères, le monde, toujours inexpliquable, a de tout temps attaché également de la honte et au vice et à la vertu : il donne du ridicule à l'homme juste, il perce de mille traits l'homme dissolu : les passions et les œuvres saintes fournissent la même matière à ses dérisions et à ses censures ; et par une bizarrerie que ses caprices seuls peuvent justifer, il a trouvé le secret de rendre en même temps et le vice méprisable et la vertu ridicule. Or les exemples de dissolution dans les grands, en autorisant le vice, en ennoblissent la houte et l'ignomine, et lui ôtent ce qu'il a de méprisable aux yeux du public : leure passions deviennent bientôt dans les autres de nouveaux titres d'honneur, et la vanité seule peut leur former des nuisiteurs.

(L'ail du mattre.)

Un cerf, s'étant sauvé dans une étable à bœufs, Fut d'abord averti par eux Qu'il cherchât un meilleur asile. Mes frères, leur dit-il, ne me décelez pas:

Mes frères, leur dit-il, ne me décelez pas: Je vous enseignerai les pâtis les plus gras; Ce service vous peut'quelque jour être utile, Et vous n'en aurez point regret.

Les bœufs, à toute fin, promirent le secret. Il se cache en un coin, respire et prend courage Sur le soir on apporte herbe fraiche et fourrage,

Comme l'on faisait tous les jours. L'on va, l'on vient, les valets font cent tours, L'intendant même; et pas un d'aventure

N'aperçut ni cor, ni ramure,
Ni cerf enfin. L'habitant des forêts
Rend déjà grâce aux bœufs, attend dans cette étable
Que, chacun retournant au travail de Cérès,
Il trouve pour sortir un moment favorable.
L'un des bœufs ruminant lui dit : Cela va bien :
Mais quoi! l'homme aux cent yeux n'a pas fait sa revue;

Je crains fort pour toi sa venue: Jusque-là, pauvre cerf, ne te vante de rien. Là-dessus le mattre entre, et vient faire sa ronde.

Qu'est ceci? dit-il à son monde, Je trouve bien peu d'herre en tous ces râteliers Cette litière est vieille, allez vite aux greniers. Je veux voir désormais vos bêtes mieux soignées. Que conte-t-il d'ôter toutes ces araignées? Ne saurait-on ranger ces jougs et ces colliers?

En regardant à tout, il voit une autre tête
Que celles qu'il voyait d'ordinaire en ce lieu
Le cerf est reconnu : chacun prend un épieu ;
Chacun donne un coup à la bête.
Ses larmes ne sauraient la sauver du trépas.
On l'emporte, on la sale, on en fait maint repas,
Don: maint voisin s'éiouit d'être.

# GRAMMAIRE FRANÇAISE

THÉORIQUE ET PRATIQUE.

# DEUXIÈME PARTIE.

# EEE CHETE

# NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

§ 1. Le mot Syntaxe signific construction, arrangement.

§ 2. La Syntaxe est donc la partie de la grammaire qui traite de l'arrangement des mots, de la construction des propositions, des rapports legiques des phrases entre elles, et des lois générales et particulières qu'on doit observer, pour rendre son langage

et son style corrects, purs et élégants.

Plus l'expression est exacte et régulière, plus la pensée se transmet et se communique avec clarté et précision; le moyen de se faire comprendre d'une manière nette et rapide, c'est de mettre toujours ses expressions et ses pensées en parfaite harmonie, d'exposer ses idées avec ordre et méthode et de les produire sous la forme la plus correcte et la plus convenable. C'est même là tout, le secret de l'art d'écrire.

§ 3. La Syntaxe se divise ordinairement en Syntaxe d'accord ou de concordance et en Syntaxe de dépendance ou de complément

La première traite de l'accord des mots et a pour objet la con-

cordance des genres, des nombres et des personnes.

La seconde enseigne dans quels cas un mot est le complément d'un autre mot, et de quelle manière s'établit et se marque la dépendance ou subordination des propositions entre elles.

§ 4. Les mots sont soumis aux lois d'accord, lorsqu'ils expriment un rapport d'identité; ils sont soumis aux lois de complé-

ment, quand ils expriment un rapport de dépendance.

Pour résoudre un grand nombre de difficultés syntaxiques, il est indispensable de savoir reconnaître, quelle que puisse être la forme sous laquelle une phrase se présente, la nature des rapports qui unissent tous les mots et toutes les propositions qui la composent.

On ne peut arriver à s'en rendre compte qu'au moyen de l'ana-

lyse logique.

QUESTIONNAIRE. § 1. Que signifie le mot Syntaxe? § 2. Qu'est-ce que la syntaxe? § 3. Comment se divise-t-cile? § 4. Quand les mots sont-ils soumis aux lois d'accord? Quand sont-ils soumis aux lois d'accord? Quand sont-ils soumis aux lois de compédment?

# NOTIONS SOMMAIRES D'ANALYSE LOGIQUE.

# I. Des idées et du jugement.

§ 5. Concevoir, comparer, juger, telles sont les opérations de

l'esprit.

Par la première de ces opérations, l'esprit considère les objets les examine, et acquiert des notions intellectuelles auxquelles on donne le nom d'idées.

Par la seconde, l'esprit compare deux idées, — soit l'idée de Dieu et l'idée de bonté, — et examine le rapport qui existe entre

elles.

Par la troisième enfin, il juge et prononce sur le rapport qu'il a saisi entre les deux idées comparées.

§ 6. La perception du rapport entre deux idées s'appelle jugement. — Le jugement est un acte purement intérieur.

§ 7. L'expression, la forme sensible sous laquelle il se produit, a

recu le nom de Proposition.

Si donc je veux saîre connaître le rapport que mon esprit a saiss entre l'idée de Dieu et l'idée de bonté qu'il a comparées, j'énoncerai cette proposition : Dieu est bon.

# II. De la proposition et de ses différentes parties.

§ 8. Il y a dans une phrase autant de propositions qu'il y a de verbes à un mode personnel.

§ 9. Toute proposition se compose de trois parties essentielles : le

Sujet, le Verbe et l'Attribut.

§ 10. Le Sujet représente l'idée principale; l'objet sur lequel on porte le jugement.

§ 11. L'Attribut représente l'idée secondaire, celle qui sert de

terme de comparaison avec le sujet.

§ 12. Le Verbe est le lien qui ...nit l'idée secondaire à l'idée principale, l'attribut au sujet.

# III. Du Sujet, du Verbe et de l'Attribut.

§ 13. Le sujer peut être représenté par un nom, un pronom, un infinitif, ou par toute expression employée substantivement.

La vaniré est l'aliment des sots. — aimen est un besoin de l'âme.

- Les ou'en-dira-t-on inquiètent peu le sage.

\$ 14. LE VERBE est toujours une des formes du verbe etre, exprimée et distincte comme dans cette proposition:

L'homme en fuveur est toujours agonisant, ou combinée avec l'attribut, comme dans celle-ci:

Tout change, pour : tout est changeant.

§ 15. L'ATTRIBUT est exprimé par un adjectif, un participe. ou par toute expression employée comme qualificatif.

Le fer est émoussé, les bûchers sont éteints. (Voltaire.) L'imposture ust le masque de la vériré. (Vauvenarques.)

## NOTIONS SOMMAIRES D'ANALYSE LOGIQUE.

# I. Des idées et du jugement.

QUESTIONNAIRE. § 8. Quelles sont les opérations de l'esprit? Qu'appelle-t-on édés?

Que résulte-t-il de la comparaison entre deux idées?

- 5 6. Qu'appallo-t-on jugement?
- 5 7. En quoi différent un jugement et une proposition?

# IL De la proposition et de ses différentes parties.

QUESTIONNAIRE. 5 8. Combien y a-t-il de propositions dans une phrase ?

- 5 3. Quels sont les diéments d'une proposition?
- § 10. Que représente le sujet?
- 5 11. Que représente l'attribut?
- 5 19 Qu'exprime le verbe?;

# III. Du Sujet, du Verbe et de l'Attribut.

QUESTIONNAIRE. § 12. Par quels mots le sujet peut-Il être représenté? § 14. Quel est le verbe de toute proposition? § 15. Par quels mots peut être exprimé l'attribut?

EXERCICES. 1. La présomption est un vice.

- 2. Travailler est un plaisir.
- 3. Tout est beau, tout est grand dans la nature.
- A. Louer en face est louer grossièrement.
- 5. L'amour-propre est le plu- souple et le plus ingénieux des Protées.
- 6. Un sauve qui peut général a été crié dans tous les rangs ennemis.
- 7. La justice est duet che doit donc être gratuite.
- 8. La crainte prend l'homme au berceau et l'accompagne jusqu'au cercueil.
  - 9. L'honneur est la récompense des belles et généreuses actions.
  - 10. La justice cherche le compable : l'équité cherche l'innocent.
  - 11. La modestie est une juste modération de l'esprit et du cour.
  - 12. Le raisonner tristement s'accrédite.

# IV. Des différentes formes du sujet et de l'attribut.

- § 16. Toute proposition renferme trois termes principaux: le Sujet, le Verbe et l'Attribut; tous les autres mots dépendent ou du Sujet ou de l'Attribut.
- § 17. Le Sujet et l'Attribut se présentent sous différents aspects : ils sont simples ou composés, complexes ou incomplexes.
- § 18. Le Sujet est simple, quand il ne représente qu'une idée, qu'un seul objet, ou des objets d'une même espèce que l'esprit embrasse collectivement d'une seule vue:
  - L'ÉGALITÉ est au cimetière ; mais elle n'est que là.

Les hommes sont encore enfants à soixante ans. (Aubert.)

§ 19. Le Sujet est composé, quand il exprime et comprend plusieurs objets différents de genre et d'espèce, à chacun desquels convient l'attribut de la proposition:

L'OR et l'ARGENT S'épuisent, — mais la vertu, la constance et la pauvreté ne s'épuisent jamais.

§ 20. Le Sujet est incomplexe, quand il exprime en un seul mot une idée totale et qu'il a par lui-même un sens complet:

LA RELIGION veille sur les crimes secrets; — LES LOIS veillent sur les crimes publics.

§ 21. Le Sujet est complexe, lorsqu'il ne présente une signification complète qu'à l'aide de mois qui achèvent l'idée que seul il ne peut exprimer:

LE SECRET — DE PLAIRE DANS LES CLAVERSATIONS — est de ne pas trop expliquer les choses.

§ 22. L'attribut est simple, quand il n'exprime qu'une manière d'être du sujet :

Les âmes faibles sont eruelles. (Fr. de Neufchâteau.)

 $\S$  23. Il est composé , quand il exprime plusieurs manières d'être du sujet :

La fausse grandeur est parouche et inaccessible.

§ 24. Il est incomplexe, quand il présente par lui-même un sens complet, et qu'il n'a pas de complément :

L'homme est fin , l'homme est sugs.

— Vous serez homme, et vous serez houreux. (Mme Desbordes-Valmore.)

 $\S$  25. Il est complexe, quand il ne présente un sens complet qu'avec le secours de termes complémentaires :

Travailler est un devoir indespensable — a l'homme social.

# IV. Des différentes formes du sujet et de l'attribut.

QUESTIONNAIRE. § 16. Combien y a-t-il de termes principaux dans une proposition? § 17. Le sujet et l'attribut se présentent-ils sous des aspects différents? § 18. Qu'est-ce qu'un sujet simple? § 19. Qu'est-ce qu'un sujet complexe? § 20. Qu'est-ce qu'un sujet complexe? § 21; 22, 24, 25. Qu'est-ce qu'un attribut simple... composé... incomplexe... eomplexe?

EXERCICES. 1. L'indolence est le sommeil des esprits.

- 2. Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous.
- 3. Le honheur et le malheur des hommes ne dépendent pas moins de leur honneur que de la fortune.
- 4. Obtenir un succès pour autrul est crédit; l'obtenir pour soimême est faveur.
- 5. La méditation est la compagne inséparable de l'étude elles habitent la même demeure.
- 6. La justice est le premier besoin des peuples et la sauvegarde des gouvernements.
- 7. Les complaisants, les politiques et les courtisans rient rarement de tout leur cœur.
  - 8. La sagesse est la connaissance et l'amour du vrai bien.
  - 9. L'affectation est le dehors de la contrainte et du mensonge.
- 10. Les herbes les plus douces, les légumes les plus sains, les fruits les plus suaves, les animaux les plus tranquilles, les hommes les plus polis, sont l'apanage des climats tempérés.
  - 11. L'homme volontairement injuste est atroce.
- 12. L'immensité des campagnes, la sombre soll'ude des forêts et des rochers, la tempête de la nuit, le silence du madin, sent les aliments de l'enthousiasme et les témoins du génie dans les moments de création.
- 13. La méfiance poussée à l'extrême est toujours la preuve d'un cœur sec et d'un eaprit étroit.
- 14. L'adversité est l'épreuve de la vertu; le spectacle le plus digne de Dleu est celui de l'homme juste et courageux aux prises avec la mauvaise fortune.
- 15. La sincérité est la mère de la vérité, le garant de nos paroles, la caution de nos pensées, et l'enseigne de l'honnête homme.
- 16. La jeunesse, printemps de la vie, aurore de la raison, est exposée à la fièvre des sens et au délire de l'imagination.
  - 17. La délicatesse est la fleur de la vertu.
  - 18. La bonne foi est le lien et l'âme de la société.
- 19. La multitude des livres dans une bibliothèque est souvent une nuée de térnoins de l'ignorance du possesseur.
- 20. Le bonheur est une idée abstraite, composée de quelques sensa tions de plaisir.

# V. Des Compléments.

§ 26. On donne le nom de complément logique à tous les trots qui servent à compléter le sens du sujet et de l'attribut:

§ 27. Le Complément est ou déterminatif, ou qualificatif, en explicatif.

§ 28. Il est détermine et restraint l'étendue du terme auquel il est joint :

La poudre de ses pieds nous donna la naissance, (C. Delavigne.)

§ 29. Il est qualificatif, quand il exprime une qualité essentielle ou accessoire :

Il est sur ce rivage une race flétrie, Une race étrangère au sein de sa patrie, Sans abri protecteur, sans temple hospitalier, Abominable, impie, horrible au peuple entier. (C. Delavigue.)

Les compléments que renferment ces vers sont des compléments qualificatifs essentiels, car si on les retranchait, il n'y aurait plus de sens.

Les compléments qualificatifs essentiels adhèrent tellement aux termes qu'ils modifient, et s'identifient si intumement avec eur., que souvent ils s'emploient seuls par ellipse du terme principal; zinsi, au lieu de dire:

L'homme sage est un être Heureux, on peut dire, en supprimant les deux noms homme et être qui figurent comme sujet et comme attribut:

Le sage est neureux.

Les compléments qualificatifs accessoires pourraient, au contraire, se retrancher sans nuire au sens, attendu qu'ils n'expriment que des modifications accidentelles; ainsi, dans ces vers:

> Au pied du mont Adulc, entre mille reseaux, Le Rhin, tranquille et fier du pregrès de ses eaux, Appuyé d'une main sur son urne penchante, Dormait au bruit flatteur de son oude naissante (Boileau),

on pourrait supprimer tous les mots en italique sans que le sens fût altéré.

§ 30. Il est explicatif, quand il est formé d'une proposition jointe au sujet ou à l'attribut, sans nécessité pour le sens:

Dieu qui let dans nos compas connatt nos plus secrètes pensées.

Obstavation. Comme on le voit par les exemples qui précèdent, on désigne sous le nom de complément logique, non pas un seul terme, un seul mot, mais tous les mots qui concourent à compléter le sens du sujet et de l'attribut.

# V. Des Compléments.

QUESTIONNAIRE. § 98. Qu'extend-on per complément logique? § 37. Comment divise-t-on les compléments? § 98. Quand un complément est-il édéerménatif? § 99. Qu'exprime un complément qualificatif? § 90. De quoi se forme un complément explicatif?

EXERCICES. 1. La médiance générale et continuelle est un signe d'improbité.

- 2. Un ignorant riche est un vase de terre doré au dehors.
- 3. Le scepticisme est le dégoût de l'esprit que rien n'intéresse.
- a. Le savoir est la connaissance acquise par l'étude et par l'expérience.
  - 5. Le cour d'une mère est le chef-d'œuvre de la nature.
- 6. Ceux qui parlent le mieux sont ordinairement ceux qui parlent le moins.
- 7. Les statues qu'on dresse aux vivants sont de neige, et fondent aux rayons de la vérité.
  - 3. Le secret le mieux gardé est telui qu'on ne dit pes.
- 9. Ceux qui se plaignent du travail se montrent ingrats envers leur meilleur ami.
- 10. Procédant de l'élévation et de la pureté de l'âme, l'honneur ne peut rien faire ni souffrir de contraire à la morale ou à la grandeur.
- 11. La torpille, qui engourdit ce qui l'approche, est l'emblème des ennuveux.
- 12. La coupe de la vie serait douce jusqu'à la fadeur, s'il n'y tombait quelques larmes amères.
- 15. Les cheveux blancs d'un vieillard sans reproches sont les lauriers dont le temps le couronne.
  - 14. Les préjugés sont les brouillards de la raison.
  - 15. Celui dont les maineurs attirent l'attention est à demi consolé.
- 16. Le désespoir des peuples est l'épée de Damoclès suspendue sur la tête des tyrans.
  - 17. Le vie est une émigme dont la mort donne le mot.
- 16. Les artissus et les merchands, que leur obscurité dérobe à la fureur subblissus des grands, sont des fournis qui creuent des habitations en silence, tandis que les algles et les vautours se déchirent.
  - 19. L'abandon dans la vieillesse est le sort de l'égolate.
- 20. Nos actions les plus pures ne sont pas dégagées de tout intérêt personnel.

# VI. Des différentes espèces de propositions.

§ 31. Les propositions considérées sons le rapport du rang qu'elles occupent dans l'énonciation de la pensée sont ou *principales*, ou incidentes, ou subordonnées.

# I. Des propositions principales.

§ 32. On donne le nom de proposition principale à celle qui a la principale importance dans l'ordre logique et dont le verbe figure au mode indicatif ou au mode conditionnel:

Dieu tient le cœur des rois entre ses Lans puissantes, (Racine,)

§ 33. Toute phrase renferme au moias une proposition principale; quelqueiois elle est ellipsée, comme dans l'exemple suivant.

A m'obéir, prince, qu on se prépare (Racine),

où la proposition je veux , de laquelle dépend qu'on se prépare à m'obétr , est sous-entendue.

§ 34. On donne ordinairement, à toute principale énoncée seule ou énoncée la première, le nom de principale ABSOLUE.

§ 35. Lorsque dans une phrase il y a plusieurs propositions principales, elles sont dites principales coondonnées ainsi dans ces vers:

On voit à l'horizon, de deux points opposés, Les nuages monter dans les airs embrasés; On les voit s'épaisair, s'élever et s'étendre; D'un tonnerre éloigné le bruit s'est rait entendre Les flots en ont frémi, l'air en est ébranlé, Et le long du vallon le feuillage a tremblé (Saint-Lambert),

il y a six propositions principales coordonnées.

1re On voit à l'horison, de deux points opposés. Les nuages monter dans les airs embrasés;

2º On les voit s'épaissir, s'élever et s'étendre ;

3° D'un tonnerre éloigné le bruit s'est fait entendre

4º Les flots en ont fremi

5° l'air en est ébranlé, 6° Et le long du vallou le feuillage a tremblé.

§ 36. Il ne peut y avoir dans une phrase qu'une principale absolue; mais le nombre des principales coordonnées est arbitraire et variable.

§ 37. Les principales coordonnées se lient entre elles à l'aide des conjonctions et, ou, nt, mais, or, donc, car, cependant, c'est pourquoi. etc.

# VI. Des différentes espèces de propositions.

QUESTIONNAIRE. § 31. Combien y a-t-il d'espèces de propositions? § 32. Qu'est-ce qu'une proposition principale? § 33. Toute obrase renfermet-t-elle une proposition principale? § 34. Qu'est-ce qu'une principale absolue? § 35. Qu'entend-on par principales coordonnaie? § 36. Le nombre des absolues et des coordonnees est-il fixe ? § 37. Quelles conjonctions unissent entre elles les principales coordonnees?

## I. Des Propositions principales.

#### EXERCICES.

- La netteté épargne les longueurs et sert de preuve aux idées.
- 2. L'homme n'est pas le maître de ses sensations, et cependant elles sont mères de ses goûts, de ses sentiments, même de ses opinions.
- L'incertitude des événements trouble les jouissances les plus pures; mais elle est l'espoir des malheureux et la consolation des viellards.
- 4. On commence à jouer par amusement, on continue par avarice, et l'on finit par passion.
- 5. Le silence ne prouve pas toujours pour l'esprit; mais il prouve toujours contre la settise.
- 6. Le dernier par ne fait point la lassitude, il la déclare; tous les jours vout à la mort, le dernier y arrive.
- 7. Les talents sont innés; l'éducation les développe; les circonstances les mettent en jeu ou les rendent inutiles.

# 8. Vous m'aimez, vous me le soutenez, Et cependant je pars, et vous m'abandonnez. (Racine.)

- 9. La nécessité apprend à souffrir constamment les adversités, et l'habitude les rend faciles.
- 10. La bonté excuse les torts; la prudence les présient; la sagesse les pallie; la charité les cache; la religion les pardonne.
- 11. Le temps apporte et emporte aussi toutes choses : honneurs, biens, santé, grandeur, tout passe dans un éternel oubli.
- 12. L'univers est un théstre : les hommes sont tous acteurs ou spectateurs; le sort compose la pièce; la fortune répartit les rôles, et ses beaux esprits font les décorations.
- 13. Ou ne jouit qu'une fois du plaisir de se venger; mais en jouit toujours de l'idée de ne pas s'être vengé.
- 14. Un homme ne doit jamais rougir d'avouer 4 a'il a tort, car en faisant, cet aveu il prouve qu'il est devenu plus sage.
- 15. La vérité est éternelle; on la méconnaît, on l'outrage, mais on ne l'anéantit pes.
- 16. Ja raison est la base et la garantic de la vertu; la raison n'a pas de prise sur les esprits faux; c'est donc peine perdue que de chercher à les convaincre.
- 17. La bourse du sage est facile à ouvrir, mais elle n'est pas percée; il en sort beaucoup d'argent, et il ne s'en perd point.
- 18. Toutes les querelles se réduisent à ceci : C'est votre opinion ce n'est pas la mienne.

# II. Des Propositions incidentes.

- § 38 Les propositions incidentes figurent le plus souvent comme in cises on termes complémentaires, insérés dans une autre propogition dont elles modifient ou complètent le sens général.
- § 39. Il y a trois sortes d'incidentes ; 1° Les incidentes déterminatives ; 2° les incidentes explicatives ; 3° les incidentes circonstancielles.
- § 40. Une proposition incidente est déterminative, si elle détermine d'une manière nécessaire le terme qu'elle modifie;

Le'culte d'une religion, qui n'admet point les châtments d'une autre vie, ne doit pas être toléré dans un État béen policé.

Euleviz, l'incidente, et voyez ce qui reste : une proposition qu'aucun homme n'oserait écrire : Le culte d'une religion.... ne doit pas être toléré dans un État bien policé.

§ 41. Une proposition incidente est *explicative*, quand elle se joint surabondamment à l'un des termes de la proposition *principale*, et qu'elle peut être omise ou supprimée sans qu'il en résulte d'obscurité:

Dioclétien, vous trouverez chez les chrétiens des sujels respectueux qui vous seront souris sans exessesse. (Chateaubriand.)

Cette incidente, qui vous seront soumis sans bassesse, pourrait être retranchée sans que le sens de la principale en sût altéré.

- § 42. Toute proposition incidente déterminative ou explicative commence par un pronom relatif.
- \$ 43. Une proposition incidente est circonstancielle quand elle modifie, non pas seulement un des termes de la proposition dont elle dépend, mais bien la proposition tout entière dont elle précise le sens en exprimant une circonstance particulière:

QUAND LA BONNE FOI RÈGNE, la parole suffit.

Si la vie et la mort de Socrate sont d'un sace, la vie et la mort de Jésus sont d'un Dieu. (J. J. Rousseau.)

§ 44. Lorsque dans une phrase il se trouve plusieurs incidentes sous la même dépendance, elles sont dites incidentes coordonnées :

La vraie liberté est celle qui veut qu'on obéisse aux lois, qui nie tous les intérêts privés à l'intérêt commun et qui pair emande. La patrie comme une mère bien faisante. (Bossuet.)

# II. Des Propositions incidentes.

QUESTIONNAIRE. 5 38. Qu'est-ce que les propositions INCIDENTES ? 5 39. Comment les divise-t-on ? 5 40. Qu'appelle-t-on proposition éscidente ENTERNAIMA-TIVE? 5 41. Qu'est-ce qu'aine proposition incidente exprincative? 5 43. Par quel mot commencent une incidente déterménative et une incidente explicative? 5 48. Qu'est-ce qu'aine proposition éscidente CIRCORSTANCIELLE ? 5 44. Qu'entend-on par incidentes accordonnées?

### EXPACIOES.

- 1. Celui qui soigne un mourant dans l'espérance d'un héritage est un vautour qui voie autour d'un cadavre.
- 2. L'intérêt, qui dirige les hommes d'un pôle à l'autre, est un iangage qu'ils apprennent sans grammaire.
- 3. Les torts de la jeunesse laissent des impressions qu'on retrouve longtemps après s'èure corrigé.
  - 4. Ce qui n'offense pas la société n'est pas du ressort de la justice.
- 5. Nous regardons tranquillement et cans émotion les injustices qui ne nous frappent point.
  - 6. Le sage oublie les injures, comme un ingrat les biensaits.
- 7. Le monde est trop étroit pour deux ignorants qui ont querelle ensemble.
  - 8. La raison nous trompe plus souvent que la nature.
- 9. L'amour-propre est plus habile que le plus habile homme du monde.
- 10. Du moment qu'on a de l'inclination pour quelqu'un, on interprète tout en sa faveur.
- 11. Les idées sont comme les hommes; elles dépendent de l'état et de la place qu'on leur donne.
- 12. Les passions sont les sauls orateurs qui persuadent toujours. Elles sont comme un art de la nature dont les règles sont infullibles; et l'homme le plus simple, qui a de la passion, persuade mieux que le plus éloquent qui n'en a point.
- 13. Dans un pays où tout le monde serait vertueux, l'honneur ne serait qu'une exaltation ridicule.
- 14. Quand on achète le pouvoir de rendre la justice, ou a l'intention de la vendre.
- 15. L'excès de l'amour de l'indépendance produit le désordre, affaiblit les forces qu'il divise, et détruit les ressorts qu'il use à force de ses tendre.
- 16. Les hommes ne sont pas seulement sujets à perdre le souvenir des bienfaits et des injures; ils haissent même ceux qui les ont obligés, et cessent de hair ceux qui leur ont fait des outrages.
- 17. Celui qui ne sait rien sa crait habile parce qu'il ne sait pas qu'il ne sait rien.
- 18. La plupart des hommes deviennent acteurs des qu'ils sont en public; l'homme ferme et vertueux est toujours le même.
- 19. L'homme s'ennuie du bien, cherche le mieux, trouve le mai et s'y soumet crainte de pire.
- 20. La raison se compose de rérités qu'il faut dire, et de véri, is qu'il faut taire.

# III. Des Propositions subordonnées.

§ 45. Les propositions subondennées sont celles qui sont sous la dépendance immédiate d'une autre proposition :

Je crois que Dieu est souveraitiement bon.

- § 46. Elles sont toujours jointes à une autre proposition au moyen de la conjonction que, ou d'une des locutions conjonctives afin que, pour que, de ce que, etc., exprimées ou sous-entendues.
- § 47. Une proposition subordonnée figure le plus souvent comme complément de l'attribut de la proposition dont elle dépend; ainsi dans l'exemple qui précède, la proposition subordonnée Dieu est souverainement bon sert de complément à croyant, attribut de la proposition principale.

L'analyse, en effet, nous donne your développement :

Je suis choyant - (cela, c.-à-d.) Dieu est souveramement bon.

§ 48. Les propositions subordonnées dépendent souvent d'une proposition sous-emendue, comme dans ces vers,

Qu'on appelle mon fils, qu'il vienne se défendre, Qu'il vienne me parler, — je suis prêt à l'eutendre (Racine.),

où les trois propositions subordonnées qu'on appelle, et qu'il vienne, répété deux fois, dépendent de je veux, sous-entendu.

§ 49. La proposition subordonnée peut quelquesois aussi être le sujet réel de la proposition qui la régit, comme dans cette phrase

L'opinion commune est qu'Hondene fut aveugle (Burnouf.), qui peut être traduite par ces deux propositions

- 1. L'opinion commune est (celle-ci):
- 2. Homère fut aveugle.

ou par cette seule proposition :

(que) Homère fut aveugle, (cela) est l'opinion commune

§ 50. Lorsque dans une phrase il se trouve plusieurs propositions subordonnées sous la même dépendance, elles sont dites propositions subordonnées coordonnées entre elles:

Il est temps qu'il paraisse et qu'on tremble à sa vue. (Voltaire.)

Cevers renferme trois propositions: une principale, il est temps, et deux subordonnées: qu'il paraisse et qu'on tremble, qui sont coordonnées entre elles.

# III. Des Propositions subordonnées.

QUESTIONNAIRE. § 45. Qu'est-ce qu'une proposition subordonnée? § 46. Au moyende que se mois les joint-on à la proposition dont elles dependent? § 37. De quoi tiennent-elles lue le plus souvent? § 84. La proposition dont elles dépendent est-clie toujours exprimée? 50. Qu'entend-on par propositions subordonnées entre elles?

#### EXERCICES.

- 1. Il serait important que cheuan sut pénétré de cette grande vérité, qu'il n'est pas de bonheur sans la vertu.
- 2. Le tact a beaucoup de connexion avec le goût; il est difficile qu'on puisse avoir l'un sans l'autre.
- 3. Dieu place les rois au-dessus des autres hommes afin qu'ils soient les pères de leurs peuples.
- 4. On combat souvent les raisons par des injures; mais il est bien rare qu'on ne réponde aux injures que par des raisons.
  - 5. Je crois que Dieu réserve une éternelle récompense aux justes.
- 6. Qu'importe qu'il y ait sur le trône un Tibère ou un Titus, s'il a des Séjans pour ministres?
- 7. Il importe à la prospérité d'un empire que les lois soient respectées et fidèlement observées.
- 8. Dans tout ce qu'on veut pour le bien, que la sagesse mesure ses désirs à ses forces.
  - Je puis l'instruire au moins combien sa confidence Entre un sujet et lui doit laisser de distance, (Racine.)
- 10. Nous ne trouvons pas ces railleries mauvaises; peu s'en faut que nous ne les trouvions plaisantes.
- 11. On croit certaines gens insensibles, parce que non-seulement ils savent se taire, mais encore sacrifier leure poaces secrètes.
- 12. On lisait au roi les actions des grands hommes, afin qu'il gouvernat son État par leurs maximes.
- 13. Il y a un droit plus haut et plus sacré que celui que la fortune et l'orgueil imposent aux faibles et aux malheureux.
- 14. On est dit que ce prince avait honte de servir d'instrument indigne à la puissance de Dieu.
  - Qu'il tonne! les éclairs répondront aux éclairs;
     Mes foudres heurteront, ses foudres dans les airs. (Delille.)
- 16. Dieu étant la souveraine charité, il est impossible que l'âme qui s'en approche ne s'échausse et ne s'embrase.
- 17. Nous nous réjouissons de ce que riche, il a su mériter les grâces et la récompense de la pauvreté.
- 18. La raison exige que nous conformions toutes nos actions aux lois de la plus sévère morale.

# VII. Des formes diverses des propositions.

§ 51. La proposition considérée sous le rapport de ses différentes formes d'énonciation est explicite, explétive, elliptique on implicite.

§ 52. Elle est explicite, quand chacune de ses parties est énoncée

distinctement:

La terre est un lieu d'exil. - Le ciel est la vraie patrie de l'homme.

§ 53. Elle est explétive, lorsque la même idée est exprimée plusieurs fois par des termes différents, ou par la répétition du même terme:

# Il soupe, ini tout seul, devant elle, (Molière.)

§ 54. Elle est ELLIPTIQUE, lorsqu'elle est représentée par un ou deux termes principaux, ou seulement par un complément :

Soyons vrais, - de nos maux n'accusons que nons-mênes,

Dour : Nous, soughs wrais : - Nous soughs accusant.

La ville est en proie aux flammes, pour : La ville est livrée en proie aux flammes.

Au feu! au secours! pour : Nous soyons courant au feu, au se-

cours, etc.

§ 55. Elle est implicite, quand elle est exprimée par un seul mot qui comprend collectivement le rujet. le verbe et l'attribut, sans être lui-même un de ces trois termes : Chut! holà pour : Faites silence! Venez ici!

# VIII. Des Galliersmes (1).

§ 56. On donne le nom de gallicismes à certaines formes de con-

struction propres à la langue française.

§ 57. Pour analyser une phrase où figure un gallicisme, il faut la traduire d'abord sous une forme grammaticale régulière, et en chercher l'équivalent. Analyser un gallicisme sens changement de forme, ce n'est pas se rendre compte de la pensée qu'il exprime. Il nous suffira de montrer, à l'ai le de vuelques examples com-

ment doivent s'analyser les idic lismes français.

### Gallicismes.

Il sied d'être modeste. Il y a six ans qu'il est mort. C'est se tromper que de croire... C'est à vous que j'en appelle.

Cela ne laisse pas de m'inquiéter.

Il pleut, il neige; il tonne.

### Traduction.

Il faut beaucoup travailler pour réus- Travailler beaucoup est nécessaire pour réussir.

Être modeste est séant, convenable. ll est mort depuis six ans.

Croire... est se tromper.

J'en appelle à vous.

La pluie, la neige tombe; le tonnerre groude.

Cela m'inquiète cependan!!

(1) Voir pour de plus amples développements notre TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE D'ANALYSE LOGIQUE

# VII. Des formes diverses des propositions.

QUESTIONMAIRE, § 51. Comment as divisent les propositions considérées sous leurs différentes formes d'énonciation ? § 52. Qu'est-ce qu'une proposition expléties ? § 52. Qu'est-ce qu'une proposition expléties ? § 54. Qu'est-ce qu'une proposition elliptique? § 55. Qu'est-ce qu'une proposition implicité ?

### EXERCICES.

- 1. On est toujours mécontent. On aime à se plaindre partout en l'on est. On dit : Quelle nation ! quel climat ! quel temps !
- 2. Les hommes sont pour nous ce que nous les faisons : ennemis, amis ou indifférents.
  - 5. Enclume ou marteau : tel est le sort de la plupart des hommes,
- 4. Garde le silence le plus souvent; ne dis que les choses nécessaires, et toulours en peu de mots.
  - Pins d'astres, plus de cieux, quelques rochers déserts;
     Partout la nuit, partout les dévorantes mers,
     La mort partout.
- 6. Ne soyons jamais que nous, toujours nous, mais aussi perfectionnés que nous pouvons l'être.
- 7. On lit cette inscription sur un hôtel des invalides : Aux soldats blessés, et non vaincus.
  - 8. Monsieur, secourez-moi. Maraud! Soyez humain!

- Éloigne-toi, maudit ivrogne;

Cours travailler. - Monsieur, je n'ai point de besogne.

- Bah! bah! - Pour avoir du pain...!

- Non, rien du tout. Hélas! et de froid et de faim Il faudra done que je périsse!
- Tiens prends; va-t'en au diable, et que Dieu te bénisse!

### VIII. Des Gallicismes.

QUESTIONNAIRE. § 56. Qu'est-ce qu'un galliciene se trouve?

#### EXERCICES.

- Il y a de la lâcheté à craindre la mort, de la témérité à la braver, de la sagesse à l'attendre.
- 2. C'est lorsque nous sommes éloignés de notre patrie que nous sentons surtout l'instinct qui nous y attache.
  - 3. C'est un second crime de tenir un serment criminel.
- 4. Il faut être utile aux hommes pour être grand dans l'opinion des
- 5. C'est toujours à l'aide des sentiments que l'âme s'ouvre aux plus belles notions morales.
- 6. Comme il pleuvait sans cesse, ce n'est qu'en trembiant qu'ils se misent en route.
  - 7. C'est à vous, s'il vous plait, que ce discours s'adresse.
  - A moi, monsieur? A vous. Trouvez-vous qu'il vous blesse?
  - Non pas; mais la surprise est très-grande pour moi,
  - Et je n'attendais pas l'honneur que je reçoi. (Melière.)

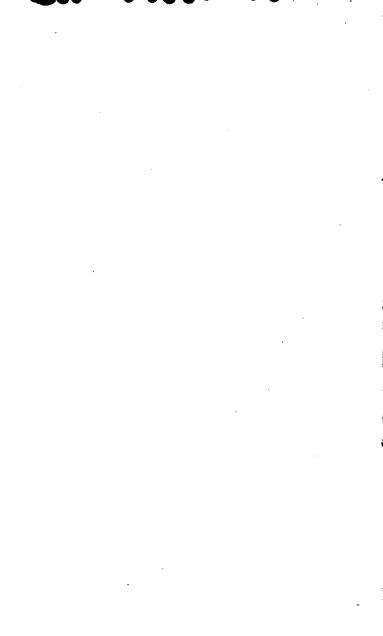

# SYNTAXE FRANCAISE

# THÉORIQUE ET PRATIQUE.

### EXPLICATION DES SIGNES

QUI SE TROUVENT DAMS CET OUVRAGE.

Pour ne point donner d'orthographe vicieuse, nous avons été obligé de recourir à l'emploi de quelques signes; ainsi, dans la partie que nous désignons sous le nom d'Application, nous avons adopté le signe — qui tient la place du mot ou de la finale cur laquelle nous désirons fixer l'attention.

Les adjectifs vingt, cent, mille, mil sont représentés par les initiales V.

C. M.

Les substantifs et les adjectifs, dans les différents chapitres où l'on traite du nombre et du genre, sont écrits sons leur forme primitive et tels qu'ils

se présentent dans tous les lexiques.

Les verbes u'ont quelquesois que le radical enoncé, suivi de ce signe — qui remplace la terminaisoa; quelquesois encore nous les donnois sous la forme infinitive et en parenthèse, pour laisser à décider queile pessonne quel non bre, quel temps et quel mode il saut employer.

l'ous les mots enfin qui sont l'objet de la règle en développement o qui s'appliquent à une règle précédemment expliquée, sont implunés en

talique.

### DU NOM OU SUBSTANTIF.

# THÉORIE.

# 1 . section. — Du Genre.

§ 1. Un très-grand nombre de noms ont passé d'un geare à l'autre; quelques-uns sont devenus féminins de masculins qu'ils étaient primitivement, et d'autres ont quitté le genre féminin pour prendre le masculin; il est résulté de là qu'aujourd'hui même on est incertain du genre que l'usage a décidément attribué à beaucoup d'entre eux.

En voici plusieurs dont l'emploi présente quelque diffi-

culte, par suite des variations qu'ils ont subies:

Balustre.

#### Sont masculins:

Ac.bit. Accessoire. Age. Albatre. Alvéole. Amadou. Amalgame. Ambe. Amiante. Amidon. Anchois. ¿nis. Antre. Armistice. Artifice. Astérisque. Atome. Auditoire. Autel. Automate.

Abime.

Chauvre. Concombre. Crabe. Décombres. Échange. Éloge. Emétique. Empl**ä**ire. Empois. Epiderme. Episode. Epithalame. Équinoxe Erysipèle. Évangile. Exemple.

Obélisque.
Obstacle.
Obus.
Omnibus.
Orchestre.
Orifice.
Cuvrage.
Parafe.
Pétale.
F leurs.
Simples.
Ulcère.
Ustensiles.

Jivres.

Offre.

Heroscope.

Incendie.

Intervalle.

Monticule.

Hôtel.

Indice.

Ivoire.

# Sont féminins :

Aire.
Alcove.
Ancre.
Antichambre.
Arrhes.
Artère.
Atthosphère.
Ebène.
Ecritoire.

Spitaphe. Epithète. Equivoqu Horloge. Hydre. Eypothèque. Immondice. Insulte.

Exorde.

Girofle. Hémisphère.

Hémistiche.

Outre.
Paroi.!
Patère.
Pédale.
Sandaraque.
Sentinelle.
Stalle.
Ténèbres.

OBSERVATION. Comme l'espace ne nous a pas permis de donner des applications sur chacun de ces noms, il sera bon d'employer, comme exercice, ceux que nous avens omis, en les joignant à plusieurs adjectifs à double terminaisou.

#### DU NOM OU SUBSTANTIF.

### APPLICATION.

## ire section. - Du Genre.

- § 1.—1. L'intérêt et les passions nous ont fait un, sévangile nouveau, elle que Jésus-Christ ne connaît plus. 2. On doute que la lune ait un, satmosphère. 3. Tout, sâge est parfait, e devant Dieu quand il daigne le, la fortifier par sa vertu et le, la prévenir de ses grâces. 4. L'oreille est le, la plus sûr, e sentinelle du lion.
  - 5. Et l'offre de mon bras suivit celui, celle du cœur.
- 6. L'humilité n'est souvent qu'un, e artifice de l'orgueil qui s'élève pour s'abaissen. 7. Le calife Haroun-al-Raschid fit présent à Charlemagne d'un, e horloge; mais ce n'était pas un, e horloge sonnant, e, car il n'y en avait pas de tels, les alors. 8. Paris est traversé en tous sens par de nombreux, ses omnibus qui sont presque toujours rempli, s, es de voyageurs. 9. Les parois de tous, tes les artères sont plus épais, ses que les parois des veines. 10. La science est un, e abime plus profond, e que l'Océan. 11. Tout, e épisode doit être lié, e'à l'action principale. 12. Les premier, ères épitaphes que nous trouvions placé, s, es sur les tombeaux de nos rois sont ceux, celles de Pepin et de Charlemagne. rapporté, s, es par Éginard. 13. Toute la terre n'est qu'un, e atome sus pendu, e en l'air. 14. Quand un, e exorde est beau, belle, il, elle rend supportable toutes les sottises qui viennent ensuite. 15. Dans cette grammaire, chaque règle est accompagnée de nombreux, ses exemples.
  - 16. Je hais les sauz plaisants à grossier, ère équivoque.
- 17. On a constaté que les ulcères aux jambes sent plus fréquent, s, es du côté gauche que du droit. 18. Le vrai jour pour voir un bon cœur est la clarté d'un, e incendie. 19. Le temps est un, e emplâtre commun, e et très-puissant, e à tous maux. 20. Le caractère de cet homme est un, e singulier, ère amalgame de bassesse et d'insolence. 21. Ce qui ne forme qu'un, e épisode dans la vie des hommes est bien souvent l'histoire entière de la vie des ferames. 22. L'albâtre Agate et l'albâtre Onyx sont les plus estimés, es. 23. L—plus fort, e des ancres porte le nom de mastre, esse ancre et aussi celui d'ancre de miséricorde. 24. Il serait à souhaiter que chacun fit son épitaphe de bonne heure, qu'il le, la fit aussi fatteur, euse qu'il est possible, et qu'il employât toute sa vie à le, la mériter
  - 25. Voici les premiers, ères pleurs que je donne à la joie. (Florian.
- 26. On distingue trente deux aires de vent principaux, ales.
  27. L'équinoxe de printemps est presque toujours froid, e et pluvieux, se, et l'équinoxe d'automne chaud, e et sec, sèche. 28. L—girofie n'est autre chose que le bouton des fieurs du girofier. 29. Dans cette ville les vivres sont très-abondant. s, es mais fort cher, s, ères.

# I. Noms des deux genres-

§ 2. AIDE, appliqué aux personnes, est masculin ou féminin, selon qu'il désigne un homme ou une femme : j'ai besoin d'un aide. (Acad.) Cette sage-femme est l'une de ses aides. (Acad.)

Dans le sens de secours, assistance, il est toujours fémi-

nin : aide prompte; aide assurée. (Acad.)

§ 3. AIGLE, employé au propre, est masculin :

LE GRAND et LE PETIT AIGLE sont CHACUN d'une es-

pèce isolée. (Buffon.)

Mais s'il désigne une aigle semelle, on doit l'employer de présérence au féminin: L'AIGLE est REMPLIE de tendresse pour ses petits. (Boniface.)

Dans le sens d'enseigne, d'armoiries, de devise, de cons-

tellation, il est feminin:

Pourquoi, malgré nos chaines, Avons-nous combattu sous les aigles romaines? (Voltaire.)

AIGLE ÉPLOYER d'argent, de sable. (Acad.)

Mais au figuré, et dons toutes les autres acceptions, il

(st homme est un aigle. — Le grand aigle de la legion d'honneur. — Du papier grand aigle. (Acad.)

§ 4. AMOUR estaujourd'hui masculin au ringulier, dans toutes ses acceptions: Mon cher pays, MON PREMIER MOUR. (Acad.)

il n'est plus cet amour qui me fut si fatal. (C. Desavigne.)

Au pluriel il est féminin dans le sens de passion.

Cette Esther, l'innocence et la sagesse même Que je croyais du ciel les plus chères amours. (Racine.)

Dans cette acception, les poëtes le font quelquesois mas culin, et l'on peut dire qu'en général l'harmonie seule les détermine dans le choix du genre qu'ils attribuent à ce nom :

Que de la vérité les vers soient les esclaves. De ses chastes faveurs faisons nos seuls amours. (C. Delavigne.)

AMOUR, divinité de la fable, est masculin au singulier et au pluriei.

AMOUR-PROPRE est toujours masculin.

# I. Noms des deux geures.

- § 2. AIDE. 1. Yous êtes tout, e son aide, tout son secours.
- 2. Pompée a besoin d'aide, il vient chercher le, la vôtre. (Corneille.)
- 3. Le docteur M... a toujours soin d'avoir auprès de lui deux aides adroit, s, es, prudent, s, es, et instruit, s, es.
- 4. Dans un grand embarras, une femme est presque toujours un. e mauvais, e aide.
- 5. Jeanne d'Arc íut un, e aide puissant, e suscité, e par Dieu au milieu des plus grandes calamités qu'eût éprouvées le royaume.
- §3. AIGLE. 1. L'espèce de l'aigle commun, e est moins pure et la race en paraît moins noble que celle du, de la grand, e aigle
  - 2. Un, e aigle ne pond qu'un œuf, mais c'est un œuf d'aigle.
- 3. L grand, e aigle est particulièrement destiné, e à l'impression des cartes géographiques.
- 4. Plusieurs aigles furent pris, es par les Germains après la défaite de Varus,
- 5. Quand on sait bien les quatre règles, on est un, e aigle en finances.
- 6. L'aigle noir, e n'est qu'une variété dans l'espèce de l'aigle brun, e ou aigle commun, e.
- 7. L'aigle, devenu, e mère, a le plus grand soin de ses aiglons et devient furieux, euse quand on les lui ravit.
- 8. On dit l'aigle romain, e, les aigles romain, s, es, pour les enseignes des légions romaines, parce qu'au haut de ces enseignes était la figure d'un, e aigle.
- 9. Voilà des aigles hien désæuvré, s, es, de s'amuser ainsi à chasser aux mouches.
- § 4. AMOUR. 1. Dieu a créé l'homme avec deux amours, l'un, e pour Dieu, l second, e pour lui-même.
- 2. Il n'y a d'amours survivant au tombeau que ceux, celles qui sont ne, s, es au berceau.
- 3. Les amours-propres sont déjà éveillé, s, es dans les hommes de l'Odyssée; ils, elles dorment encore dans ceux de la Genèse
- 4. L'amour de la patrie est commun, e, à tous les hommes; nonseulement cet, te amour est naturel, le, mais encore il, elle est si puissant, e qu'il n'y a rien qu'on ne fasse lorsqu'il, elle commande.
- 5. Il y a dans le cœur des rois, même les plus pieux, certain, e amour secret, e pour les grandeurs.
- 9. Du côté de l'Asie était Vénus, c'est-à-dire, les fous, folles amours et la mollesse; du côté de la Grèce était Junon, c'est-à-dire, la gravité avec l'amour conjugal, c.

§ 5. DÉLICE est masculin au singulier et féminin au pluriel:

QUEL DÉLICE! C'est un GRAND DÉLICE. (Acad.)

Il fait ses plus chères délices, toutes ses delices de l'action. (Acad.)

§ 6. ORGUE est masculin au singulier et féminin au pluriel :

Un orgue excellent. (Acad.) Il y a de bonnes or-GUES en tel endroit. (Acad.)

OBSERVATION. Il est presque toujours contraire à l'harmonie de faire figurer dans une même phrase amour, délice et orque à des genres différents; si donc ils sont employés au singulier et au pluriel, les adjectifs qui s'y rapportent doivent tous prendre le genre masculin :

L'amour du jeu réunit 1008 les autres amours. (Bolste.) Un de mes plus GRANDS DELICES était de laisser toujours mes livres bien encaissés et de n'avoir point d'écritoire. (J.-J. Rousseau.) L'ORGUE de Saint-Marc, à Venise, est un des plus BEAUX ORGUES de

toute l'Italie.

REMARQUE. Il se trouve au § 4 de l'Application une phrase de Bossuet où sout employés, par raison d'harmonie, le féminin pluriel et le masculin singulier; l'emploi du masculin fous était impossible. (Vota la dernière phrase de la page 157.)

§ 7. AUTOMNE, autrefois féminin, est encore, mais rarement, employé à ce genre :

UNE AUTOMNE FROIDE et PLUVIRUSE. (Acad.)

Tel un pempre jauni voit la féconde automne Livrer ses fruits dorés au char des vendangeurs. (Lamartine.)

Le masculin est préférable, et aujourd'hui les poëtes, comme les prosateurs, s'en servent le plus ordinairement. L'AUTOMNE a été universellement BRAU et SEC.

§ 8. GOUPLE est féminin, quand il exprime le nombre deux et qu'il n'éveille qu'une idée de similitude, d'union accidentelle et fortuite :

Je suis bien aise que vous ayez, cet automne, UNE COUPLE de beaux-frères. (Mme de Sévigné.)

Mais il est masculin, Bi, à l'idée de nombre, se joint une idée d'assemblage, de concours et de volonté :

UN COUPLE d'amis; UN COUPLE de fripons. (Acad.)

Il est encore masculin, quand il exprime l'union de deux êtres de sexe différent :

Ce serait dommage de séparer un si BRAU COUPLE. (Acad.)

- § 5. DÉLICE. 1. O véritable religion, que tes délices sont puissant, s, es sur les cœurs! 2. Quel, le délice ne cause pas une bonne action! 3. Je voudrais, dans le service de ma table, dans la parure de mon logement, imiter par des ornements très-simples la variété des saisons, et tirer de chacun tous, tes ses délices. 4. Entre inégaux, quelle société, quel, le vrui, e délice peuvent l'assortir?
  - § 6. ORGUE.1. L'orgue divin, e, exhale un son religieux. (Delille.)
- 2. On apelle Orgue ou Orgues le lieu où les orgues sont place, s, es dans une église. 3. Les, premier, s, es orgues qu'on ait vu, e, es, en France furent apporte s, es par les ambassadeurs de l'émpereur Constantin Copronyme, qui les offrirent au roi Pepin.

OBSERVATICA. 1. A Milan, il y a deux grand, s, es orgues, un, e

de chaque côté du chœur.

- 2. L'amour qui natt subitement est entre tous, toutes l plus long, us, à guérir.
- 3. J'ai sous ma fenêtre une très-belle fontaine, dont le bruit fait un, e de mes délices.
- 4. Les Romains distinguaient deux sortes d'amours : celui, celle qui présidaitaux amours mutuel, s, les, et celui, celle qui vengeait les amours méprise, s, es.
- 5. L— nouvel, le orgue de Saint-Denis est un, e des plus grand, e, es que l'on connaisse.
- §7. AUTOMNE. 1. Nous venons de traverser l plus ennuyeux, se automne et le plus triste des hivers.
- 2. Couronné, é d'épis, tenant en main la faucille, l'Automne joyeux, se descend sur nos campagnes jaunissantes.
  - 8. Et toi, riant, e automne, accorde à nos désirs Ce qu'on attend de toi, des biens et des plaisirs. (St-Lambert.)
- 4. Je me représente cet, te automn? délicieux, se, et puis je m'en représente la fin avec une horreur qui me fait suer les grosses gouttes.
- § 8. COUPLE. .. Zaire ! Nérestan ! couple ingrat, e, couple affreux, se, Traîtres, arraches-mei le jour que je respire. (Voltaire.)
- 2. Un, e couple de pigeons né sont pas suffisants pour le diner de six personnes.
  - 3. Oui, ce, cette couple amoureux, euse habite incessamment Les hautes régions du plus pur sentiment. (C. Delavigne.)
  - Faites-moi une omelette d'un, e couple d'œufs.
- 5. Un, e couple de pigeons est suffisant, e pour peupler une vo lière.
- 6. Mieux vaut avoir à sa table un, e couple de bons amis que les plus illustres convives.
- 7. L'Écriture, en faisant descendre les hommes d'un, e seul, e couple, a voulu sans doute les préparer à la fraternité universelle qu'ils doivent un jour réaliser sur la terre.

§ 9. ENFANT est masculin, non-seulement quand il désigne un garçon, mais encore quand il est pris dans un sens général :

QUEL que soit son ENFANT, une mère est toujours mère.

L'ainé de vos fils est un enfant plein d'intelligence.

Il est féminin, quand il désigne une fille :

Voilà une belle enfant. (Acad.)

Cette distinction de genre, toujours observée dans le style familier, quand *enfant* est précédé d'un qualificatif ou d'un déterminatif, n'est pas de rigueur dans le style noble :

Je suis *un enfant trouvé* sur une pierre Devant l'église du hameau. (A. Soumet. La pauvre fille.)

§10. ESPACE est masculin dans le sens d'étendue :

En Égypte, les ruines étalent souvent dans UN PRIIT ESPACE toutes les sortes d'architectures. (Chateaubriand.)

Il est féminin en termes d'imprimerie pour désigner un petit morceau de fonte servant a séparer les mots :

UNE ESPACE FINE: UNE ESPACE FOATE. (Acad.)

§ 11. FOUDRE est fémin dans le sens propre, c'est-àdire, quand il désigne le tounerre, le feu du ciel.

Les paratonnerres préservent les édifices de LA FOUDRE.

Employé par analogie, en parlant du courroux de Dieu, de la colère d'un souverain, il est encore féminin:

Le prince est en colère et LA FOUDRE est près de tomber. (Acad.)

Au figuré, les écrivains le font tantôt masculin, tantôt féminin; mais le masculin est préférable:

Quand le sublime vient à éclater où il faut, il renver se tout comme un fouder. (Boileau.)

FOUDRE est toujours masculin:

1º Quand il désigne un grand capitaine ou un orateur illustre :

La valeur d'Alexandre à peine était connue; Ce foudre était encore enfermé dans la nue. (Racine.)

2º Quand il est pris pour désigner une représentation, une image de la foudre :

Un foudre peint, sculpté, un foudre ailé. (Acad.)

- § 9. ENFANT. 1 . . . . . . . . Jamais, e'est ma faiblesse,
  Aux larmes d'un, e enfant je n'ai su résister. ( C. Delavigne.)
- 2. On nous a amené une petite fille, un, e enfant frais, che, jolie, e, gracieux, se que ses parents avaient perdu, e.
- 3. Va, ne l'irrite point; retire-toi, Martine.

- Vous lui parlez d'un tou tout à fait obligeant.

- Moi ? point, Allons, sortes ... Va-t'en, mon, me pauvre enfant, (Molière.)
- 4. L'éliant ne voit la vie qui se présente à lui, elle que comme une route semée de fleurs; il, elle ne prévoit aucun des dangers et des malheurs qui l'attendent.
  - 5. Mais de grâce instruis-moi de ce que fait Hortense.

- Une chambre où le jour n'entre que rarement,

Est d - pauvre enfant l'unique appartement. (La Fontaine.)

- § 10. ESPACE. 1. De toute l'étendue de l'univers nous aperce-vons l seul, e espace dans l quel, le se renferment nos désirs.
- 2. Les espaces sont de petites lames de même force de corps que les caractères ; ils, elles servent à séparer les mots et à justifier les lignes.

3. Combien a-t-il soussert dans un, e espace si court, e et si rapide!

- 4. Les espaces sont de différentes grosseurs ; il y en a de fort, s, es, de mincos, de moyen, s, nes pour donne au compositeur la facilité de justifier.
  - § 11. FOUDRE. 1. L —foudce éclairant seul, e une nuit si profonde, A sillons redoublés couvre le ciel et l'onde. (Crébillon.)
- 2. Ces foudres de brouze, que l'enfer a inventé, s, es pour la destruction des hommes tonnaient de toutes parts.
- 3. On me verra braver tout ce que vons craignez, Ces soudres impuis sant, s, es qu'en leurs mains vous peignez. (Corneille.)
- Les armes de l'empire français étaient un, e aigle tenant un, e foudre dans ses serres.
  - 5. Commeat! des animaux qui tremblent devant moi!
    .le suis donc un, s soudre de guerre? ( La Fentaine.)
- 6. Les prières ferventes apaisent Dieu et lui arrachent l foudre des mains.
  - Dons des antres profonds on a su renfermer
     Des foudres souterrain, s, es tout prêt, s, es à s'allumer. (Veltaire.)
- 8. C'est la mythologie des anciens qui, nous représentant toujours Jupiter arme d foudre, nous inspire tant de frayeur de la Divinité.
  - 9..... Des traits enflammés ont sillonné la nue,

    Et l foudre en grondant roule dans l'étenduc (Saint-Lambert.)

. . § 12. GENS, nom pluriel employé pour le mot hommes, est masculin; cependant les adjectifs qui le précèdent se mettent tantôt au masculin et tantôt au féminin.

L'euphonie veut qu'aucune syllabe masculine ne s'appuie sur le mot gens, quand il peut résulter de leur rapprochement un concours de sons désagréable : ainsi.

1° Tout adjectif qui précède immédiatement le mot gens se met au féminin, quand son masculin n'est pas terminé par un e muet :

Il faut savoir s'accommoder de Toutes Gens. (Acad.)

Si cependant l'adjectifa la même consonnance au masculin qu'au féminin, on peut employer l'un ou l'autre genre, parce que le masculin n'est pas alors contraire à l'euphonie:

QUELLES GENS étes-vous? (Racine.)

Voyes un peu quels gens je vous cite. (Pascal.)

2° Quand le mot gens est modifié par plusieurs adjectifs, ils se mettent au féminin, si celui qui le précède immédiatement n'a pas la même terminaison aux deux genres :

INSTRUITES par l'expérience, les VIEILLES GENS sont soupçonneux. (Domergue.)

- 3° Mais ils s'emploient au mascutin, quand celui qui précède immédiatement le mot gens est terminé au masculin par un e muet : Tous les honnètes gens; 'tous les habilles gens. (Acad.)
- 4° Si le mot gens se trouve dans la même phrase en rapport avec un substantif mascuin, l'adjectif qui le précède prend le genre masculin:

ll y a là plus de trente mille HOMMES qui travaillent, TOUS GENS bien faits. (Racine.)

- 5° Les adjectifs placés avant le mot gens se mettent encore au masculin, si ce substantif est suivi de la préposition de et d'un complément avec lequel il forme une seule expression, comme gens de lettres, gens de robe, gens d'affaires, gens de bien, etc. : CERTAFWS GENS d'affaires. MAINTES GENS de biens.
- 6° Placé après le mot gens l'adjectif se met toujours au masculin :

Voila des gens bien FINS. — Tous les gens sensés, PIEUX. (Acad.)

- § 12 . 1. C'est pour les bon, s, mes gens Que le ciel a créé les plaisirs inuocents, (Gresset.)
- 2. Je vois certain, s, nes gens, qui me prévenaient par leurs civilités, attendre maintenant que je les salue.
- 3. Les passions de la jeunesse ne sont guère plus opposées au salut que la tiédeur des vieux, vieilles gens.
- 4. L'homme sensible en voyage est tenté de s'arrêter chez les premier, s, ères bon, s, nes gens qu'il trouve.
  - 5. Tel, s, les gens, tels patrons.
- 6. Ce sont de très-subtil, s, es gens, que ces gens-là ; que pouvezvous avoir à démèler avec de pareil, s, les gens ?
- 7. Parler et offenser, pour certain, s, es, gens, est précisément la même chose.
  - De tel, s, les gens il est beaucoup Qui prendraient Vaugirard pour Rome. (La Fontaine.)
- 9. Il y a dans les cours des apparitions de gens aventuriers, ères, hardi, s, es qui se produisent eux, elles-mêmes.
- 10. Tous, tes les gens gai, s, es ont le don merveilleux De mettre en train tous, tes les gens sérieux, ses. (Voltaire.)
- 11. Oh! qu'heureux, ses sont les gens qui ne veulent pas souffrir l'injure d'être instruit, s, es en cette doctrine!
- 12. Les faux, fausses honnétes gens sont ceux, celles qui déguisent leurs défauts aux autres et à eux, elles-mêmes; les vrai, s, es honnétes gens sont ceux, celles qui les connaissent parfaitement et les confessent.
- 13. Les *vrai*, s, es gens de lettres et les vrais philosophes ont beaucoup plus mérité du genre humain que les Orphée, les Hercule et les Thésée.
- 14. C'étaient tout, tes des gens mal assorti, s, et, rois, princes, ministres, pontifes; tous jaloux les uns des autres; tous, tes gens pesant leurs paroles.
- 15. Pygmalion n'était environné que de gens intéressés, s, es, prei, s, es à exécuter ses ordres injustes et sanguinaires : de tel, s, les gens craignaient l'autorité d'Astarbé, et ils, elles lui aidaient à tromper le roi.
  - 16. Chiens, chevaux et valets, tous, tes gens bien endenté, s, es.
- 17. Certain, s, es gens savent si bien observer les nuances qu'ils, elles n'ont de probité que ce qu'il faut pour n'être pas traité, s, es, de fripons.
- 18. Il y a certain, s, es gens de lettres même ronommé, s, es dont personne ne connaît les ouvrages.

§ 13. HYMNE, appliqué aux chants religieux, engénéral, était autrefois *féminin*; aujourd'hui il n'est *féminin* que s'il désigne un chant d'église; hors de cette acception il est toujours masculin, au propre comme au figuré:

Les Belles Hymnes de Santeul. — Les Hymnes Har-

MONIBUX d'Horace.

La vie de Turenne est un hymne à la louange de l'humanité. (Montesquieu.)

§ 14. ŒUVRE, dans son acception générale, est féminin: L'ŒUVRE de la création ful achevée en six jours. Dans le style soutenu on le fait masculin au singulier pour désigner un acts extraordinaire, le produit d'une intelligence, d'une force d'esprit peu commune: Un ŒUVRE

de génie (Acad.). Il est encore masculin en termes d'alchimie, et quand il

s'applique à des ouvrages de gravure ou de musique:

Travailler AU GRAND CEUVRE. TOUT L'ŒUVRE d'Albert Durer. LE PREMIER ŒUVRE d'un musicien. (Acad.)

Il est toujours féminin au pluriel.

§ 15. ORGE est féminin : De BELLE ORGE; de l'ORGE bien LEVÉE. (Acad.)

Mais il s'emploie toujours au masculin dans ces deux expressions : Onge mondé; onge perlé. (Acad.)

\$16. PAQUE, PAQUES; le premier est féminin et prend toujours l'article quand il désigne la fête que les Juifs célébraient en mémoire de leur sortie d'Egypte: LA PAQUE des Juifs.

Dans cette acception seule il ne prend pas de s.

Paques est masculin et rejette l'article quand il désigne le jour où l'on célèbre la résurrection de Jésus-Christ :

Quand PAQUES sera VENU; à PAQUES prochain. (Acad.) Il est féminin pluriel dans: PAQUES FLEURIES; PAQUES CLOSES; faire de BONNES PAQUES. (Acad.)

§ 17. **PÉRIODE** est *masculin*, quand il est pris pour désigner le plus haut point où une chose puisse arriver:

La puissance de cet empire touchait à son DERNIER PÉRIODE. (Acad.)

Il est encore *masculin*, quand il se dit d'un espace de temps indéterminé:

Dans LE DERNIER PÉRIODE de la vie. (Acad.)

Mais en ces termes d'astronomie, de grammaire, de chronologie, de médecine et de musique, il est féminin: La Période de Vénus. — Période obscuré et embarrasses.

§ 13. HYMNE. 1. Il ne nous reste rien des hymnes de Pindare. mais nous savons qu'ils, elles étaient tous, tes consacre, s, es à Apollon de Delphes.

2, Les ancien, s, nes hymnes de l'Église ont le mérite de la sim-

plicité, mais ils, elles n'ont que celui-là.

3. Les premiers, s, ères hymnes adressé, s, cs, à la Divinité furent inspiré, s, es par la reconnaissance.

4. Un dimanche de l'Avent, j'entendis de mon lit chanter cet, te

hymme, avant le jour, sur le perron de la cathédrale.

5. Seigneur, quel, s, les hymnes sont dignes de vous?

§ 14. GEUYBE. 1. En attendant le jour de la manisestation, les œuvres des hommes restent enseveli, s, es.

2. Athalie est l'œuvre l- plus parfuit, e du génie inspiré par la

religion.

3. J'ai les œpyres crimplet, s, ète, s et les œuvres choisi,'s, es de Bossuet.

4. Paracelse travaillai. au, à la grand, e œuvre.

- 5. La religion désavoue les œuvres les plus saint, s, es lorsqu'on les substitue aux devoirs.
- 6. Tous, tes les œuvres de la divinité sont plein, s, es de sa providence.
- § 15. ORGE. 1. L'orge destiné, e aux lieux secs a des seuilles qui conduisent les eaux des pluies à la racine. 2. Les Hollandais sont la seule nation qui prépare l'orge perlé, e. 3. Les chevaux de Perse sont aisés à nourrir; on ne leur donne que de l'orge mélé, e avec de la paille hachée mince. 4. On appelle orge mondé, e de l'orge bien nettoyé, e, et orge perlé, e de l'orge réduit, e en petits grains.
- § 16. PAQUE, PAQUES. 1, Comme les Juiss au festin de Páque, s, on assiste au banquet de la vie à la hâte, debout, les souliers aux pieds et le bâton à la main.

2. Il faut se mettre au moins une fois tous les ans en état de faire

de bons, nespáque, s.

- 3. Après avoir célébré, la trente-troisième année de sa vie, son, sa dernier, ère paque, s dans l — quel, le, il institua l'Eucharistic, Jésus-Christ fut condamné au supplice de la croix.
  - 4. Le dimanche des Rameaux s'appela Paque, s fleuri, es, et

le dimanche de la Quasimodo Páque, s clos, es.

Paque, s est tardif, ive cette année.

§ 17. PÉRIODE. 1. C'est par la perte totale de l'espérance que le malheur arrive à son, sa dernier, ere période.

2. Le soleil fait son, sa période en trois cent soixante-cinq jours

et près de six heures.

3. La France, après avoir atteint l - période de sa gloire militaire, marche d'un pas assuré vers celui, celle de sa gloire civile.

4. La fièvre quarte et toutes les autres fièvres intermittentes ont

leurs périodes réglés, es.

5. Démosthène et Cicéron ent porté l'éloquence à son, sa plus haul, c période.

§ 18. PERSONNE est substantif et féminin, quand il est accompagné de l'artiele ou d'un adjectif déterminatif :

Tous trois me sont encor des personnes bien chères. (Corneille.)

La Bruyère l'a fait masculin dans ce sens :

LES PERSONNES d'esprit ont en RUX les semences de toutes les vérius et de tous les sentiments; rien ne leur est nouveau; ILS admirent peu, ILS approuvent.

C'est une véritable syllepse. L'auteur a établi l'accord, non avec le terme «Cprimé personne, mais avec le mot hommes qui était dans sa pencée.

Personne est pronom indéfini et masculin, quand il est employé sans déterminatif:

Il n'y a Personne si peu instruit des affaires. (Acad.)

Je ne connais Personne d'aussi Heureux que cette
femme. (Acad.)

On doit mettre l'adjectif au *féminin* toutes les fois que *personne* se rapporte à un nom ou à un pronom féminin exprimé dans la phrase :

Personne n'est plus solle ni plus coquette que cette demoiselle;

Comme on dit avec les pronom on et quiconque:

On n'est pas plus JOLIE que cette femme; QUICONQUE est vraiment mere n'est plus coquette.

On doit établir en principe que tout pronom indéfini est du même genre que la personne qu'il représente.

§ 19. QUELQUE CHOSE. Cette expression, signifiant une chose, est du genre masculin :

Sil y a QUELQUE CHOSE de NOUVEAU, je vous demande en grace de me LE dire. (Voltaire.)

Autre chose est aussi masculin, quand il est employé sans article et sans adjectif déterminatif :

QUELQUE CHOSE est PROMIS, AUTRE CHOSE est ACCORDE. (Boniface.).

Mais si Quelque chose signific quelle que soit la chose. que, il est féminin:

QUELQUE CHOSE qu'il m'ait dite, je n'ai pu le croire. (Marmontel.)

- § 18. PERSONNE. 1. La modération des personnes heureux, ses vient du calme que la fortune donne à leur humeur.
  - 2. Personne n'est aussi content, e de son sort que de soi.
- 3. Personne de ces demoiselles n'est plus instruit, e que votre sœur.
- 4. Je me hasarde de dire qu'il se peut faire qu'il y ait au monde plusieurs personnes connu, s, es ou inconnus, s, es, qu'on n'emploie pas et qui feraient très-bien.
  - 5. Personne ne veut être plaint, e de ses erreurs.
- 6. Les personnes consommé, s, es dans la vertu ont en toute chose une droiture d'esprit et une attention judicieuse qui les empêchent d'être mésisant, s, es.
- 7 L second, e personne de la Trinité s'est incarné, e pour racheter le geare humain.
  - 9 Personne ne s'avise de lui, elle-même du mérite d'un autre.
- 9. L'on a vu un cercle de personnes liés, s, es par un commerce d'esprit et par tout & qu'on appelait délicatesse et sentiments; et ils, elles étaient parvenu, s, es à n'être plus entendu, s, es, et à ne s'entendre pas eux, elles-mêmes,
  - 10. Il n'y a personne qui ne soit dangereux, euse, pour quelqu'un.
- 11. Personne n'est entre toutes les princesses plus bienveillant, e que votre reine.
- 15. L personne que j'attendais est-il, elle venu, e? Non, personne n'est venu, e.
- 13. Quel, le personne vous rendra le service que vous réclamez, je ne saurais vous le dire; et personne de vos amis n'y semble même disposé, e.
- § 19. QUELQUE CHOSE. 1. Quelque chose que nous ayons imaginé, e pour lui plaire, jamais il, elle ne lui a fait plaisir.
- 2. N'entreprenez rien témérairement; mais quand vous avez résolu quelque chose, exécutez-la, la avec vigueur,
- 3. Ces actions qui comblèrent Pompée de gloire firent que dans la suite quelque chose qu'il ent fait, e, au préjudice des lois, le sénat se déclara toujours pour lui.
- 4. Si je savais quelque chose qui me fût utile et qui fût préjudiciable à ma famille, je le, la rejetterais loin de mon esprit.
- 5. On m'offrit quelque chose, et je le, la refusai; on me présenta autre chose, et je le, la refusai de même.
- 6. De sa patte droite, l'ours saisit dans l'eau le poisson qu'il voit passer; si, après avoir assouvi sa faim, il lui reste quelque chose de sen repas, il le, la cache.
- 7. Je vous constitue pendant le souper au gouvernement des bouteilles, et s'il se casse quelque chose, je le, la rabattrai sur vos gages.

§ 20. Pour rendre complètes nos observations sur le genre, il faudrait donner ici la liste de tous les homonymes dont le genre varie selon la différence d'acception (1); mais la plupart sont d'un usage trop fréquent pour présenter de sérieuses difficultés. En voici cependant quelques-uns qu'il nous semble utile de signaler :

Masculins: ECHO, son rédéchi; lieu qui le produit. Enseigne, officier. FOURBE, trompeur. GARDE, homme armé, surveillant.

GREFFE, bureau d'un tribunal. GUIDE, personne rui conduit. HÉLIOTROPE, plante. LAQUE, vernis de Chine. Mode, manière d'être ; forme, mé-LAQUE, gomme des Indes. de musique.

OFFICE, devoir; assistance; charge; desserts; domestiques.

PAGE, jeune homme au service d'un prince.

PARALLELE, comparaison.

PENDULE, poids suspendu qui fait PENDULE, horloge. des oscillations régulières. POURPRE, couleur rouge foncé; POURPRE, teinture précieuse; A-maladie. Remise, voiture en location.

SOLDE, complément de payement. TROMPETTE, soldat dont la fonction est de sonner de la trompette. Vase, vaisseau pour les liquides. Voile, couverture de tête; grand Voile, toile pour recevoir le vent. rideau; fig. apparences.

§ 21. Les substantifs qui expriment des états, des qualités qui conviennent plus particulièrement à des hommes, conservent le genre masculin, quand ils sont accidentellement appliqués à des femmes :

Hypathia enseignait elle-même la doctrine d'Aristote et de Platon; on l'appelait LE PHILOSOPHE. (Chateaubriand.)

On re leur donne le genre féminin et on ne leur prête une terminaison féminine que lorsqu'on les emploie par ironie: Nos docteurs et Doctoresses. (J. J. Rousseau.)

(1) Voir dotre Étude méthodique et raisonnée des homonymes ET DES PAPONYMES FRANÇAIS.

Féminins : Есно, nymphe.

Enseigne, drapeau, tableau. FOURBE, tromperie. GARDE, femme qui garde; corps de gens armés; guet. GREFFE, branche entée Guide, longe de cuir.

HELIOTROPE, pierre précieuse. thode; terme de grammaire et MODE, usage particulier, fantaisie.

service divin; préparation des OFFICE, lieu où l'on prépare et où l'on garde les choses nécessaires pour le service de la table PAGE, côté d'un feuillet.

PARALLELE, ligne.

REMISE, lieu couvert; délai; restitution, abandon.

SOLDE, paye des gens de guerre. TROMPETTE, instrument à vent. Fig., et fam., bavard, bavarde. VASE, bourte.

§ 20.—3. L'art a disposé certaines constructions de manière à produire des échos artificiel, s, les.

2. Un, e enseigne aux gardes monta l- premier, ère sur la

prèche.

3. L- fourbe n'est que le jeu des petites ames.

- 4. On n'a pu encore parvenir à imiter parfaitement l— beau, belle laque de Chine.
- 2. La perfection d'un, e pendule n'est pas d'aller vite, mais d'être bien réglé, e.

6. L- garde municipal, e a remplacé la gendarmerie.

7. On conduit les chevaux à pelit, s, es ou à grand, s, es guides.

S. Un berger chantera ses déploisirs secrets
Sans que Luriste Écho répète ses regrets. (Boileau.)

9. Outre l'oriflamme, il y avait encore dans nos armées deux enseignes principaux, ales : la bannière ou l'étendard de France et le pennon royal.

10. L- pendule, inventé, e par Galilée, et appliqué, e à l'horio-

gerie par son fils, fut ameliore, e par Huygens.

11. Les fourmis qui vivent sur les montagnes sont celles qui font l— plus beau, belle laque.

12. L— guide du côté droit du cheval s'est rompu, e.

- 13. Il y a dans ce palais de grand, s, es offices bien éclairé, s, es.
- Arborons de ses lis les enseignes flottant, s, es. (Veltaire.)
   Il est fort incertain ou'aucun, e de nos héliotropes soit celui, celle, des anciens.
  - Eurydice!... ô douleur!... Touché, s, es de son supplice,
     Les échos répétaient : Eurydice!... Eurydice! (Delille.)
- 17. La flotte, en rentrant dans le port, déployait au soleil ses voiles resplendissant, s, es.

18. L — pourpre de Tyr était l— plus estimé, e.

- 19. Il ya de si grand, s, es héliotropes qu'on en fait quelquosos des pierres à couvrir des tombeaux.
  - 20. On fait toujours une retenue sur l—solde des troupes.
     21. Ce que les hommes ent nommé amitié, n'est qu'un ménage-
- ment réciproque d'intérêts, qu'un, e échange de bon, s, nes offices.

  22. A la mort de Jésus-Christ, l— voile du temple s'est déchiré, et en deux parts, du haut en bas.
- § 21.— 1. Les passions sont les seul— s orateurs qui persuadent toujours.

2. L'abbesse de Fontevrault était l— chef et l— général de tout l'ordre.

- 3. Les femmes polissent les mœurs, elles donnent le sentiment des bienséances, elles sont les vrai—s précepteurs du bon ton et du bon goût.
  - 4. M<sup>m</sup>. Dacier est un—des plus sidèles traducteurs d'Homère.

5. La sagesse est l-tyran des faibles.

6. La mere est l- premier - instituteur de son ensant.

## 2° SECTION. — Du Nombre.

# II. Noms qui ont deux formes au pluriel.

§ 22. AÏEUL, dans le sens d'ancêtres, fait au pluriel aieux.

Qui sert bien son pays n'a pas besoin d'aleux. (Voltaire.) Nos aleux à leur gré faisaient un dieu d'un homme. (Corneille.)

Mais il fait au pluriel aieuls, quand il désigne le grandpère paternel et le grand-père maternel :

Ses deux AïEULS assistaient à son mariage. (Acad.)

Tel est le sens très-restreint que donnent au pluriel ateuls les grammairiens et l'Académie elle-même. Une phrase remarquable de l'albé de Vauxelles nous fait croire qu'on peut l'employer dans une acception beaucoup plus étendue; voici ce qu'il dit dans une notice sur madame de Sévigné: La généalogie de Rabutin que dott publier Bussy, lui paraît d'avance (à madame de Sévigné) un tivre admirable; elle est beaucoup moins occupée de SES AlEULS MATERNELS.

elle est ceaucoup moins occupee ae ses aleule mainance.
L'emploi de cette forme nous paraît aussi juste qu'heureux, et nous croyons que c'est, dans ce sens, le seul pluriel dont on puisse raisonnablement faire usage: les aleux paternels ou les aleux maternels pour exprimer tous-les ascendants du côté du père ou du côté de la mère, seraient des expressions moins nettes et moins précises.

§ 23. AIL, dans son acception générale, et considéré comme légume, fait au pluriel aulx.

Il y a des AULX cultivés et des AULX sauvages. (Acad.

En termes de botanique, et considéré comme plante, il fait ails au pluriel :

Il cultive des AILS de plusieurs espèces. (Acad.)

§ 24. CIEL dans le sens propre fait cieux au pluriel :

Les CIEUX annoncent la gloire de Dieu. (Pascal.)

Pareil au cèdre, il cachait dans les cieus Son front audacieux. (Racine.)

Dans le sens de température, de climat, selon l'Académie,

il fait encore cieux.

Mais au figuré, c'est-à-dire, lorsqu'il est employé pour désigner une peinture, ou une représentation imitant le ciel, le haut d'un lit, et le plafond d'une carrière de pierre, il fait ciels: Les CIELS de lit. Ce peintre fait bien les CIELS. (Acad.)

### 2° SECTION - Du Nombre.

### II. Noms qui ont deux formes au pluriel.

(Le signe — devra être remplacé par le mot qui se trouve en tête du paragraphe.)

- § 22. AÏEUL. 1. Seglorifier de la noblesse de ses —, c'est chercher dans les racines les fruits qu'on devrait trouver dans les branches.
  - 2. Ses deux ont rempli les deux premières charges.
    - Ce long amas d'— que vous diffames tous,
       Soct antent de témoins qui parlent contre vous. (Boileau.)
- 4. Il avait l'habitude de faire entrer dans toutes les conversations ses paternels et maternels.
- 5. Au delà de ses deux —, presque personne ne connaît aucun de ses paternels et de ses maternels; la mémoire des hommes se transmet rarement jusqu'à la troisième génération.
  - 6. Mieux vaut être grand par soi que par ses -..
  - § 23. AIL. 1. Tu peux choisir : ou de manger trente —
    Ou de souffrir trente bons coups de gaule. (La Fontaine.)
- 2. Les lis et les tubéreuses dont le calice est en cloche, et les dont le calice est en ombelle, appartiennent à la famille des li-liacées.
- Un des rois d'Égypte fit délivrer plus de six millions d'oignons,
   d'et de poireaux aux ouvriers qui bâtirent la grande pyramide.

(C. Delavigne.)

- 2. L'Italie est sous un des plus beaux de l'Europe.
  - 3. Que la terre est petite à qui la voit des -! (Delille.)
- 4. Les ne sont pas des parties si accessoires que les peintres puissent les traiter sans beaucoup de soin.
  - Îl est de ces mortels favorisés des —
     Qui sont tout par eux-même et rieu par leurs aïoul. (Voltaire.)

La forme des — de lit change tous les six mois.

7. En termes de mineurs, on désigne sous le nom de — les premières couches de terre. \$ 25. ŒIL fait yeux au pluriel, non-seulement quand il s'applique aux organes de la vue, mais encore toutes les fois qu'il peut être employé sans donner lieu à une équivoque:

O vous, sur un enfant si cher, si précieux, Ministres du Seigneur, ayez toujours les yeux! (Racine.)

Un pain qui a des YEUX; un fromage qui n'a point d'YEUX; le bouillon est très-gras, il a beaucoup d'YEUX.
(Acad.)

Il fait œils au pluriel, quand il est employé par analogie, et qu'il exprime une sorte de rapport et de ressemblance entre l'objet qu'il désigne, et celui dont il rappelle l'idée: des œils de chat; des œils de serpent (pierres précieuses); des œils de chèvre (plantes); des œils de bœuf (fenêtres rondes, lucarnes).

En termes d'art, d'imprimerie et de jardinage, il fait en-

core ceils au plureil.

§ 26. TRAVAIL, pris dans le sens de labeur, fatigue, entreprise, production, etc., fait au pluriel travaux:

Un poëme excellent, où tout marche et se suit, N'est pas de ces travaux qu'un caprice produit. (Boileau.)

En termes d'administration, il fait travails, quand il se dit des comptes que rend chaque ministre sur les affaires de son département, ou des rapports que font les comms sur celles qui leur ont été renvoyées:

Ce ministre a eu plusieurs TRAVAILS cette semaine

avec le roi. (Acad.)

Il fait encore travails, quand il s'applique aux machines entre lesquelles les maréchaux attachent les chevaux pour les ferrer ou les panser.

# III. Mots pris comme signes matériels.

§ 27. Pour représenter avec exactitude les objets dont ils sont les signes matériels, les adjectifs de nombre, les adverbes, les conjonctions et les interjections, tous invariables de leur nature, ne doivent subir aucune modification lorsqu'ils sont employés accidentellement comme substan tifs et qu'ils figurent au pluriel:

Trois un de suite font cent onze en chiffres arabes.
(Acad.

Plusieurs peu font un beaucoup. (Florian.)

- § 25. ŒIL. 1. Le bandeau de l'erreur aveugle tous les -..
- 2. Les pierres appelées de poisson, quoique assez rares, ne sont pas d'un grand prix.
  - 3. La chronologie et la géographie sont les deux de l'histoire.
- 4. Les de serpent sont des agates-onyx, taillées de façon à représenter un œil.
- 5. Il y a un proverbe espagnol qui dit qu'il faut choisir du fromage sans —, du pain qui ait des — et du vin qui saute aux —.
- 6. Les de chat sont des pierres précieuses chatoyantes; vues sous différents aspects, elles semblent changer de couleur comme les — du chat.
- 7. Il y a des gens qui ne consentent que difficilement à reconnattre les vérites qui leur frappent les —.
  - 8. On ne plante jamais les dahlias avant que les aient paru.
- § 28. TRAVAIL. 1. Qu'a-t-il cherché, ce grand Alexandre, par tant de et de peines qu'il a souffertes lui-même et qu'il a fait souffir aux autres? Il a surtout souhaité de faire du bruit dans le mondé.
- 2. Chaque jour, pendant la session, le ministre a des importants à communiquer et à soumettre au roi.
- 3. Heureux si, ne me sentant pas capable de partager avec vous la gloire de vos —, je pouvais du moins en être le témoin et l'admirateur!
- 4. Cet étalon a rompu ses liens et brisé deux auxquels on l'avait mis pour panser ses blessures.
  - Jouissez sans fracas du fruit de mes —,
     Avec de bon, s, nes gens. (C. Delavigne.)

# III. Mots pris comme signec reatériels.

- § 27. 1. Les si, les pourquoi sont bien vigoureux; on pourra y joindre les que, les qui, les oui, les non, parce qu'ils sont plaisants.
  - 2. Pour de l'esprit, j'en ai sans doute, et du bon goût
    - A juger sans étude et raisonner de tout..... A décider en chef et faire du fracas

A tous les beaux endroits qui méritent des has! (Molière.)

- 3. Il faut se garder d'enseigner aux enfants ces phrases d'une politesse affectée dont ils surchargent leurs demandes, comme les je vous en prie, les petite maman, les en grâce.
- 4. Dans le cas où la somme des oui surpasse celle des non, la loi nouvelle doit l'emporter.

# IV. Noms dérivés des langues étrangères.

§ 28. Les noms empruntés aux langues étrangères et admis dans notre langue devraient être tous variables; cepen~

dant on Gerit sans s au pluriel,

1º Ceux qui sont formés de plusieurs mots, comme : des Te-Deum, des ecce-homo, des ex-voto, des fac-simile, des forte-piano, des in-folio, des in-octavo, des in-quarto, des messo-termine, des post-scriptum, des auto-da-fé, etc.

2º Les mots latins qui donnent leurs noms aux prières, aux psaumes, aux hymnes qu'ils commencent: des Alleluia, des Ave, des Benedicite, des Confiteor, des Credo, des De profundis, des Magnificat, des Miserere, des Pater, des Requiem, des Stabat; on écrit aussi des amen.

3º Ceux qu'un fréquent usage n'a pas fait passer à l'état de mots français : alibi, allegro, crescendo, exequatur,

deleatur, maximum, minimum, veto, vivat, etc.

§ 29. Mais on écrit avec un s au pluriel les noms suivants, qui sont aujourd'hui francisés :

| Des altos.   | Des imbroglios. | Des quolibets. |
|--------------|-----------------|----------------|
| - biftecks.  | — ladys.        | - récépissés.  |
| - bravos.    | — macaronisa    | - reliquats.   |
| — dominos,   | - numéros.      | - spécimens.   |
| - duos.      | — opéras.       | — tílburys.    |
| — factotums. | - panoramas.    | — trios.       |
| — factums.   | - pensums.      | - vertigos.    |
| - folios.    | - placets.      | – zéros.       |

§ 30. L'Académie nous laisse dans une complète incertitude sur la manière d'écrire au pluriel la plupart des noms suivants; mais leur parfaite analogie avec ceux qui précèdent ne permet pas le plus léger doute; on doit donc écrire encore avec s au pluriel :

| Des accessits. | Des erratas.  | Des quatuors.  |
|----------------|---------------|----------------|
| - agendas.     | — exeats.     | - guiproques.  |
| — albums.      | — forums.     | - rectos.      |
| alinėas.       | - impromptus. | - satisfécits. |
| apartés.       | — lazzis.     | - sopranos.    |
| - concertos.   | - mémentos,   | - ténors.      |
| - concettis.   | — muséums.    | - ultimatums.  |
| - débets.      | oratorios.    | - versos.      |
| - déficits.    | - palladiums. | - viragos.     |
| - duplicatas.  | i — pianos.   | - visas.       |

Carbonaro, dilettante, lazarone, quintetto ont au pluriel la même forme en français qu'en italien : des carbonari, des dilettanti, des lazaroni, des quintetti.

### IV. Noms dérivés des langues étrangères.

- § 28, 29, 30. 1. Si quelque chose approche de Cicéron, ce sont les trois factum que Pélisson écrivit à la Bastille en faveur de l'infortuné Fouquet.
  - 2. Nous fatiguous le ciel à force de piacet;
    Qu'à chacur. Jupiter accorde sa requête,
    Nous lui romprons encor la tête. (La Fontaine.)
- 3. Les mauvais écoliers sont accablés de pensum et privés d'exeat, les bons obtiennent des satisfecit et ont, à la fin de l'année, des prix ou des accessit. 4. Nous avons chanté des Te Deum que bien des mères traduisaient en de profundis. 5. Ce fut Mazarin qui fit représenter à Paris les premiers opéra, et c'étaient des opéra italièns. 6. Il n'est rien de plus faux, de plus ridicule que la manière ordinaire de rendre les *aparté* sur la scène. 7. On trouve dans cette bibliothèque les ouvrages les plus beaux et les plus rares : des inoctavo, des in-quarto et des in-folio reliés avec un grand luxe. 8. Louis XIV se plaisait et se connaissait aux choses ingénieuses, aux impromptu, aux chansons agréables. 9. On a joint à l'édition des œuvres de Malherbe publiée à Caen, plusieurs fac-simile de son écriture. 10. Les concerto de Leclerc eurent en France une grande réputation. 11. Les zéro bien placés ont une grande valeur. 12. Les quolibet ne sont à proprement parler que de misérables pointes qui ne portent d'ordinaire sur rien, et où il y a presque toujours du faux. 13. C'est un de vos post-scriptum d'autrefois.
  - 14. J'entends éclater des bravo imprévus A mille traits d'esprit que je n'avais pas vus. (C. Delavigne.)
- 15. On attribue l'invention des oratorio à saint Philippe de Néri, qui fonda la congrégation de l'Oratoire vers le milieu du seizième siècle. 16. On donne le nom de chapelet à un certain nombre de grains enfilés, sur lesquels on dit des Ave Maria, et à chaque dizaine desquels il s'en trouve de plus gros sur lesquels on dit des Pater. 17. Les Rômains donnaient le nom d'ex-voto aux tableaux qui représentaient les offrandes promises par un vœu. 18. Les carbonaro forment en Italie une société politique et secrète pour la défense de la liberté.
  - 19. Fuyez des concetti l'inutile fracas. (Boileau.)
- 20. Si le fanatisme a élevé ses auto-da-fé, la philosophie a eu aussi les siens. 21. Les lazzarone forment une grande partie de la population de Naples. 22. Les verso et les recto de ce volume sont tous maculés. 23. J'ai marqué tous les déficit de ma table. 24. Dans tous les ouvrages qu'il a publiés, les errata sont nombreux. 25 Tous ceux que l'inquisition avait condamnés à mort marchaient au supplice revêtus de san-bénite.

----

### V. Noms propres.

31. Les noms propres accompagnés de l'article ou d'un adjectif déterminatif s'emploient quelquefois comme noms communs au singulier et au pluriel:

Quand un Sulli renaît espère un Henri-Quatre. (Voltaire.)

### Ils sont variables au PLURIEL:

1º Lorsqu'ils s'appliquent à des individus qui par leur caractère, leurs talents, etc., peuvent être comparés à celui dont on emprunte le nom :

Un Auguste aisément peut faire des VIRGILES. (Boileau.)

2º Lorsqu'on emploie le nom d'un écrivain pour désigner l'ensemble de ses œuvres; celui d'un peintre, d'un graveur ou d'un typographe célèbre pour un de ses ouvrages:

Les premiers PLINIS que possede la bibliothèque du

roi sont d'une conservation parfaite.

3° Quand le substantif propre peut être considéré comme un titre con nun à une famille illustre, à une race royale, etc. :

La Seine a des Bourbons, le Tibre a des Césars. (Boileau.)

L'emploi du pluriel en ce cas a passé du latin dans notre langue : les Romains disaient : les Horaces, les Curiaces, les Scipions, etc., et nous disons par imitation : les Capets, les Guises, les Condés, les Bourbons, etc.

# Ils sont invariables au PLURIEL:

1° Lorsqu'ils sont employés par emphase, c'est-à-dire, lorsque l'on se sert du pluriel, quoique l'on n'ait en vue que le seul individu dont le nom rappelle l'idée:

LES LOCKE, LES MONTESQUIEU, LES J. J. ROUSSEAU, en se levant en Europe, appelèrent les peuples modernes

à la liberté. (Chateaubriand.)

2º Quand ils sont pris dans un sens matériel, pour désigner des ouvrages auxquels ils servent de titres :

On m'a fait présent de deux Télémaque. Envoyez-

moi une douzaine d'ATHALIE.

3º Toutes les fois qu'ils désignent plusieurs individus d'une même famille et qu'on en détermine le nombre:

Des deux Richelieu sur la terre Les exploits seront admirés. (Voltaire.)

### V. Noms propres.

§ 31. — 1. Il est sûr qu'il ne se trouve plus de ces âmes vigoureuses ou roides de l'antiquité; des Aristide, des Phocion, des Periclès, ni enfin des Socrate.

2. Ce qu'il y a de certain, c'est que les plus savants des hommes. les Socrate, les Platon, les Newton, ont été aussi les plus re-

ligieux.

3. L'Espagne s'honore d'avoir produit les deux Sénèque.

4. J'ai acheté dans une vente trois Atala, dix Paul et Virginie, deux Génie du christianisme et autant d'Indifférence en matière de religion.

5. Les deux Corneille se sont distingués dans la république des

lettres; les deux Ciceron ne se sont pas également illustrés.

6. Qui nous a dit que nos de jours, parmi les nations policées ou barbares, on ne trouverait pas des Homère et des Lycurgue occupés des plus viles fonctions?

7. Par la vertu des deux Antonin, ce nom devint les délices des

Romains.

8. Le même roi qui sut employer les Condé, les Turenne, les Luxembourg, les Créqui, les Catinat et les Villars dans ses armées, les Colbert et les Louvois dans son cabinet, choisit les Racine et les Boileau pour écrire son histoire, les Bossuet et les Fénelon pour instruire ses enfants, les Fléchier, les Bourdaloue et les Massillon pour l'instruire lui-même.

9. Les deux Orloff, en attendant la première escadre russe, avaient

tout préparé.

10. Les Blzevir sont toujours très-estimés; les Barbou le sont beaucoup moins qu'autrefois.

11. Les deux Gracque étant tribuns du peuple périrent dans les séditions qu'ils avaient excitées au sujet des lois agraires.

12. Ceux qui lèvent les tributs sont au milieu des trésors ; parmi

- eux il y a eu peu de Tantale. 13. Le poëte salue l'Italie, mère des héros, l'Italie qui a porté dans son sein les Decius, les Camille, les Martus, les infatigables
- Scipion, et César-Auguste, le plus grand des Romains.
- 14. Quels étaient ces d'Aumont, ces Montmorency, ces Créqui si vantés l 15. Lorsque Auguste eut conquis l'Egypte, il apporta à Rome le
- trésor des Ptolémée. 16. Je publie une histoire dont les Capet occupent huit siècles.
- 17. Les pyramides d'Égypte s'en vont en poudre, et les graminées du temps des Pharaon subsistent encore.
  - 18. Quel fracas de chevaux, de varlets, de flatteurs, Trainaient sous les Pepin nos prélats voyageurs? (Viennet.)
- 19. Entre toutes les familles royales celle des Stuart et celle des Bourbon ont été sans contredit les plus malheureuses.

20. La journée des Barricades fil comprendre à Henri III combien les Guise étaient redoutables.

### VL Noms composés

§ 32. En examinant avec attention la nature des parties qui concourent à la formation des noms composés, il est facile d'arriver à la solution des difficultés orthographiques qu'ils présentant. Les éléments dont ces substantifs se composent sont des mots variables et des mots invariables; or, le doute est impossible sur la manière d'écrire les derniers; quant aux autres, il suffit de les soumettre à l'analyse pour savoir à quel nombre ils doivent figurer.

Les noms et les adjectifs sont les seuls mots susceptibles des accidents de nombre; et le nombre où ils doivent être employés est toujours subordonné à l'idée qu'ils éveillent.

Voici quelques règles qui rendront plus facile l'application de ces principes généraux.

§ 33. Lorsqu'un nom composé est formé de deux substantifs dont l'un sert à qualifier l'autre, ils prennent tous deux la marque du pluriel : des FOURMIS-LIONS; des CHOUX PLRUBS.

C'est dans les confrées les plus chaudes du nouveau monde que se trouvent toutes les espèces d'OISEAUX-MOU-CHES. (Buffon.)

§ 34. Mais si l'un des deux substantifs ne peut être considéré comme qualificatif de l'autre, l'emploi du nombre est subordonné pour chacun d'eux au sens particulier qu'ils éveillent. Ainsi on écrit :

Un appui-main, des appuis-main; des appuis pour la main.

Un bain-marie, des bains-marie; des bains de la propnétesse Marie.

Un colin-maillard, des colin-maillard; des jeux où Folin cherche Maillard.

Un brêche-dents, des brèche-dents; celui qui a, ceux qui ont une brèche aux dents.

Un garde-côte, des gardes-côtes; des gardes, des gardiens des côtes.

Un Hotel-Dieu, des Hotels-Dieu; des hotels, des hospices placés sous la protection de Dieu.

Un porc-épics, des porcs-épics; un porc, des porcs dont le corps est couvert de aiquants, d'épis, d'épics.

### VI. Noms composés.

- §32, 38, 34. 1. Les oiseau-mouche sont les bijoux de la nature.
- 2. Les lieux où l'on prend le plus de faucon-pèlerin sont les côtes de Barbarie et toutes les îles de la Méditerranée.
- 3. Les martin-pécheur et une foule d'oiseaux riverains embellissent par l'émail de leurs couleurs les bords des sieuves de l'Asie et de l'Afrique,
- 4. Les chou-feur, les chou-rave et les chou-navet sont des variétés de la même famille.
- t 5. Les orang-outang sont extrêmement sauvages; mais il paratt qu'ils sont peu méchants et qu'ils parviennent assez promptement à entendre ce qu'on leur commande.
- 6. Il faut savoir gré à la Convention d'avoir organisé des écoles centrales dans tous les chef-lieu de la république.
- .. Nous avons vu des porc-épic vivants, et jamais nous ne les avons vus, quoique violemment excités, darder leurs piquants.
  - 8. Les pigeons polonais sont plus gros que les pigeon-paon.
    - Eurotas, Rurotas, que font ces laurier-rose
      Sur ton rivage en deuil par la mort habité?
      Est-ce pour faire outrage à ta captivité
      Que ces nobles ficurs sont écloses? (C. Delavigne.)
  - 10. L'usage des bain-marie date de la plus haute antiquité.
- 11. Dans toutes les grandes villes de l'Europe on a fondé des *Hôtel-Dieu* à l'instar de celui de Paris.
- 12. Nous courons en collin-maillard après le plaisir; et lorsque, après l'avoir saisi, nous otons le bandeau, ce n'est plus ce que nous avions pensé.
- 13. Les reine-marquerite et les asters, les souch et les soleils portent tous des fleurs radiées.
- 14. Les sables de l'Afrique où nous n'avons pas de garde-chasse nous envoient des nuées de cailles et d'oisesux de passage qui traversent la mer au printemps pour couvrir nos tables en automne.
- 16. Les porc-epic, quoique originalres des climats ies plus chauds de l'Afrique et des Indes, peuvent vivre et se multiplier dans les pays moins chauds.

§ 35. Quand un nom composé est formé d'un substantif et d'un adjectif qui le qualifie, ils prennent l'un et l'autre la marque du pluriel :

Les civettes cherchent, comme les renards, à entrer dans les BASSES-COURS pour emporter les volailles. (Buffon.)

Mais on écrit :

Un blanc-seing, des blanc-seings (des seings, des signatures sur papier blanc).

Un terre-plein, des terre-pleins (des lieux pleins de

terre).

Il n'y a pas ici rapport d'attribution entre l'adjectif et le nom exprimé, mais el l'adje tif et un nom sous-entendu.

Un *chevau-léger*, de**s che**vau-lége**rs**.

REMARQUE. Cette orthographe est celle de l'Académie; beaucoup de grammairiens, qui ne voient dans chevau que l'altération de cheval, la repoussent. Le pluriel chevau-tégers ne prouve-t-il pas cependaut que chevau n'est pas jemployé pour cheval, et qu'il figure par abréviation pour chevaucheur, vieux mot qui signifie cavalier?

Un cent-suisses, des cent-suisses, un soldat, des soldats

du régiment des cent-suisses.

Un courte-haleine, des courte-haleine, une personne, des personnes qui ont l'haleine courte.

Une grand'mère, des

arand'mères.

Une grand'messe. grand messes.

Une grand'rue grand rues.

L'adjectif, invariable dans les des substantifs féminins et leurs analogues, est toujours suivi d'une apos-trophe qui tient lieu de l'e muet des supprimé.

§ 36. S'il entre dans la formation du nom composé, un mot pris adjectivement qui ne s'emploie pas seul, ce mot prend, comme le substantif, le signe du pluriel. Tels sont loup-garou, porte-cochère, pie-grièche, loup cervier, qui font au pluriel loups-garous, pies-grieches, etc.

Les lynx ont été nommés Lours-Cenviens parce qu'ils

sont les ennemis du cerf. (Buffon.)

§ 37. Quand un nom composé est formé de deux substantifs unis par une préposition, le premier prend seul le signe du pluriel:

Presque tous les tableaux de ce peintre sont des CHEFS-

D'OEUVER. (Acad.)

Dans ce cas le second substantif sert de complément au premler, qui quelquefois n'est qu'un mot pris substantivement:

Les Belles-de-nuit du Pérou, l'arbre triste des Moluques ne sleurissent que la nuit. (Bernardin de St-Pierre.)

- § 35.—1. Les loriots mangent la chair des cerises, et les gros-bec cassent les noyaux et en mangent l'amande.
- 2. Les terre-plein sont des terres rapportées entre deux murs ; ils sont employés pour fortifier les villes de guerre.
- 3. Les blanc-seing sont des armes perfides dans les mains d'un fripon.
- 4. Le pape entret nait autrefois pour la garde du vice-consul d'A vignon cinquante chevau léger vêtus de rouge.
- 5. Les gens de mauvaise foi sont des pied-bot en affaires ; ils marchent difficilement.
  - 6. Tout cent-suisse avait le rang d'un sons-officier de ligne.
- 7. Les femmes bel-esprit sont des fléaux pour tous ceux qui les entourent.
- 8. Louis XII revendiquait le duché de Milan, parce qu'il comptait parmi ses grand-mère une sœur d'un Visconti, lequel avait eu cette principauté.
- 9. Cette jeune fille va tous les dimanches à la grand-messe avec sa grand-mère et ses deux grand-père.
- 10. On va à Rome pour voir des tableaux, des ruines et des bas-relief.
- § 36, 37. 1. Les loup-cervier du Canada sont plus petits et plus blancs que ceux d'Europe; c'est cette différence qui les a lait appeler chat-cervier.
- 2. Neus n'attribuons aucun des chef-d'œuvre de l'homme au hasard; pourrions-nous croire que lui-même en serait l'enfant?
- 3. J'ai toujours eu pour principe de ne jamais faire des lettre de change.
- 4. Allez dans la prairie, et vous pourrez admirer à la fois mille arc-en-ciel peints sur chaque goutte de rosée.
- 5. Les ver à soie sont si communs à Tonquin, que la soie n'y est pas plus chère que le coton.
- 6. Il n'y a anjourd'hui ni garde-royal, ni garde-du-corps, ni Suisses, ni cent-suisse.
- 7. Les marchandises que les Lapons apportent aux foires sont des peaux de renard, de castor, d'hermine, de petit-gris et d'ours.
- 8. Les aigue-marine sont des pierres précieuses qui ont des reflets verts semblables à l'eau de mer.
- 9. Les chat-huant, les chauve-souris et les hiboux sont de vilains oiseaux.

§ 38. Les noms réunis par une préposition sont invariables quand ils forment une expression où ne figurent que des termes accessoires et complémentaires du terme principal sous-entendu:

Des coq-d-l'ane, des discours sans suite où l'on passe (du

coq à l'ane) d'une chose à une autre tout opposée.

Des pied-à-terre, des lieux où l'on ne réside qu'en passant, où l'on n'a qu'un pied à terre.

Des tête-à-tête, des entretiens, des entrevues de deux

personnes qui sont seule à seule, tête à tête.

§ 39. Quand un nom est formé d'un substantif et d'un mot invariable, le substantif seul est susceptible de l'accident de nombre; et selon qu'il éveille l'idée d'unité ou de pluralité, il s'écrit avec ou sans s, indépendamment du nombre auquel est employée l'expression dont il fait partie. On écrira donc:

Une garde-robe, des garde-robes. Un contre-coup, des contre-coups.

Une arrière-saison, des arrière-saisons, etc., etc.

Mais on écrira sans s au pluriel:

Des abat-jour, des fenêtres qui rabattent le jour.

Des chasse-marée, des petits bâtiments, des voituriers qui chassent, apportent la marée.

Des coupe-gorge, des lieux où l'on coupe la gorge.

On écrit enfin avec un s, tant au singulier qu'au plurlei :

Un ou des cure-dents, instrument à l'aide duquel ou se cure les dents.

Un ou des essuie-mains, linge pour e-suyer les mains. Un ou des couvre-pieds, couverture qui sert à couvrir les pieds, etc.

OBSERVATION. Garde dans un mot composé est substantif et variable si le nom dont il fait pertie désigne une personne : des GARDESmalades, des GARDES-notes; il est verbe et inver jable si l'expression totale désigne une chose : des GARDE-Jous.

§ 40. Lorsqu'un nom composé ne renferme que des mots invariables de leur nature, aucun d'eux ne prend le signe du pluriel:

Un in-douze, des in-douze. Un out-dire, des out-dire.

Un passe-debout, des passe-debout.

Un pour-boire, des pour-boire.

Un qu'en-dira-t-on, des qu'en-dira-t-on, etc.

- § 38. 1. Ceux qui viennent interrompre des tête-à-tête ennuyeux sont toujours les bien-venu.
- 2. La plupart des gens font des coq-à-l'ane comme monsieur Jourdain faisait de la prose.
- 3. Je voudrais avoirautant de pied-à-terre qu'il y a de saisons : l'hiver, j'habiterais l'Italie; le printemps, l'Angleterre; l'été, la France; et l'automne, la Suisse, afin de ne ceatempler la nature que dans son éclat.
- § 39. 1. J'allais avec la foule des gobe-mouche attendre sur la place l'arrivée des courriers.
  - 2. Il y eut deux anti-pape des le milieu du quatrième siècle.
- 3. En m'allant promener avec lui les après-midi, je mettais quelquefois dans ma poche des gateaux qu'il aimait beaucoup.
  - 4. Faites donc mettre au moins des garde-fou là-haut.
- 5. La neige couvre le pont et le toit de notre navire, et forme nos observatoires et nos garde-manger.
- 6. Il est des instants où l'âme éprouve des terreurs secrètes, de vagues appréhensions qui sont comme les avant-coureur de quelques grandes calamités.
  - 7. Je regarde à mes pieces si mes bourgeons en pleurs
    Ont de mes perce-neige épanoui les fleurs. (Lamartine.)
- 8. Nous découvrimes de loin une troupe nombreuse d'habitants des montagnes Bleues qui descendalent dans la plaine armés de casse-tête.
- 9. L'acte a étépassé par-devant les conseillers, notaires et gardonote du roi au Châtelet de Paris.
  - 10. Mes arrière-neveu me devront (et ombrage. (La Fontaine.)
- 11. A Combre, en Portugal, il y a, dit-on, plus de quatre mille étudiants, dont la principale occupation est de faire des cure-
- 12. Les manœuvres et les croque-note relèvent souvent des erreurs dans les livres où les hommes de génie trouvent des vues utiles dont ils savent tirer parti.
- § 40. —1. Méditeriez-vous par hasard quelqu'un de ces tours de passe-passe que vous savez si bien faire.
  - 2. On ne doit ni se moquer ni s'inquiéter des qu'en-dira-t-on.
- 3. Un autre racontait toutes les petites ruses qu'il mettait en usage pour multiplier ses courses et augmenter ses pour-boire.
- 4. Dans les choses qui nous intéressent ne nous arrêtons pas aux ouï-dire.
- 5. Les in-douze et les in-dix-huit sont des formats trèscommodes,

VII. Noms compléments d'une préposition.

§ 41. Le nombre auguel on doit employer les noms précédés d'une des prépositions a, de, en, par, etc., est subordonné au sens qu'ils éveillent. Si le sens est indéfini. général, c'est le singulier qu'il faut employer; si au contraire le sens est particulier, et qu'on ait en vue, non une classe, mais des individus, c'est du pluriel qu'il faut se servir.

ON ECRIBA DONG

Dans le sens général : Des scrupules de juge. Des œuss de poule. Un marchand de drap. Des touffes d'herbe. Des contes de bonne femme. Un lit de plume.

Dans le sens individuel : Une assemblée de juges. Des œufs d'oiseaux. Un marchand de draps fins. Des jus d'herbes. Des contes de fées. Un paquet de plumes.

§ 42. Si le nom est plus usité au singulier qu'au pluriel, ou réciproquement, c'est le nombre où il figure le plus or dinairement qu'on doit employer.

Au singulier:

ON ECRIRA

Un pied de girostée. Un maître de *musiaue*. Une marchande de poisson.

Au pluriel : Un pied d'arillets. Un inaître de langues.

Une merchande de harengs. Parce qu'on dit plus souvent au singulier de la giroflée,

de la musique, du poisson, et plus souvent au pluriel des œillets, des langues, des harengs.

§ 43. Quand le nom qui suit la préposition désigne la matière dont se compose l'objet représenté par le nom qui précède, on emploie le singulier, si la matière a perdu sa forme primitive, et le pluriel, si la première forme n'a pas disparu.

ON ECRIRA DONG

Au singulier :

Du sirop de *groseille*. De la gelée de *pomme*. De la fécule de *pomme* de terre.

Au pluriel:

Des confitures de groseilles. De la compote de pommes. Une friture de pommes de terre.

§ 44. Enfin, on doit employer après les prépositions ou le singulier ou le pluriel, selon qu'on exprime ou que le sens éveille l'unité ou la pluralité.

> AINSI ON ÉCRIRA Au singulier :

Un homme à imagination. Un peintre rempli de talent.

Un fruit à noyau.

Il court de contrée en contrée.

Au pluriel: Un homme à préjugés. Une jeune personne remplic de talents.

Un truit à pepins.

Il court de plaisirs en plaisirs. Qui peut vivre heureux sans ami? Comment jouir de sa fortune sans amis?

### VII. Noms compléments d'une préposition.

- § 42, 43, 44. 1. Il faudrait qu'une chose eût passé bien des âgos d'homme mis bout à bout, pour commencer à donner quelques sigues d'immortalité.
  - 2. Les palmiers chevelus pendant au front des tours Semblaient d'en bas des tousses d'herbe, (Victor Hugo.)
- 3. On représentait l'Hiver sous les traits d'une vieille femme envoloppée de peaux de mouton.

4. On dit que les rameaux portés par les disciples de Jésus-

Christ étaient des rameaux d'olivier et de saule.

- 5. Les os de poisson broyés avec l'écorce des arbres servent de nourriture aux Lapons.
  - 6. J'arrêtais vers le soir dans un bois d'olivier Un vieux pâtre de Thessalie. (C. Delavigne.)
- 7. Sarda apale, si fameux par son abandon aux voluptés, fut le premier qui fit usage des lits de plume.
  - 8. Comme nous, les anciens avaient plusieurs espèces de vin.
- 9. La plupart des anciens faits historiques ont été défiguré par des fables et des contes de fée.
  - 10. Le jeune oiseau chantait sur l'aubépine en seur. (A. Soumet.)
  - 11. Je présère une branche de jasmin à un pot de girossée.
- 12. Les musiciens les plus distingués sont souvent de fort mauvais mattres de musique.

13. On ne vend pas de sacs de blé à la halle de Paris, mais des sacs de farine.

14. L'intérêt parle toutes sortes de langue et joue toutes sortes de personnage, même celui de désintéressé.

15. C'est à Paris qu'on fait les meilleures confitures de groseille et de cerise.

- 16. Que de familles sont restées sans travail, sans argent et sans pain, et n'ont vécu que de ragoût, de haricot et de pomme de terre!
- 17. La vertu ne laisse pas de réussir quelquefois; mais ce n'est qu'à force d'épreuve redoublée.
- 18. L'homme se nourrit de pain... L'écureuil se nourrit de noisette.
- 19. Les singes sont tout au plus des gens à talent que nous prenons pour des gens d'esprit.
- 20. Souvent ce que l'homme a gagné en connaissance, il l'a perdu en sensation.
- 21. La cour est une région de ténèbre où la vérité est étouffée par le mensonge.
- 22. Vivre dans l'attente de quelque bien, c'est se nourrir d'espérance.
  - 23. La paresse est une source inépuisable d'ennui.

# CHAPITRE II.

### DE L'ARTICLE.

### I. Emploi de l'article.

- § 45. On emploie l'article avant les noms pris dans un sens déterminé, c'est-à-dire, désignant ou un genre, ou une espèce, ou un individu, comme dans ces phrases: Les hommes sont mortels. Les hommes sincères sont rares. L'homme qui m'a rendu service vous est inconnu.
- § 46. Si le nom est pris dans un sens général, indéterminé, et ne désigne par conséquent ni un genre, ni une espèce, ni un individu, on l'emploie sans article: Une table de MARBRE; un homme sans cœun; un tableau d'HISTOIRE, etc.
- § 47. Du, de la, des, s'emploient avant les noms pris dans un sens partitif, c'est-à-dire, ne désignant qu'une partie d'un tout. Dans ce cas l'article a pour équivalent l'adjectif déterminatif quelque, quelques:

Toujours la patrie a DES CHARMES pour nous. (La Harpe.)

Ouand on a DE L'ESPRIT, on se tire d'affaire. (Dufresny.)

§ 48. Mais on emploie la préposition de avant un nom pris dans le sens partitif et précédé d'un adjectif :

Proposons-nous de GRANDS EXEMPLES à initer plutôt que de VAINS SYSTÈMES à suivre. (J.-J. Rousseau.)

§ 49. Si cependant l'adjectif et le nom forment une seule expression, comme bon mot, beaux-arts, belles-lettres, grand homme, grand-père, jeunes gens, petit-maitre, etc., c'est l'article et non la préposition qu'il faut employer:

Heureux si de son temps, pour de bonnes raisons, La Macédoine eût eu DES PETITES-MAISONS. (Boileau.)

§ 50. On emploie encore l'article avant un adjectif, quand on veut donner au substantif un sens déterminé:

Comme la peau de l'ûne est très-dure et très-élastique on en fait du GROS PARCHEMIN. (Buffon.)

Si l'on disait de gros parchemin, le sens serait indéterminé et l'expression vague; l'emploi de l'article donne au substantif une signification précise.

# CHAPITRE II.

#### DE LARTICLE.

### I. Emploi de l'article.

(Les articles et les prépositions sont remplacés par le signe -).

§ 45, 46, 47, 48, 49, 50. — 1. Il faut toujours agir avec — franchisa, ci l'on veut être sincèrement vertueux.

2. — grandeur d— ame consiste à être supérieur aux événements

favorables ou contraires.

3. Il y a d—scélérats parfaits, comme il y a d— hommes d'une parfaite probité.

4. On n'est jamais sans - ambition, parce qu'on n'est jamais

sans — désirs.

5. La parfaite amitié est une union d— biens et d— maux, une société d— pertes et d— gains, un commerce d— dangers et d— bonne fortune.

6.]D—faibles gémissements, d— sourds meuglements, d— doux roucoulements remplissaient le désert d'une sombre et sauvage

harmonie.

7. Les siècles heureux s'annoncent par le nombre d— grands hommes en tout genre qui naissent à la fois.

- 9. Il en est des amitiés du monde comme de ces pierreries qui brillent sans avoir d— valeur.
  - 10. Il n'y a dans l'Inde que d- grands seigneurs et d- misérables.

11. Je veux à la campagne d-petit-lait, d-bon potage.

12. Pour conserver le souvenir  $\hat{a}$ — belles actions, il faut continuellement en rafratchir la mémoire par d— nouvelles.

13. Il faut d- bon sens et d- clarfé dans toutes les poésies, de

quelque nature qu'elles soient.

14. L'homme d— génie ne saurait gouverner un État sans — fermeté; et c'est précisément cette fermeté qui fait le malheur d'un État gouvrerné par un homme sans — génie.

15. Il n'y a rien de si borné et de si vain que la plupart des igno-

rants; la sottise jette chez eux d- racines profondes.

16. Les soldats d'Aratus étaient, pour la plupart, d— jeunes gens, et d— jeunes gens pauvres.

17. Nous devons à la jeunesse non-seulement d— conseils, mais encore d— bons exemples.

18. Ceux qui font d— antithèses en forçant les mots sont comme ceux qui font d— fausses fenêtres pour la symétrie.

19. Un peuple que protégent d— bonnes lois n'est pas inquiet et ne s'agite point.

20. Il y a d- mauvais exemples qui sont pires que d- crimes.

§ 51. On se sert de l'article avant un nom précédé d'un adjectif quand on veut donner ce nom à un sens précis, et de la préposition quand on exprime un sens général et indéterminé ;

Sens précis et particulier : Ce sont des vrais amis. J'ai acheté du bon tabuc.

Sens général et indéterminé : Ce sont de vrais amis. J'ai acheté de bon tabac. Il a de joli papier.

J'ai pris du grand papier. § 52. Le nom complément d'un collectif ou d'un adverbe de quantité veut la préposition, s'il est employé dans un sens vaque, et l'article, si le sens est déterminé:

Sens déterminé :

Sens vague :

J'ai lu un grand nombre des fables Pai lu un grand nombre de fables.

ll reste PEU DES fruits qu'on a Il reste PEU DE fruits.

§ 53. Bien et la plupart, le plus grand nombre, veulent toujours l'article:

Bien du sang aura coulé co soir! (C. Delavigne.)

La Plupart des gens ne font réflexion sur rien. (Acad.)

§ 54. On emploie généralement de avant le nom complément direct d'un verbe accompagné d'une négation :

Je ne vous ferai PAS de reproches. Cet homme N'a PAS DE sentiments.

Mais on emploie l'article si le complément est modifié par un adjectif, car alors le sens est déterminé et affirmatif, malgré la forme négative de la phrase. Ainsi on dira :

Je NE vous ferai PAS DES reproches FRIVOLES. (Racine.) Madame, je n'ai point des sentiments si Bes. (Le même.)

Je ne vous ferai pas DES reproches frivoles, équivaut à cette phrase: Je vous ferai des reproches non frivoles.

§ 55. Mais si la pensée est essentiellement négative et générale, on emploie la préposition :

Je ne connais pas D'hommes désœuvrés qui ne s'ennuient.

5 56. On emploie de même l'article, dans les propositions interrogatives, pour exprimer un sens positif, et la préposition pour exprimer un sens dubitatif:

Sens positif:

N'avez-vous pas du pain? N'avez-vous pas des enfants?

Pour 2

Vous avez àu pain, des enfants.

N'avez-vous pas d'enfants? Pour: Vous n'avez pas de pain, d'en fauts.

Sens dubitatif z N'avez-vous pas de pain?

§ 51, 52, 53, 54, 55, 56. — 1. Les petits esprits sont très-blessés petites choses.

2. La terre ressemble à — grandes tablettes où chacun veut écrire

son nom.

3. Beaucoup - gens prennent - amis comme on prend un jeu d- cartes; ils s'en servent tant qu'ils espèrent gagner.

4. Ou l'amitié n'est pas une vertu, ou il ne peut y avoir — vraie

amitié qu'entre les gens de bien.

- 5. Nous sommes presque tous coupables—haine qu'on nous porte
- 6. Ton roi, tous les chrétiens apprenant ces malheurs, N'en parleront jamais sans repandre - pleurs. (Voltaire.)
- 7. Ce sont vrais amis ceux qui sont prêts à tout sacrifier à ceux gu'ils aiment.

8. On ne fait jamais - blen à Dieu en faisant - mal aux hommes.

- 9. Les grandes batailles, semblables à des tremblements de terre, donnent toujours — violentes secousses aux États. 10. On a mieux cultivé les vignes, et je bois - meilleur vin.
- 11. Dieu ne donne pas fortune aux hommes pour qu'ils la dépensent en folles profusions.
- 12. Combien actions célébrées par l'histoire révoltent l'homme iuste et sensible!
  - 13. C'est sang qu'il ontsoif, c'est sang qu'ils demandeut. (Delille.)
- 14. Pour avoir vrais amis, il faut être capable d'en faire et digne d'en avoir.

15. Une ame basse suppose toujours — vils motifs aux actions les

plus nobles.

- 16. Celui qu'on aime n'a point défauts; si on vient à le hair il n'a pas — vertus.
- 17. Ceux qui gouvernent sont comme les corps célestes, qui ont beaucoup — éclat, et qui n'ont point — repos.

18. Je ne vous dis pas ici — choses vagues.

- 19. Agir sans avoir résléchi, c'est se mettre en voyage sans avoir fait — préparatifs.
  - 20. N'affecte point ici soins si généreux, Et cesse d'insulter à mon fils malheureux. (Voltaire.)

21. Je ne prendrai pas — peine pour rien.

- 22. Il n'y a guère gens plus aigres que ceux qui sont doux par intérêt.
- 23. Avant l'age de raison, l'enfant ne recoit pas idées, mais —
- 24. Il n'y a véritables larmes que celles qu'on répand sur véritables maux.
  - 25. Je ne fais pas vers, ni même prose quand je veux.
- 26. Les Francs, peuple sauvage, ne vivaient que légumes, truits, - racines et - animaux qu'ils avaient pris à la chasse

# Variabilité et invariabilité de l'article avant Plus, mieux, moins.

§ 57. On emploie le, la, les avant les adverbes plus, mieux, moins, quand on veut établir une comparaison :

Entre nos ennemis', Les plus à craindre sont souvent les plus petits. (La Fontaine.)

Les grands esprits sont LES PLUS susceptibles de l'illusion des systèmes. (La Harpe.)

§ 58. Mais on emploie le invariable quand on veut exprimer la qualité portée au plus haut degré, sans aucune idée de comparaison :

Les objets qui lui étaient LE PLUS agréables étaient ceux dont la forme était unie et la figure régulière. (Buffon.)

C'est-à-dire: Les objets qui lui étaient agréables AU PLUS HAUT point; i Buffon eût voulu exprimer la comparaison, il eût écrit: qui lui étaient LES PLUS agréables, etc.

Voici dans une même phrase un exemple de la variabilité et de l'invariabilité de l'article, dont la raison résulte clairement du sens lui-même :

Je ne vois dans sa conduite que de ces inégalités auxguelles les femmes LES MIBUX nées sont LE PLUS sujettes.

OBSERVATION. On voit, d'après ce qui précède, que l'article est variable ou invariable selon qu'on veut exprimer un sons relatif ou un sors absotu; cependant le avant un adjectif à désinence féminine, comme dans Le plus sujettes de l'exemple qui précède, se trouve rarement dans es écrivains classiques, qui, pour éviter le rapprochement désagréable fruie forme rasculine et d'une désinence féminine, prennent en général un autre tour.

Avant un participe passé employé comme qualificatif, les écrivains emploient très-souvent Le invariable, quoique la comparaison résulte manifestement du sens de la phrase. C'est un exemple qu'on ne doit

pas imiter.

§ 59. Quand les adverbes plus, mieux, moins, modifient un autre adverbe, ou qu'ils sont employés seuls, l'article est toujours invariable, attendu qu'il fait alors partie d'une locution adverbisle:

C'est cette pensée qui me tourmente LR PLUS. (M<sup>me</sup> de Sévigné.)

Chercherons-nous toujours à mettre de l'esprit dans les choses qui en demandent LE MOINS? (Racine.)

Il parati que c'est celle de toutes qui a été la plus vertueuse qui a été aimée LE PLUS WENDREMENT. (Le même-)

# Variabilité et invariabilité de l'article avant plus, mieux, moins.

- § 57, 58, 59. 1. Nos actions plus pures ne sont pas dégagées de tout intérêt personnel.
- Quand l'ambition n'est pas plus belle des passions, elle devient — plus vile.
- 3. Ne donne pas à ton ami les conseils plus agréables, mais plus avantageux.
- 4. Les personnes plus disposées à se montrer généreuses sont précisément celles qui n'ont pas les moyens de l'être.
- 5. La grandeur est plus belle prérogative de l'âme et celle qui donne mieux l'idée de sa noblesse.
- Ce sont souvent les gens qui ont plus besoin d'indulgence, qui en ont — moins pour les autres.
- 7. Les grâces plus séduisantes sont celles de la beauté; plus piquantes, celles de l'esprit; plus touchantes, celles du cœur.
- 8. Les oiseaux dont le vol est plus court et plus lent sont ceux aussi dont la vue est moins étendue.
- 9. Je vois revivre le siècle d'Auguste et les temps plus polis et plus cultivés de la Grèce.
- 10. L— plus grandes âmes sont celles qui s'arrangent mieux dans la situation présente, et qui dépensent moins en projets pour l'avenir.
- 11. Les amitiés qui nous paraissent plus fortes ne sont souvent que des intérèts réciproques.
- 12. Ceux qui affoctent plus de grandeur dans les manières en ont souvent moins dans l'âme.
- 13. Les jouissances plus douces sont celles qui n'épuisent pas l'espérance.
- 14. Le toucher dans l'homme, l'odorat dans le quadrupède et l'œil dans l'oiseau sont les premiers sens, c'est-à-dire, ceux qui sont plus parfaits.
- 15. Les oiscaux, dont l'aile et la queue sont—plus longues et le corps—plus petit, sont ceux qui volent—plus vite et plus longtemps.
- 16. Cette figure, plus hardie qu'on ait jamais employée et en même temps plus à sa place, est un des plus beaux traits d'éloquence qu'on puisse lire chez les nations anciennes et modernes.
- 17. Ceux de nos auteurs dramatiques qui ont mieux écrit sont ceux aussi qui ont plus intéressé.
- 18.Dans les traductions, il n'est guère possible de rendre un vers par un vers, lorsque cette précision est plus nécessaire.
  - 19. Les arts de premier besoin ne sont pas plus considérés.
- 20. C'est dans le temps que les grands hommes sont plus communs, qu'on rend plus de justice à leur gloire.

### II. Répétition de l'article.

§ 60. L'article se répète avant chacun des noms employés comme sujets ou comme compléments, quand il est déjà énoncé avant le premier :

Le cœur, l'esprit, les mœurs, tout gagne à la culture. (Boileau.)

§ 61. L'article se répète encore avant deux adjectifs unis par les conjonctions et, ou, lorsqu'ils se rapportent à deux objets distincts, représentés elliptiquement par un seul nom: L'ancien et LE nouveau CONTINENT paraissent tous deux avoir été rongés par l'Océan. (Buffon.) Dieu s'est choisi un peuple dont LA bonne ou LA mauvaise fortune dépendit de sa pieré. (Bossuet.)

OBSERVATION. N'imitez pas les constructions elliptiques suivantes : Les bons auteurs des dix-septieme et dix-huitième siècles serviront toujours de modèles (Voltaire), L'âge de la première et seconde en-fance ne nous présente qu'un état de misère (Bussou); pour être correct il faut dire : Du dix-septième et du dix-huitième siècle; de la première et DE LA seconde ENFANCE, en écrivant le nom au singulier. On peut cependant ne pas répéter l'article quand il y a synonymie

dans les termes, ou que les substantifs énoncés peuvent être considérés

comme une expression indivisible. LES COLLINES OU PETITES MONTAGNES y sont couvertes d'arbres toujours verts. (Bernardin de Saint-Pierre.)

LES TENANTS ET ABOUTISSANTS d'un héritage. (Acad.).

§ 62. Enfin l'article se répète devant les adverbes plus, mieux, moins, lorsqu'ils modifient plusieurs adjectifs servant d'attributs à un nom représentant un seul et même objet :

Les dogmes les Plus vrais et les Plus saints.

§ 63. Mais si un nom est précédé de plusieurs adjectifs qui le qualifient, et qu'on n'ait en vue qu'un même objet, l'article se met seulement avant le premier adjectif :

Quand nous voyageons, LES BELLES ET FERTILES plai-

nes nous ennuient. (Ségur.)

Répéter ici l'article et dire : Les belles et les fertiles plaines, ce serait donner à entendre qu'on a en vue deux sortes de plaines, ce qui n'est pas.

§ 64. On peut cependant, en supprimant la conjonction et, répéter l'article, s'il y a gradation dans les termes énonçant les différentes attributions:

Voltaire, LE digne, LE continuel, LE passionné admi-

rateur de Racine. (De Vauxelles.)

### II. Répétition de l'article.

\$ 60, 61. — 1. Le feu, — air et — eau semblaient s'être déclaré la guerre.

2. Les bonnes ou — mauvaises conversations forment ou gâtent l'homme.

3. Les nouveaux et — anciens citoyens ne se regardent plus comme les membres d'une même république.

4. La France du dix-septième et — dix-huitième siècle était in-

férieure à beaucoup d'autres pays de l'Europe.

5. On ne doit pas juger du bon ou — mauvais naturel d'une

personne par les traits de son visage.

6. Les vents alizés cessent en janvier entre le sixième et-qua-

trième degré de latitude.

- On a imaginé la voie des députés ou—représentants du peuple
   Corneille a réformé la scène tragique et comique par d'heureuses imitations.
- 9. On trouve des condors sur les bords de la mer et des rivières, dans les savanes ou prairies naturelles.

10. Il ne faut pas que les prix et—récompenses soient distribués arbitrairement.

- 11. Voici les documents et renseignements que j'ai recueillis sur l'état de l'instruction publique.
- § 62.— 1. Ce que le roi sentit sur la perte de Turenne et ce qu'il dit à la gloire de cet illustre mort est le plus grand et plus glorieux éloge de sa vertu.

2. Une des plus essentielles et - plus nobles fonctions des sou-

verains, c'est de rendre la justice aux peuples.

- 3. La meilleure de toutes les éducations est la plus ordinaire, moins sévère et plus proportionnée, je ne dis pas aux forces, mais à la faiblesse de l'enfant.
- 4. Les oiseaux sont de tous les animaux les plus agiles et plus propres au mouvement.
  - § 63. 1. Moi, qu'une humeur trop libre, un esprit peu soumis, De bonne heure a pourvu d'utiles ennemis, Je dois plus à leur haine, il faut que je l'avoue, Qu'ass faible et — vain talent dont la France me loue, (Boileau, )
  - 2. Les anciens admettaient un bon mauvais principe.

3. Un ennemi, dit un célèbre auteur, Est un soigneux et — docte précepteur.(J.-B.ROUSSEAU.)

- 4. Le grandet petit épagneul, qui ne diffèrent que par la taille, transportés en Angleterre, ont changé du blanc au noir.
  - 5. Jusques ici, Madame, aucun ne met on doute

    Les longs et grands travaux que cet amour nous coûte. (Corneille.)
- 64. 1. Bossuet, le grand, sublime orateur chrétien.
   2. M<sup>me</sup> de Sévigné, l'élégant, spirituel et éloquent auteur de ces lettres, vivra aussi longtemps que nos plus grands écrivains

§ 65. Lorsqu'un nom est précédé ou suivi de plusieurs adjectifs qui ne sont en rapport d'attribution avec lui que par une sorte d'ellipse, il vaut mieux répéter l'article avant chacun des adjectifs que de ne l'énoncer qu'une fois :

Les lecteurs seraient charmés de voir la comparaison de quelques scènes de LA PHÈDRE GRECQUE, de LA LATIME, de LA FRANÇAISE et de L'ANGLAISE. (Montesquieu).

Le besoin de concision a fait accepter par l'Académie la construction suivante : Les rites gallicun, mozarabe, go-

thique.

Cette forme est plus rapide sans doute que la construction régulière, mais elle est incorrecte; si nombreux que soient les adjectifs joints à un nom, ils ne sauraient imposer à

celui-ci le nombre pluriel.

Cependant si le sens exige l'emploi du même nombre pour les adjectifs aussi bien que pour le nom, l'ellipse n'a rien de choquant, et l'on peut admettre les constructions analogues à celles-ei:

LA SOURCE VRAIE OU FAUSSE du bonheur. LES AUTORITÉS CIVILES et MILITAIRES. (Acad.)

# III. Ellipse de l'articles

§ 66. On peut quelquesois supprimer l'article avant les substantiss employés comme sujets, comme compléments, ou comme attributs.

Cette suppression est particulièrement en usage,

1º Dans les phrases proverbiales :

PAUVRETÉ n'est pas vice;

2º Dans les phrases sentencieuses :

Patience et longueur de temps Font plus que force ni que rage (La Fontaine);

3° Dans les énumérations, parce que là surtout le besoin de concision se fait sentir :

Tombeaux, trones, palais, tout périt, tout s'écroule. (Delille.)

§ 67. On supprime encore l'article avant les mots qui figurent en apostrophe :

Paraissez, *Navarrois, Maures* et *Castillans*, Et tout ce que l'Espagne a produit de vaillants. (Corneille.)

- § 65. 1. Mélange du sang allemand et français, le peuple anglais décèle de toutes parts sa double origine.
- 2. Pendant le séjour que je fais en Europe, je lis les historiens anciens et modernes.
- 3. L marine anglaise, française et américaine sont les plus puissantes et plus redoutables.
  - 4. Les remords vrais ou faux inspirent de la pitié au peuple.
- 5. Les hommes sont tous égaux dans le gouvernement républicain et — despotique : dans le premier, parce qu'ils sont tout; dans le second, parce qu'ils ne sont rien.
- 6. Les oiseaux domestiques et sauvages nourrissent l'homme ou deviennent la proie des animaux carnassiers.
- 7. Les guerres politiques et religieuses, qui diffèrent dans leurs causes, diffèrent aussi dans leurs effets.
- 8L peuple français et —allemand, qui ont une même origine, diffèrent moins par les mœurs qu'on ne le croit.

### III. Ellipse de l'article.

- § 66, 67. 1. A gens d'honneur, promesse vaut serment.
- 2. coupe de corps élégante, formes arrondies, gracieux contours, blancheur éclatante et pure, mouvements flexibles et ressentis, attitudes tantôt animées, tantôt laissées dans un mol abandon, tout dans le cygne respire la volupté.
  - Allez, vils combattants, inutiles soldats,
     Laissez là ces mousquets trop pesants pour vos bras. (Boileau.)
- 4.—Sagacité, promptitude d'esprit et justesse, tels sont les éléments du bon goût dans les arts comme dans les lettres.
- 5. Celui qui dans la grandeur n'étale que morgue, impudence, dureté, ne reçoit, en retour, que haine, mépris et malédiction.
  - 6. Hymen, fatal hymen, pompe jadis trop chère !
- 7. Le chef-d'œuvre de la nature est le petit oiseau-mouche; elle l'a comblé de tous les dons qu'elle n'a fait que partager aux autres oiseaux : légèreté, rapidité, petitesse, grâce et riche parure, tout appartient à ce petit favori.
  - 8. méfiance est toujours mère de sureté. (Fabre d'Églantine. )
- 9. talent, goût, esprit, bon sens, choses différentes, non incompatibles.

\_ ..\_

# CHAPITRE III.

DE L'ADJECTIF.

# I. DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS. L. Fonction de l'adjectif.

§ 68. Le rapport de l'adjectif ou du participe employé adjectivement, avec les mots qu'ils modifient, ne doit donner

lieu à aucune équivoque, à aucune ambiguïté.

Si l'on disait : Doux et modeste, vous devez aimer ce jeune homme, personne ne pourrait distinguer auquel des deux termes vous ou jeune homme se rapportent les adjectifs doux et modeste.

Il faut se garder de conclure de là que nous condamnons, avec certains grammairiens, la construction suivante

comme vicieuse:

Indomptable taureau, dragon impétueux, Sa croupe se recourbe en replis tortueux. (Racine.)

lci le rapport entre les attributs et l'objet de la pensée est frappant; il n'y a point d'obscurité; l'adjectif possessif sa éveille très-clairement l'idée du terme auguel se rapportent les différents qualificatifs.

II. Accord de l'adjectif.

§ 69. L'adjectif prend le genre et le nombre du nom ou du pronom auquel il se rapporte:

Il est sur ce rivage une race flétrie, Une race étrangère au sein de sa patrie. (C. Delavigne.)

§ 70. Tout adjectif qualifiant plusieurs noms singuliers se met au *pluriel* :

Avec une gradation iente et ménagée, on rend l'homme

et l'enfant intrépides à tout. (J. J. Rousseau.)

§ 71. Tout adjectif qualifiant plusieurs noms singuliers de genre différentise met au pluriel masculint:

Je tache de rendre heureux ma femme, mon enfant,

et même mon chien. (Bernardin de Saint-Pierre.)

§ 72. L'harmonie exige que l'adjectif qui qualifie deux noms de genre différent s'appuie sur le nom masculin :

L'orqueil aveugle se suppose une GRANDBUR et un mé-RITE PARFAITS.

§ 78. Mais quand l'adjectif a la même consonnance au masculin qu'au féminin, il peut sans inconvénient être placé près d'un substantif féminin :

L'ORDRE et L'UTILITÉ PUBLICS ne peuvent être le fruit

du crime. (Massillon.)



# CHAPITRE III.

# DE L'ADJECTIF.

### DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS.

### I. Fonction de l'adjectif.

- § 68. 1. Habitué à se livrer sans réserve à ses passions. Il st difficile de les régler et de les vaincre.
  - 2. Aussi ne trouverais-je aucun sujet de plainte, Si pour moi votre bonche avait parlé sans feinte, . En rejetant mes væux dès le premier abord,

Mon cœur n'aurait eu droit de s'en plaindre qu'au sort. (Molière.) 3. Riche ou pauvre, favorisé de la fortune ou accablé sous le poids des revers, vous avez toujours été le même pour moi.

4. Les sections ne devraient être d'usage que quand on traite des sujets différents, ou lorsque, ayant à parler de choses grandes, épineuses et disparates, la marche du génie se trouve interrompue par la multiplicité des objets.

# II. Accord de l'adjectif.

§ 69, 70, 71, 72, 73. — 1. La chèvre a. de sa nature, plus de sentiment et de ressource que la brebis; elle est plus fort, plus leger, plus agile; elle est vif, capricieux et vagabond.

2. Autour de la mort volaient les noir soucis, les cruel défiances,

les haines injuste, le désespoir qui se déchire de ses propre mains, les songes affreux, et les insomnies aussi cruel que les triste songes.

- 3. A Sparte, les vieillards, les enfants et les femmes, animé d'un même courage, étaient toujours disposé aux plus grand sacrifices pour le service de la patrie.
  - 4. Chacun croyait son bonheur et sa vie attaché au succès.
- 5. La société d'un véritable ami nous procure chaque jour des agréments et des jouissances nouveau.

6. Dans la Laponie, la ronce, le genièvre et la mousse font seul la verdure de l'été

7. Il jouit d'une santé parfait; sa jeunesse et sa gaieté natf le mettent au-dessus de toutes les épreuves. 8. C'est comme une espèce d'enthousiasme et de fureur noble

qui anime l'oraison, et lui donne un feu et une vigueur tout divin. 9. Vous avez deux fils et deux filles très-spirituel et très-distingué.

10. La clémence et la majesté peint sur le front de cet auguste enfant nous annoncent la félicité des peuples.

> 11. Il me semble déjà que ces murs, que ces voûtes Sont prét à m'aceuser... (Racine.)

12. Paul et Virginie étaient ignorant comme des créoles, et ne savaient ni lire ni écrire.

13. Philippe montra partout un courage et une prudence supé-

rieur à son age.

14. En Egypte, les jeunes filles de la campagne ont les bras et les jambes bien fait.

- § 74. L'adjectif placé après plusieurs noms s'accorde quelquelois avec le dernier seulement. Cette exception a lieu,
  - 1º Quand les noms out à peu près la même signification :

Toute:sa vie n'a été qu'un TRAVAIL, qu'une OCCUPA-TION CONTINUELLE; (Massillon.)

- 2º Lorsque les noms sont placés par gradation :
  - Le fer, le bandeau, la flamme est toute prête; (Racine.)
- 3º Quand on veut particulièrement fixer l'attention sur le dernier:

J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur, qui m'avait fait perdre en un instant l'Attention et l'estime purlique. (Montesquieu.)

§ 75. Lorsqu'un adjectif est précédé de deux noms uns par la conjonction ou, il s'accorde généralement avec le dernier, qui n'est souvent qu'une répétition du premier:

Ils obtinrent L'ESTIME OU LA CONFIANCE PUBLIQUE. (Barthélemy.)

Il parut portant la Triple Couronne ou la Tiabe pon-Tipleale.

§ 76. Mais il est des cas où l'accord de l'adjectif avec les deux noms séparés par la conjonction ou est de rigueur; c'est lorsque la qualification s'applique nécessairement aux différents objets représentés par chacun des substantifs:

Les Samoièdes se nourrissent de CHAIR OU de POISSOF CRUS. (Buffon.)

On demande un homme ou une femme Agés. (Boniface.)

§ 77. L'adjectif précédé de deux noms unis par comme, de même que, aussi bien que, etc. s'accorde avec celui des deux termes qui a la priorité dans l'ordre des idées; dans ce cas les noms ne sont pas ajoutés l'un à l'autre, ce qui constituerait la pluralité, mais seulement comparés entre eux:

L'autruche a la TRTE, ainsi que le cou, GARNIE de duvet. (Buffon.)

- § 74. 1. Auguste gouverna Rome avec un tempérament, une douceur soutenu.
- 2. La véritable éloquence est bien différente de cette facilité naturelle de parler qui n'est qu'un talent, une qualité accordé à tous ceux dont l'imagination est prompte.
- 3. Alexandre s'annonça par un courage, une bravoure supérieur à son âge.
  - 4. Ulysse était d'une circonspection, d'une prudence étonnant.
- -.5. Un grand homme exerce sur tous ceux qui l'entourent un pouvoir, un ascendant irrésistible.
- 6. Sully parlait à Henri IV avec une franchise, une sincérit è aussi honorable pour le roi que pour le ministre.
- 7. Quiconque est assez aimé des dieux pour trouver deux et trois vrais amis d'une sagesse, d'une bonté constant, trouve bientôt par eux d'autres personnes qui leur ressemblent.
- 8. Ce qu'on admire dans le style de Bossuet, c'est une force, une énergie extraordinaire.
  - 9. L'aigle fend l'air avec une vitesse, une rapidité prodigieuse.
- 10. Je ne connais point de roman, point de comédie espagnol', ans combats.
- 11. Le bon goût des Égyptiens leur fit aimer la solidité, la régularité toute nu.
- 12. Le sourire est une marque de bienveillance, d'applaudissement et de satisfaction intérieur.
- § 75, 76. 1. Dès qu'un enfant a un penchant ou une répugnance marqué, c'est la voix du destin : il faut lui obéir.
- 2. Une personne sensible ne peut voir un vieillard ou une femme pauvre et souffrant sans être vivement émue.
- 3. Quel est le bon père de famille qui ne gémisse de voir son fils ou sa fille perdu pour la société?
- 4. Les habitants du détroit de Davis mangent leur poisson ou leur viande cru.
- 5. La perception ou l'impression occasionné dans l'âme par l'action des sens, est la première opération de l'entendement.
- § 77. 1. La vraie dévotion, comme la vraie philosophie, toujours tolérant, est plus disposé à pardonner les erreurs qu'à les condamner.
- 2. La plupart de nos vieux soldats ont la poitrine, aussi bien que les bras, tatoué de grand et de petit aigles.
- 3. A Lacédémone les assemblées ainsi que les repas et les exercices publics, étaient toujours honoré de la présence des vieillards.

§ 78. Lorsqu'un adjectif est placé après deux noms dont le second figure comme complément du premier, il s'accorde selon le sens, tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre; ainsi on écrira:

Des Bas de coton BLEUS et Des bas de COTON ÉCRE.

Dans la première phrase la modification convient particu lièrement au substantif exprimé le premier, et dans l'autre elle ne peut être attribuée qu'au second.

On devra encore écrire :

On a trouvé une PARTIE de pain MANGÉE. et On a distribué une partie du PAIN DESTINÉ aux pauvres. (Boniface.)

§ 79. Mais si les deux noms sont immédiatement suivis de deux adjectifs, le premier adjectif s'accorde avec le substantif qui figure comme complément, et le second avec le substantif énoncé le premier :

> Un écheveau de soie noire mêlé, Un vase de terre cuite brisé. (Boniface.)

§ 80. Si le nom énoncé le premier est un collectif, l'adjectif s'accorde selon le sens ou avec le collectif ou avec le substantif qui en est le complément.

Un masse de maisons désagréable à la vue. Une masse de maisons construites en briques. Une troupe de soldats formée à grands frais. Une troupe de soldats formés à la guerre.

# Adjectifs nu, demi et feu.

§ 81. Nu est invariable toutes les fois qu'il précède un nom employé sans article.

Il était NU-TÈTE et NU-JAMBES, les-pieds chaussés de petites sandales.

§ 82. Mais si l'adjectif nu, placé avant un substantif, est précédé de l'article ou d'un adjectif déterminatif, il prend le genre et le nombre du substantif:

LA NUE propriété d'un bien.

§ 83. Nu, placé après le substantif, suit toujours la règle générale de concordance :

Accoutumez vos enfants à demeurer, été et hiver, jour et

nuit, toujours tête nue. (J-J. Roussrau.)

- § 78. 1. Les cardinaux portent des bas de soie rouge.
- 2 Nons avons reçu de Nimes trois cents livres de soie écru.
- 3. Les tertres modestes qui s'élèvent dans les cimetières de campagne sont couronnés d'une croix de bois noir.
  - 4. Il n'y avait qu'une partie de son travail fait avec soin.
- 5. La frugalité est une source de délices merveilleux pour la santé.
- 6. Au plus beau moment de la sête, la pluie est tombée, et l'on n'a pu tirer qu'une partie du seu d'artissee annoncé.
- 7. Le roi des Scythes présenta cent chevaux de bataille couverts de housses de peaux de renards notr.
- § 79. 1. La dernière partie de cet ouvrage important confié à un homme distingué a été traité avec beaucoup plus de talent que le reste.
- 2. Ils ont trouvé, dans les fouilles, des vases de poterie romain parfaitement conservé.
- 3. Les bonnets de tulle brodé garni de rubans de gaze broché sont de mode.
- § 80. 1. La vue s'étend au loin sur une chaîne de montagnes couronné de neiges éternelles.
- 2. Nous avons fait venir une troupe d'ouvriers laborieux et accoutumé aux plus dures fatigues.
  - 3. Marius donna à Sylla un corps de troupes séparé.
- 4. Cet avare avait enfermé dans sa cave une masse d'écus considérable, ancien et moderne.

# Adjectifs NU, DEMI et FEU.

- § 81, 82, 83. NU. 1. Premier peuple de la terre, songez que vous avez dans votre royaume environ deux millions de personnes qui marchent en sabot six mois l'année, et qui vont pieds les autres six mois.
  - 2. Saint Louis suivait pieds l'étendard de la sainte croix.
- 3. Les montagnards qui ont en toute saison les jambes marchent rarement tête.
  - 4 Diogène marchait pieds, et couchait dans un tonneau.
  - 5. Partout dans le désert la terre est —, sèche et aride.
- 6. Il est beaucoup de gens qui n'ont que la propriété des biens dont les autres ont l'usufruit.
  - 7. Toute la vérité risque de déplaire.
- 8. Saint Louis porta la couronne d'épines pieds, tête depuis le bois de Vincennes jusqu'à Notre-Dame.

§ 84. DRMI, placé avant le substantif, est invariable; et conme dans ce cas il forme avec celui-ci une expression substantive, on les lie toujours par le trait d'union :

Je n'aime ni les Demi-Vengrances ni les demi-Fripons.

§ 85. Drmi, placé après le substantif, en prend le genre, et reste toujours au singulier :

Hier à dix heures et demie, le roi déclara qu'il épou-

sait la princesse de Pologne. (Voltaire.)

§ 86. DEMIE, employé substantivement, prend comme tous les noms un s au pluriel :

La DEMIR est sonnée. Cette montre sonne les DEMIES.

§ 87. FEU s'accorde avec le nom qu'il modifie, quand il le précède immédiatement, et reste invariable, quand il en est séparé par l'article ou par un adjectif déterminatif :

La bienveillance dont l'honorait la feue reine.

J'ai out dire à feu ma sœur.

CI-INCLUS, CI-JOINT, FRANC DE PORT, POSSIBLE et PROCHE.

§ 88. CI-INCLUS, CI-JOINT sont invariables, lorsqu'ils modifient un substantif employé sans article ou sans adjectif déterminatif, et varient dans le cas contraire:

Vous trouverez CI-INCLUS copie du contrat, — et CI-

INCLUSE LA copie, UNE copie du contrat. (Acad.)

Vous trouverez ci-joint copie, — et ci-jointe la copie du traité.

OBSERVATION. Mais au commencement d'une phrase : ci-joint , ci-inclus sont toujours invariables : CI-INCLUS , CI-JOINT la copie.

§ 89. Franc est invariable dans cette locution: franc de port, et ne forme qu'une expression adverbiale, lorsqu'il précède le substantif:

Vous recevrez FRANC DE PORT les lettres que je vous envole.

Placé après le substantif, il est adjectif et s'accorde :

Ces lettres sont FRANCHES de port.

§ 90. Possible se rapporte tantôt à un nom exprimé, tantôt à infinitif sous entendu; dans le premier cas, il s'accorde avec le nom; dans le second, il reste invariable:

On peut réduire en trois classes tous les monstres POSSIBLES. (Buffon.) C'est-à-dire, qui sont possibles.

Un conquérant, afin de perpétuer son non, extermine le plus d'hommes POSSIBLE. (Fontenelle.) C'est-à-dire, qu'en exterminer est possible.

- § 84, 85, 86. DEMI, DEMIE. 1. On ne gouverne pas une nation par des mesures. 2. Opimius pava la tête de Caïus Gracchus dixsept livres et d'or. 3. Les lions d: petite taille ont environ cinq pieds et de longueur sur trois pieds et de hauteur. 4. On appelle poétiquement dieux des hommes qui semblent participer en quelque sorte de la divinité par la grandeur de leurs actions. 5. Les Lapons sont hauts de quatre pieds et au plus. 6. Si les lumières éloignent de la religion, les luraières complètes y ramènent. 7. Un ministre doit éviter presque autant que le mal les remèdes dans les grands maux. 8. Cette pendule n'a pas sonné la parce qu'elle ne sonne pas les —.
  - 9. Faites-moi sans grands frais, M. Georges, un réveil Qui sonne l'heure et les ... (Aubert.)
- § 87. FEU. 1. votre tante avait pour vous une affection maternelle.
  - 2. La reine distribuait chaque jour d'abondantes aumônes.
  - 3. J'ai ouï dire cela à ma sœur.
- 4. Votre mère était beaucoup moins indulgente que votre tante.
  - Et j'ai toujours été nourri par ma mère Dans la crainte de Dieu, Monsieur, et des sergents.

CI-INCLUS, CI-JOINT, FRANC DE PORT, POSSIBLE et PROCHE.

- § 88. CI-INCLUS, CI-JOINT.— 1. Vous trouverez ci-joint ou ci-inclus copie de ma lettre,
- 2. Vous trouverez ci-joint la copie de la lettre de remerciment que M. C. m'a écrite.
- 3. Vous trouverez ci-inclus une traite payable à présentation.
- 4. Si vous ne trouvez pas *ci-joint* ampliation des pièces dont vous avez besoin, ne vous en étonnez point, vous recevrez le tout par le prochain ordinaire.
- § 89. FRANC. 1. Les lettres de réclamations ne sont pas re cues par les journaux, si elles ne sont adressées — de port.
- 2. Il était si pauvre alors que je lui envoyais toujours de port les lettres ou les paquets qu'on me chargeait de lui faire parvenir.
- 3. Que d'argent vous auriez, si toutes les lettres qu'on vous a écrites vous étaient parvenues — de port!
- § 90. POSSIBLE. 1. S'il est impossible que tous les hommes soient heureux, tachons qu'il y ait le moins de malheureux —.
- Faisons d'abord respecter notre malheur; car de toutes les calamités — la plus insoutenable est le malheur méprisé.
  - 3. Ces pouples ne songent qu'à payer le moins d'impôts —.
  - 4. Il y a bien des malheureux dans ce meilleur des mondes
    - Les meracies les moms —
       Sont un jen de sa volonté, (J. B. Rousseau.)

§ 91. PROCHE, employé avec des noms de choses, peut être pris dans des circonstances tout à fait identiques comme adjectif et comme préposition : voici deux phrases que nous impruntons au dictionnaire de l'Académie :

Les maisons PROCHES de la rivière sont sujettes aux

inondations.

Les maisons qui sont PROCHE de la ville.

On peut donc, lorsque PROCHE est précédé du verle être, l'employer indifféremment comme synonyme de l'adjectif voisin ou de la préposition près, et par conséquent le faire accorder ou l'écrire invariable.

Mais, précédé d'un autre verbe, il est toujours invariable : Les maisons que l'on CONSTRUIT PROCHE du mur

d'enceinte. (Acad.)

III. Adjectifs pris adverbialement.

§ 92. Tout adjectif, employé accidentellement pour modifier un verbe, est adverbe, et conséquemment invariable. On doit donc écrire:

Ces livres coulent CHER (chèrement).

Ces femmes chantent JUSTE (avec justesse). Tranchez la difficulté NET (avec netteté.)

Les mots qui remplissent ici le rôle d'adverbes redeviennent adjectifs et par conséquent variables dans les phrases suivantes où, au lieu de modifier le sens d'un verbe, ils qualifient un nom:

Ces livres sont beaux et CHRRS.

Ces mesures sont exacles et JUSTES.

Donnez de cette difficulté une solution NETTE.

# IV. Noms pris adjectivement.

\$ 93. Tout nom employé adjectivement et modifiant un autre nom au moyen d'une ellipse, est invariable:

Le colibri à gorge CARMIN, a quatre pouces et demi de

longueur. (Buffon.)

C'est-à-dire, à gorge de la couleur du CARMIN.

Il en est de même des substantifs aurore, jonquille, pourpre, orange, ponceau, marron, et de tous ceux qui sont employés figurément pour désigner les couleurs:

Les couleurs du grand casque sont Aurore. (Bernar-

din de Saint-Pierre.)

Exceptez cramoisi, écarlate, mordoré et rose, qui sont

passés à l'état d'adjectifs :

Soie CRAMOISIE. — Souliers MORDORÉS. (Acad.) Chapeaux ROSES. (Boniface.)

€ 91. PROCHE. — 1. L'Observatoire et le Val de Grace sont du Luxembourg.

2. Il a deux charmants pied-à-terre aussi — de la ville l'un que

Pautre.

- 3. Une difficulté d'importance a fort embarrassé Tycho-Brahé et Kepler touchant les éclipses centrales de la lune qui se font — de l'équateur.
  - 4. Nos soldats sont maintenant plus de l'ennemi que de leurs

propres loyers.

5. Les terres que j'ai achetées sont situées en Touraine. — du

château de Chenonceaux.

6. Les sages ne doivent pas établir leurs demeures — des palais des grands.

### III. Adjectifs pris adverbialement.

- § 92. 1. On paye cher les moindres biens lorsqu'on ne les tient que de la raison.
  - 2. Accoutumez les hommes à raisonner juste, afin qu'ils puissent

se montrer juste en toute occasion.

- 3. Les Polonais ne trouvent pas l'huile bon si elle ne sent fort.
- 4. Que d'autres à ma place auraient pu rester court / (C. Delavigne.)
- 5. De ma vie je n'ai entendu des voix de femme monter si haut 6. Les objets qui coûtent — plus cher sont souvent ceux qui ont

I — moins de valeur.

- 7. Ils dirent que l'armée, investie de tous côtés, et comme assiégée, serait obligée de mettre les armes bas, si on ne lui donnait un prompt secours.
  - 8. Mère écrevisse, un jour, à sa fille disait :

Comme tu vas, bon Dieu! tu ne peux marcher droit. (La Fontaine.)

9. Les oreilles du rhinocéros se tiennent toujours droit.

# IV. Nome pris adjectivement.

§ 93.—1. Cet homme n'a jamais porté que des habits bleu et des

redingotes marron.

2. Vos sœurs ont acheté un assortiment de rubans de toutes couleurs, blanc, ponceau, vert, jonquille, rose, aurore, bleu et orange.

3. Dans cette pension les élèves des différentes classes sont distinguées par des ceintures vert, orange et marron.

- 4. Les Italiennes aiment beaucoup les couleurs éclatantes carmin et ponceau.
- 5. Il sort des anfractuosités de ces rocs des lianes à *fleur bleu* et pourpre, et des lisières de mousses de toutes les couleurs. 6. Les souliers mordore ne conservent pas longtemps leur éclat.
- 7. On fabriquait autrefois à Tours et à Nîmes béaucoup d'étoffes de soie cramoisi pour rideaux.
- 8. Ici, ce sont d sombres rochers; là ce sout d longues grèves qui s'étendent sur d— riches fonds du ciel, ponceau, coarlate, et vert comme l'émerande.

# V. Expressions adjectives.

§ 94. Lorsque deux adjectifs forment une expression adjective dans laquelle l'un modifie l'autre, ils sont tous deux invariables. Tels sont: bleu-foncé, bleu-clair, châtair clair, gros-vert, rose-tendre, et toutes les expressions formées de deux adjectifs réunis par le trait d'union.

Quand on se couche, on a des pensées qui ne sont que GRIS-BRUN. (M<sup>me</sup> de Sévigné.)

§ 95. Mais si les adjectifs placés de suite, au lieu de former une même expression, énoncent des qualités diverses et distinctes, alors ils prennent tous le genre et le nombre du substantif :

Les cheveux de cette petite fille étaient Chatains, Bruns et Clairs. (Buffon.)

§ 96. Les adjectifs composés qui suivent : aigre-doux, clair-semé, court-vélu, frais-cueilli, demi-mort, ivre-mort, mort-ivre, mort-né, nouveau-né, premier-né, etc., font :

Au masculin pluriel.

Aigre-doux. Clair-semés. Court-vêtus. Demi-morts. Frais-cueilis. Ivres-morts. Morts-ivres. Au féminin pluriel.

Aigre-douces. Clair-semées. Court-vêtues. Demi-mortes. Fraiches-cueillies. Ivres-mortes. Mortes-ivres.

On peut voir facilement, au moyen de l'analyse, que le premier adjectif est invariable lorsqu'il est pris adverbialement et qu'il sert à modifier le second; et que l'un et l'autre varient quand chacun d'eux exprime une qualité distincte attribuée au substantif.

§ 97. Si l'un des deux adjectifs est employé substantivement, tous deux alors prennent la marque du pluriel; ainsi on écrira: des nouveaux convertis, des nouveaux débarqués, des nouveaux mariés, des nouveaux venus, etc.

### V. Expressions adjectives.

- § 94, 95. -- 1. Le cotinga se fait remarquer par l'éclatante couleur de ses plumes rouge-cramoisi, bleu-clair, jaune-orangé avec des reflets vert-doré.
- 2. Les couleurs rose et bleu-tendre sont, dit-on, des déjeuners de soleil.
- 3. L'hyène a le poil du corps et la crinière d'une couleur arisobscur.
- 4. Néron avait les cheveux châtain-clair, les yeux bleu-foncé et la vue basse.
- 5. C'étaient comme autant de gros points d'une couleur jaune. brun et obscur.
- 6. L'azuron, originaire du Canada, a le bec et les pieds aris-
- 7. Les Arabes sont dans l'usage de se faire appliquer une couleur bleu-fonce aux bras, aux lèvres et aux parties les plus apparentes du corps.
- 8. Lorsque les yeux sont tournés à contre-jour, ils paraissent noirs, parce que la couleur jaune-brun tranche si fort sur le blanc de l'ϔl, qu'on le juge noir par l'opposition du blanc.

  9. Les pieds du grand befiroi ont dix-buit lignes de longueur.
- et sont, ainsi que les doigts, d'une couleur plombé-clair.
  - § 96, 97. 1. Les fleurs de ce jardin frais épanouies Présentent au séphyr leurs tiges réjouies. (Parseval-Grandmaison.)
- 2. Les soies de l'éléphant sont très-clair-semé sur le corps, mais assez nombreuses aux cils des paupières.
  - 3. Légère et court-vêtu elle allait à grands pas; Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, Cotillon simple et souliers plats. (La Fontaine.)
- 4. Les enfants nouveau-né des nègres sont très-susceptibles des impressions de l'air.
  - 5. La volatile malheureuse... Demi-morte et demi-boiteuse, Droit au logis s'en retourna. (La Fontaine.)
  - 6. Les beautés sont clair-semé dans ce poëme.
    - 7. Je hais ces court-vêtu qui, malgré tout leur bien. Sont un jour quelque chose et le lendemain rien, (Regnard,)
- 8. Destructeur-né des êtres qui nous sont subordonnés, nous épuiserions la nature, si elle n'était inépuisable.
  - 9. Sous la loi de Moise, on offrait à Dieu les enfants premier-ne.
- 10. Il y a une foule de gens qui font meilleur accueil aux nouveauvenu qu'à leurs anciens amis.

Emploi des adjectifs terminés en ABLE.

§ 98. Parmi les adjectifs terminés en able quelquesuns se disent particulièrement des personnes, et quelques autres s'emploient seulement en parlant des choses.

Les adjectifs en able conviennent généralement aux noms qui peuvent figurer comme compléments directs des

verbes dont ces adjectifs dérivent;

Ainsi l'on peut dire :

Un homme estimable. Une personne consolable.

Un enfant excusable. Une faute excusable. Une faute pardonnable.

Un fait contestable. Un événement déplorable.

Mais on ne peut dire : Une personne contestable. Un enfant pardonnable. Parce qu'on dit:

Estimer un homme. Consoler une personne.

Excuser un enfant. Excuser une faute. Pardonner une faute.

Contester un fait. Déplorer un événement.

Parce qu'on ne dit pas:

Contester une personne.

Pardonner un enfant, mais pardonner une faute à un enfant.

§ 99. Bien loin de prétendre établir ici une règle absolue, nous conviendrons qu'on peut epposer un grand nombre d'exceptions au principe que nous avons posé; ainsi, quoiqu'on dise également bien consoler un affligé et consoler une affliction, on dira cet affligé est consolable, mais non cette affliction est consolable.

Enfin, quoiqu'on ne dise pas déplorer une personne,

Corneille a dit :

Des vaincus la déplorable sœur.

Et Racine après lui:

Vous voyez devant vous un prince déplorable.

Et Voltaire à leur exemple :

Va, c'est trop accabler un père déplorable.

L'Académie, qui condamna fort longtemps l'emploi de cet adjectif en parlant des personnes, l'admet aujourd'hui. On lit dans son Dictionnaire:

« Déplorable se dit quelquefois des personnes, en poésie « et dans le style soutenu : Famille DÉPLORABLE. — DÉ-

« PLORABLE victime de la tyrannie. »

Ajoutons qu'on dit aussi dans le style familier : C'est un homme DÉPLORABLE, pour désigner un homme sans talent, sans caractère, sans conduite, etc.

Il est cependant plus correct de dire une personne digne de compassion, de pitié, ou, selon le sens, une personne

méprisable.

#### Emploi des adjectifs terminés en ABLE.

(Chacun des numéres de l'exercice suivant contient la matière de deus phrases, qu'on devra construire avec ou sans l'adjectif, selon les enigences grammaticales.)

- § 98, 99. 1. (Cette troupe est si brave... Cette position est si forte) qu'elle n'est pas attaquable.
- 2. (Tout homme qui se repent... Toute faute que suit le repentir) n'est pas pour cela pardonnable.
- 3. (Tout trastre... Toute trahison) est haissable et punissable.
  - 4. (Cet homme... Une pareille douleur) n'est pas consolable.
- 5. (Les biens du corps et de la fortune... Tous les êtres ici-bas) sont périssables.
- 6. (L'ingrat... L'ingratitude) est condamnable non-seulement aux yeux de Dieu, mais encore aux yeux de tous les hommes.
- 7. (Un juge parent de la partie adverse... Tout témoignage d'un intéressé) est récusable.
- 8. C'est un être vraiment déplorable, un homme sans esprit, sans cœur et sans probité.

OBSERVATION. Comme nous ne voulons pas donner d'exemples vicieux, nous ne citerons sucune des phrases où se trouvent employés avec des noms de personnes des adjectifs qui ne conviennent qu'à des noms de choses, et réciproquement. Nous indiquerons donc encore, pour matière d'exercice, un certain nombre d'adjectifs que les élèves construiront dans des phrases qu'ils feront eux-mêmes, avec des substantifs auxquels ils puissent servir d'attributs 2

Abordable.
Adorable.
Adiénable.
Biámable.
Biámable.
Détestable.
Halssable.
Impénétrable.
Imposable,
Inaitérable.
Inattaquable.
Incalegulable.

Inébranlable.
Insoutenable.
Irréprochable.
Louable.
Niable.
Préférance.
Récusable.
Regrettable.
Réparable.
Respectable.
Secourable.
Secourable.
Supportable.

#### VI. De la place des adjectifs.

§ 100. Le plus grand nombre des adjectifs se placent indifféremment avant ou après les noms; il en est cependant qui modifient diversement le sens des substantifs, selon qu'ils les précèdent ou qu'ils les suivent.

On peut établir comme règles générales et sommaires

que les adjectifs se placent

#### Avant les substantifs :

d'une manière vague et générale : Un bon livre: un beau palais: une grande ville; une vaste plaine;

un large fosse.

2º Quand ils expriment une qualité 2º Quand à la qualité qu'ils exprihabituelle et permanente :

Un adroit fripon; un habile orateur ; un fidèle ami ; une basse intrique.

syllabes que les substantifs qu'ils modifient :

Une haute montagne; une douce compagne; une fausse modestie; un beau paysage.

#### Après les substantifs:

le Quand ils expriment la qualité le Quand ils expriment la qualité d'une manière précise :

Une table ronde: un habit bleu? une robe noire: un bâton doré;

ment se joint une idée d'action : Un homme laborieux; une femme active; une fille soigneuse; un général entreprenant.

3º Quand les adjectifs ont moins de 3º Quand les adjectifs ont plus de syllabes que les substantifs qu'ils

modifient:

Des lois sévères; un chant délicleux: un pont léger; un ton brusque.

4º Quand le qualificatif n'est autre qu'un participe passé :

Un enfant instruit; une armés vaincue; une pièce interdite.

Il est une foule de cas où l'harmonie, qui est souveraine en fait de langage, s'oppose à l'application de ces règles, que nous n'établissons pas d'une manière absolue.

## Adjectifs dont le sens varie selon la placequ'ils occupent.

§ 101. Nous avons dit que certains adjectifs changent ou modifient diversement le sens des noms, selon qu'ils les précèdent ou les suivent; en voici quelques exemples :

Un brave komme est un homme de

Un honnête homme est un homme

Un pauvre homme est un homme sans capacité. Un grand homme est un homme

de génie. Une méchante épigramme est une

épigramme sans esprit.

Un mauvais air est un air ignoble. Un air mauvais est un air redou-

Un bon homme est un homme sim- ¡ Un homme bon est un homme qui

a de la bonté. Un homme brave est un homme courageux.

Un homme honnête est un homme

Un homme pauvre est un homme sans fortune.

Un homme grand est un homme de haute taille.

Une épigramme méchante est une épigramme acérée.

table.

#### VI. De la place des adjectifs.

(Les adjectifs entre parenthèses doivent remplacer l'un ou l'autre des tirets qui précèdent et suivent les noms).

§ 100. — 1. La — grandeur — (fausse) est farouche et inaccessible; la — grandeur — (veritable) est libre, douce et familière.

2. Fuis tout démélé avec l'homme sans probité; c'est un — ar-

bre — (mauvais) qu'il faut abandonner à la cognée.

- 3. L'ennui est la punition (juste) des esprits (vides) et des — cœurs — (indifférents).
- 4. Les lois (bonnes), les lois (durables) sont celles qui sont dans les mœurs avant de l'être dans les codes.

5. La justice est mère de la — paix — (publique) et de — ordre

- (privé).

- 6. Il y a une humilité qui n'est qu'un mensonge (continuel): une — humilité — (fausse) qui n'est qu'un déguisement de l'orgueil.
- 7. C'est une ressource (grande) que le témoignage d'une conscience — (bonne).
- 8. Il y a une ignorance (abecédaire) qui va devant la science; il y a une - ignorance - (doctorale) qui vient après la science.
- 9. L'amour-propre ressemble à la tendresse (fausse) d'une mère — (insensée) qui gâte son enfant et le rend malheureux.
- Le bonheur n'est point le transport (passager) des sens; il ne peut prendre de consistance dans un — cœar — (agité).
- 11. La libéralité (précipitée) mène toujours le repentir après elle.
- 12. La contradiction paraît être le aliment (favori) de l' —esprit — (humain).

Adjectifs dont le sens varie selon la place qu'ils occupent.

- § 101. 1. Tout vieillard qui affecte une douceur, une simplicité qui n'est pas en lui n'est qu'un faux — bon — (homme).
  - 2. . . . Vous avez eu peur de le désavouer Du trait qu'à ce - homme - (pauvre) il a voulu jouer. (Molière,)
- 3. Vous n'aviez pas besoin de Ferney pour mépriser les airs— (faux), la vanité, la légèreté, le — gout — (mauvais).
  - 4. Cléon, lorsque vous nous braves, En démontant votre figure,

Vous n'avez pas le — air — (maurais), je vous jure : ·C'est l' - air - (mauvais) que vous avez.

- 5. C'est le rôle d'un sot d'être importun : un homme (habile) sait s'il convient ou s'il ennuie.
- 6. Les siècles (heureux) s'annoncent par le nombre des hommes (grands) qui naissent à la fois.
- 7. L'-homme (honnéte) tient le milieu entre l'-homme — (habile) et l'homme de bien , quoiqu'à une distance égale de ces deux extrêmes.

### Du complément des adjectifs.

\$ 102. Certains adjectifs ont par eux-mêmes une signification complète; d'autres ne présentent un sens fini qu'au

moyen d'un complément.

Il faut se garder avec autant de soin de donner un complément aux adjectifs qui n'en exigent pas, que d'employer seuls ceux qui par eux-mêmes n'expriment pas un sens total et défini.

Ainsi l'on ne devra pas dire :

Les droits sacrés de l'amitié sont inviolables... A Tous les hommes.

Mais on dira sans donner de complément à l'adjectif, ainsi que l'a fait Bossuet :

Les droits sacrés de l'amitié sont INVIOLABLES.

On ne doit pas dire non plus : Cette personne m'EsT unique, quoique Corneille ait dit :

Je cherche à l'arrêter parce qu'il M'est unique,

attendu que l'adjectif unique s'emploie sans complément.

§ 108. Ne pas donner de complément à un adjectif qui par lui-même n'a pas de sens complet, est une faute aussi grave. Si l'on disait :

Les plus grands capitaines de l'antiquité et Turenne sont GOMPARABLES,

on commettrait une faute grossière, attendu que comparable ne saurait s'employer d'une manière absolue et qu'on doit toujours le construire avec un complément.

Pour s'énoncer correctement on devra donc dire :

Turenne est Comparable aux plus grands capitaines de l'antiquité.

§ 104. Le complément d'un adjectif est toujours un complément indirect, c'est-à-dire, un mot précédé d'une préposition:

Le cour de l'homme ingrat est SEMBLABLE A un désert, qui boit avidement une douce pluie, l'engloutit et ne produit rien.

La vanité est AVIDE DES LOUANGES les plus ridicules.

Nous donnons à la page suivante un tableau qui pourra servir à résoudre beaucoup de difficultés.

### VII. Du complément des adjectifs.

- (L'exercice suivant consiste à donner un complément aux adjectifs qui en exigent un, et à employer sans complément ceux qui seuls énoncent un sens complet.)
- § 102, 103, 104. 1. L'homme prudent.... sait prévenir le mal; l'homme courageux.... le supporte sans se plaindre.
- 2. Dans un très-graud nombre d'arbres, l'écorce et le bois sont adhérents...
- 3. Il y a des gens pour qui l'indulgence n'est qu'un encouragement à se... rendre indignes...
- 4. Dans un pays où tout le monde serait vertueux..., l'honneur ne serait qu'une exaltation ridicule...
- 5. La personne du juge doit être inviolable... (à tous les hommes).
- 6. Celui qui ne sait rien se croit habile... parce qu'il ne sait pas qu'il ne sait rien.
- 7. Cet homme s'est toujours montré invincible... (à la mauvaise fortune).
- 8. Les honneurs sont des faux poids avec lesquels on juge le prix des hommes sans estimer l valeur intrinsèque... (en eux).
- 9. Nous dépensons le temps comme si c'était un trésor inépuisable... (à chacun).
- 10. Les prospérités des mauvais rois sont fatales... (aux peuples).
- 11. Tracez un large fossé entre vous et l'homme improbe..., car son contact est contagieux...
- 12. Les faiblesses des hommes supérieurs... (aux autres) 9atisfont l'envie et consolent la médiocrité.
- 13. L'envie et l'ambition sont presque inséparables...: nous serions souvent contents de notre état, si les autres ne voulaient pas sortir du leur.
- 14. Les talents sont innés... (en nous): l'éducation les développe; les circonstances les mettent en jeu ou les rendent inutiles.

## § 105. Prépositions que régissent les adjectifs.

### Veulent la préposition A (\*):

Accessible.
Adhérent.
Affable.
Antérieur.
Apre.
Ardent.
Assidu.
Assortissant.
Attenant.
Commun.
Conforme.

Convenable.
Exact.
Favorable.
Fidète.
Formidable.
Habile.
Hardi.
Impénétrable.
lnaccessible.
Indulgent.
Inébranlable.

Inexorable.
Infatigable.
Infatigable.
Infatigable.
Infatigable.
Infatigable.
Injurieux.
Insensible.
Invincible.
Nécessaire.
Nuisible.
Odieux.

Précieux.
Préférable.
Préfidiciable.
Préjudiciable.
Pret.
Prompt.
Rebelle.
Redevable.
Responsable.
Supportable.
Terrible.
Utile.

### l'eulent la préposition DE:

Affamé. Affranchi. Approchant. Capable. Chéri. Complice. Connu. Couronné. Dédaigneux. Désireux. Dénué. Enchanté. Envieux. Fier. Fort. Fou. Furieux. Glorieux. Gonflé. Gros. Honteux.
Impatient.
Inconnu.
Inconnolable.
Inséparable.
Ivre.
Jaloux.
Las (ennuyé).
Libre.
Mécontent.

Orgueilleux. Plein. Prodigue.! Reconnaissant. Redevable. Responsable. Tributaire Vide. Voisin.

## Veulent la préposition

ENVERS:
Affable.
Charitable.
Cliement.
Cruel.
Ingral.
Miséricordieux.
Officieux.
Prodique.
Responsable.
Sévère.

EN:
Abondant.
Célèbre.
Fécond.
Fertile.
Fidèle.
Ignorant.
Prodique.
Riche.

POUR: Alarmant. Bienveillant. Consolant. Dangereux. Indulgent. Ingénieux. Injurieux. Nécessaire. Sévère.

AVEC :
Affable.
Commun.
Compatible.
Inconciliable.

5 106. Les compléments de quelques adjectifs se construisent encore avec les prépositions dans, par, sur, sous, etc., ou les locutions prépositives à l'égard de, auprès de, etc.:

Ce malkeureux est ETRANGER DANS son propre pays. Il est AFFAISSE SOUS le poids des ans. (Féraud.) Celle mer est FAMEUSE PAR cent naufrages. (Acad.) Il est JUSTE, même à L'ÉGARD de ses ennemis.

(\*) Les adjectifs en ttatique sont ceux dont le complément se construit avec différentes prépositions.

## § 105, 106. Prépositions que régissent les adjectifs.

(Le signe — remplace la préposition que veut l'adjectif avant son compiement.)

- 1. Les plus habiles gens ne sont pas ceux qui font la plus grande fortune; il n'y a que ceux qui sont habiles flatter.
- 2. Il n'y a guère de gens qui ne soient honteux s'être aimés quand ils ne s'aiment plus.
- 3. Il n'y a rien de plus honteux que d'être *inutile* monde, soi-même, et que d'avoir de l'esprit pour n'en rien faire.
- 4. Affable tous avec dignité, elle savait estimer les uns sans fâcher les autres.
  - Tout monarque indolent dédaigneux s'instruire Est le jouet nonteux de qui veut le séduire. (Voltaire.)
- Quand on délibère si l'on sera fidèle sa patrie, on est déjà criminel.
- 7. Dans les premiers temps de la république romaine, on était furieux liberté et bien public; l'amour de la patrie ne laissait rien au mouvement de la nature.
  - 8. Chaque siècle est fécond heureux téméraires.
- 9. Je rencontrais de temps en temps des touffes obscures, impénétrables rayons du soleil.
- 10. L'ennui qui dévore les autres hommes est inconnu ceux qui savent s'occuper par quelque lecture.
- 11. Un homme inexorable soi-même n'est indulgent autres que par un excès de raison.
- 12. La doctrine d'une vie à venir, des récompenses et des châtiments après la mort, est nécessaire toute société civile.
- 13. Quand on cherche des amis nouveaux, c'est qu'on est trop bien connu anciens.
- 14. Les hommes sont ingénieux se tendre des piéges les uns aux autres.
  - 15. Il est affable tous et bienveillant chacun.
- 16. Tous les grands divertissements sont dangereux la vie chrétienne.
  - 17. La haine est aveugle sa propre cause.
  - 18. La sainteté n'est point incompatible les manières agréables.
- 19. Il est consolant un père de voir ses enfants se porter au bien.
  - 20. La santé est incompatible un entier repus.
- 21. Les hommes ne sont officieux que ceux dont ils attendent des services.
  - 22. Cette mer où tu cours unt célèbre nautrages. (Boileau.)

§ 107. Beaucoup d'adjectifs, comme on l'a vu dans le tableau qui précède, se construisent avec des propositions différentes. Il en est qui ne veulent pas la même préposition avant les noms de personnes et avant les noms de choses; tels sont : redevable, responsable, prodique, reconnaissant, assidu, etc. :

L'art n'est RESPONSABLE A personne DES fautes de l'artisan.

§ 108. Quelques-uns ne prennent pas la même préposition avant les noms et avant les infinitifs :

L'air est NÉCESSAIRE À la vie. — L'air est nécessaire Pour vivre. — Il est nécessaire DE travailler.

§ 109. On peut établir en règle générale que tout adjectif dépendant d'un verbe impersonnel veut la préposition de avant un infinitif:

IL est BEAU DE MOURIR pour la défense de son pays.

OBSERVATION. Comparable veut la préposition à quand il s'agit d'objets de même espèce, et la préposition avec si les objets sont de nature différente; et heureux veut dans le sens propre la préposition de, et au figuré, dans le sens d'habile, la préposition à.

### VIII. Adjectifs qui ont un complément commun.

\$ 110. Deux adjectifs peuvent avoir un complément commun; mais pour cela il faut qu'ils exigent la même préposition:

Ce père est utile et care à sa famille. (Girault-Duvivier.)

§ 111. Donner un complément unique à deux adjectifs qui exigent une préposition différente, ce serait établir un rapport vicieux et être concis aux dépens de la correction et de l'exactitude grammaticale.

### On ne dira donc pas:

Ce père est UTILE et CHÉRI DE sa famille, parce qu'utile veut la préposition a, et chéri la préposition de, et qu'on ne peut leur donner un seul et même complément; mais ou dira;

Ce pere est utile a sa famille et en est chéri.

th mieux: Ce père est utils et cher à sa famille.

- § 107, 108, 109. 1. Il est rare qu'un riche soit prodigue ses biens les pauvres.
- 2. Tout citoven est *redevable* sa patrie, ses talents, et la manière de les employer.
- 3. L'ardeur et la palience sont nécessaires avancer dans le chemin de la fortune.
- 4. On peut être *tranquille* l'avenir d'un jeune homme *assidu* l'étude.
  - 5. L'esprit n'est pas comparable la matière.
- 6. Il est nécessaire l'homme travailler et prendre de l'exercice et du repos.
  - 7. Un courtisan fait mal sa cour s'il n'est assidu prince.
- 8. Son esprit prompt concevoir les matières les plus élevées était heureux les exprimer quand il les avait conçues.
- 9. Henri de Bourbon s'estimait responsable Dieu, hommes et lui-même grâce qu'il avait reçue en quittant le parti de l'erreur.
- 10. Il est difficile juger si un procédé sincère et honnête est un effet de probité ou d'habileté.
- 11. Une grande piété n'est dans un homme qu'un effet d'une ame reconnaissante Dieu bienfaits qu'elle a reçus.
- 12. Les esprits délicats, si ingénieux les plaisirs des autres, sont quelquesois ingénieux se tourmenter.

## VIII. Adjectifs qui ont un complément commun.

- § 110.—1. Il est rare qu'un homme en place soit accessible et chéri tout le monde.
- 2. Tous les élèves de ce professeur sont assidus et enchantés leçons qu'il donne.
  - 3. Cet enfant paratt insensible et fatigué reproches.
- 4. Il s'est en tout temps montré rebelle et mécontent nos avis.
- 5. Néron était aussi *odieux* que *cruel* sénateurs et simples citoyens.
- 6. Chose étrange! cet homme est affamé et insensible éloges.
- 7. Beauconp de gens qui affectent une grande fermeté sont accessibles et capables crainte.

#### II. DES ADJECTIFS DETERMINATIFS.

#### I. Adjectifs numéraux.

§ 112. Les adjectifs numéraux ordinaux prennent le genre et le nombre des substantifs qu'ils déterminent.

LES PREMIERS CHRETIENS faisaient enterrer avec eux

le livre des Évangiles. (Flechier.)

\$ 113. Les adjectifs numéraux CARDINAUX sont invariables lors même qu'ils sont employés substantivement.

Bon! voici Mélitus le chef des ONZE. (Voltaire.)

\$ 114. VINGT et CENT sont les seuls qui prennent le signe du pluriel, lorsqu'ils sont précédés d'un adjectif numeral qui les multiplie :

L'homme ne vit pas aujourd'hui au delà de QUATRE-VINGTS ans; il vivait autrefois plus de TROIS CENTS ans.

§ 115. Cependant vingt et cent sont invariables toutes les fois qu'ils sont suivis d'un autre nombre :

C'est là ce que les six cent trente Pères dirent au-

trefois dans le concile de Chalcédoine. (Bossuet.)

§ 116. Vingt et cent sont encore invariables lorsqu'ils sont employés par abréviation pour vingtième, centième: Numéro QUATRE-VINGT. - L'an CINO CENT.

§ 117. CENT, employé pour centaine, est substantif et prend la marque du pluriel comme million, milliard, etc. : Deux cents de fagois; trois cents de paille. (Acad.).

§ 118. MILLE, MIL. De ces deux formes, mille est la seule

en usage dans les supputations ordinaires :

Louis XII avait donné pour l'investiture de Milan CENT MILLE écus d'or. (Voltaire.)

§ 119. La seconde forme mil est abusivement employée pour le premier millésime de notre ère :

En MIL sept cent quatre-vingt de l'ère chrétienne.

Mais s'il s'agit d'une époque antérieure ou postérieure au premier millésime de l'ère chrétienne, on écrit : mille, deux mille, etc. :

L'an deux MILLE de la création. Personne de nous ne

verra l'an deux MILLE de Jésus-Christ.

§ 120. MILLE désignant une mesure itinéraire est substantif et par conséquent variable :

On fait par le chemin de fer trente MILLES à l'heure. OBSERVATION. Un est le seul adjectif numéral qui soit ajouté aux disaines, au moyen de la conjonction et : vingt et un, trente et un, et ainei jusqu'à soixante et un; on dit aussi soixante et dix; mais au delà, un est reuni au nombre principal par le trait d'union ; ainsi l'on dit et l'on écrit : quatre-vingt-un, comme vingt-deux, tronte-

trois, soicante-onze, etc.

#### M. DES ADJECTIES DÉTERMINATIFS.

# I. Adjectifs numéraux.

(Dans les exercices suivants, vingt, cent, mille, mil sont représentéss par leurs initiales en majuscules V. C. M.)

§ 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. — 1. L'Italie

aux C princes contrastait avec la Suisse républicaine.

Chez les Germains, la profonde corruption des grands n'a jamais influé sur les petits; l'indifférence des premier pour la patrie n'empêche pas les second de l'aimer.

3. C centimes ou C centième de franc font un franc.

4. L'autorité royale n'avait pas d'ennemis plus dangereux que ces bourgeois de Paris nommés les Seize. On les nomma les Seize à cause des seize quartiers de Paris qu'ils gouvernaient.

5. Tel, avec deux million de rente, peut être pauvre chaque

année de cinq C M livres.

6. Les lois promulguées à Rome sous les empereurs, fixèrent à cinq C arpents le terme de la plus grande propriété individuelle.

7. La place fut remplie de six-V licteurs, qui écartaient la multi-

tude avec un faste et un orgueil insupportable.

8. L'armée de Sésostris, composée de six C M hommes de pied, de vingt-quatre M chevaux et de vingt-sept M chars, était commandée par dix-sept C officiers choisis parmi les compagnons de son enfance.

9. André Doria vécut jusqu'à quatre-V-quatorze ans, l'homme

le plus considéré de l'Europe.

10. Les débris du colosse de Rhodes furent vendus à un marchand juif qui en eut la charge de neuf C chameaux; l'airain de ce colosse montait encore, huit C quatre-V ans après sa chute, à sept C vingt M livres ou à sept M deux C quintaux.

11. Charlemagne fut proclamé empereur d'Occident le jour de

Noël, en huit C.

12. A la bataille de Salamine, la flotte des Grecs était composée de trois C quatre-V voiles, et celle de Xercès de plus de treize C. Hérodote dit que l'armée des Perses était de cinq million deux C quatre-V-trois M deux C — combattants.

13. La premier irruption des Gaulois arriva sous le règne de

Tarquin, environ l'an du monde trois M quatre C seize.

Observation. 1. On peut fixér le poids moyen d'une autruche médiocrement grasse à soixante... quinze ou quatre-V livres.

- Mahornet mourut à l'âge de soixante...trois ans et demi.
   Il meurt plus d'hommes que de femmes, dans la proportion de trente...trois à trente...un.
- 4. L'homme qui est trente ans à croître, vit quatro-V... dix ou C ans.
- 5. Les premier hommes ont vécu neuf C, neuf C trente, et jusqu'à neuf C soixante... neuf ans.
- 61. Napoléon 1er, couronné emperour en M huit C quatre, mourut 3 Sainte-Hélène en M huit C vingt... un.

#### II. Adjectifs possessifs

- § 121. Toutes les fois que le rapport de possession est suffisamment marqué par le sens de la phrase, les adjectifs possessifs peuvent se remplacer par l'article; ainsi, au lieu de dire: J'ai mes yeux fatigués; nous avez vos jambes enflées, on dira: J'ai les yeux fatigués; vous avez les jambes enflées.
- § 122. Mais si l'on veut donner plus de force à l'expression, on emploie l'adjectif possessif au lieu de l'article :

Le commandant phénicien, arrêtant SES yeux sur Télémaque, croyait se souvenir de l'avoir ou. (Fénelon.)

Remplacez l'adjectif par l'article, l'expression n'aura plus la même énergie.

§ 123. Pour désigner quelque chose d'habituel et de périodique, c'est l'adjectif possessif et non l'article qu'on emploie; ainsi l'on dira:

J'ai MA migraine, si l'on est sujet à cette maladie; et

j'ai LA migraine, si l'on en souffre accidentellement.

§ 124. Pour appeler l'attention sur un objet et le désigner d'une manière spéciale, on se sert encore de l'adjectif possessif :

Je souffre à mon bras, à ma jambe, à mon genou, signifie je souffre au bras, à la jambe, au genou qui est depuis longtemps affecté de telle ou telle maladie.

\$125. Le choix entre l'adjectif possessif et l'article n'est point arbitraire; il résulte toujours de l'emploi de l'un ou de l'autre une notable différence dans le sens:

Il SE fait LA barbe,
Il SE coupe LES ongles,
Il SE forme LE goat,

Il fait sa barbe.
Il coupe ses ongles.
Il forme son gost.

Dans les exemples de la première colonne en exprime simplement une action; dans ceux de la seconde, le terme de l'action étant déterminé est celui sur lequel on appelle l'attention, parce qu'on énonce quelque chose d'accidentel.

§ 126. Quelquefois une différence totale de sens résulte de l'emploi de l'article ou de l'adjectif possessif :

Il n'est point de Romain.

Qui ne fût glorieux de vous donner sa main. (Corneille.)

Si Corneille eût dit de vous donner LA main, il eût rendu l'idée qu'il voulait exprimer d'une manière moins nette.

#### II. Adjectifs possessifs.

- § 121, 122, 123, 124, 125, 126 1. Notre pauvre ami est toujours incommodé d = bras.
- 2. Lorsque Charles XII reçut le coup qui termina dans un instant exploits et vie, il porta main sur épée.
- 3. Le Cyclope, assis sur un rocher au bord des mers de Sicile, chante déplaisirs, en promenant yeux sur les flots.
  - 4. Je me suis inutilement présenté hier pour la seconde fois chez mon avocat; il n'a pu me recevoir, il avait encore migraine.
  - 5. Le malheureux rougit, baissa yeux sans répondre, et se retira tout confus.
  - 6. Je résolus de me rendre à Madrid, comme au centre des beaux-esprits, pour y former goût.
  - 7. Aie sans cesse devant yeux quelqu'un des anciens qui ait été parfaitement vertueux, et prends-le pour témoin de toutes actions.
  - 8. L'homme généreux met sous pieds les faveurs qu'il accorde, et sur cœur celles qu'il reçoit.
  - 9. Ceux qui ont dans mains les lois pour gouverner les peuples, doivent toujours se laisser gouverner eux-mêmes par les lois.
    - 10. Baissez yeux vers la terre, chétifs vers que vous êtes.
  - 11. Comment tête ne tournerait-elle pas aux grands! ils se gâtent eux-mêmes et sont gâtés par tout le monde.
    - 12. Au Cid persécuté Cinna doit naissance, (Boileau.)
  - 13. C'est surtout lorsque l'homme est privé de liberté, que l'industrie se présente à inagination pour le distraire dans leisirs ou pour le consoler dans peines.
  - 14. L'homme droit met dans démarches cette inébranlable fermeté qu'on n'a pas sans le vrai courage. Dans la sécurité de — conscience, il marche — tête levée; il ne fuit ni ne cherche — ennemi.
  - 15. Le moyen le plus sûr d'être vrai dans ses images, c'est de voir ce qu'on veut peindre; on peint toujours plus fidèlement ce qu'on a sous yeux.
    - 16. Les grandes joies durent peu, et (nous) laissent— âme épuisée.
  - 17. Cette petite fille (s'est ou a) coupé cheveux; elle a la mau vaisc habitude de (se) manger ongles.
  - 18. Le jour où il a paru pour la première sois à la cour il (n'avait, ne s'était) pas sait barbe.
  - 19. C'est en qualité de tuteur que mon oncle a donné aujourd'hui — main et a conduit à l'autel la jeune fille qui, il y a six mois, refusa de lui accorder — main.

§ 127. LEUR se met au singulier lorsqu'on énonce un sens général, et au puriel si l'on exprime collectivement plusieurs unités distinctes :

La plupart des hommes emploient la première partie de LEUR VIB à rendre l'autre misérable. (La Bruvère.)

Je vous ai dit un mot sur Aristide et sur Épaminondas; mais je vous ferai connaître LEURS VIES.

Cette distinction n'est pas toujours observée.

§ 128. Mais on doit employer le pluriel toutes les fois qu'il pourrait résulter un faux sens de l'emploi du singulier :

Ma fille, votre modestie, les tendres soins que vous rendez à vos parents, font souhaiter à toutes les mères de vous donner pour épouse à LEURS FILS. (Marmontel.)

Le singulier donnerait à entendre que toutes les mères n'ont qu'un seul et même fils, ce qui serait absurde.

Paul et Virginie ne connaissaient d'autres époques que celles de la vie de LEURS MÈRES. (Bernardin de St-Pierre.)

Comme il ne s'agit pas d'un frère et d'une sœur, le pluriel est ici de rigueur.

§ 129. L'adjectif possessif Leur, en relation avec les noms abstraits, est toujours employé au singulier :

Les louanges qu'on donne aux gens en place doivent peu flatter LEUR AMOUR-PROPRE. (Vauvenargues.)

§ 130. Son, sa, ses, leur, leurs, s'emploient ordinairement pour exprimer un rapport de possession avec des personnes ou des objets personnifiés :

On connaît vite SRS défauts quand l'intérêt s'en mêle. Ceux qui ont cru anéantir le Christianisme ont méconnu son esprit.

§ 131. Mais si le rapport de possession est établi avec des noms de choses, au lieu de son, sa, ses, leur, leurs, on emploie le, la, les, précédé ou suivi du pronom en:

L'auteur d'un bienfait est celui qui en recueille le FRUIT le plus doux. (Duclos.)

Si la MOLLESSE est douce, LA suite EN est cruelle.

REMARQUE. — Les nombreuses exceptions qu'on trouve, non-seu-lement dans les poêtes, mais encore dans les prosateurs, prouvent qu'ou peut enfreindre cette règle, toutes les fois que la construction peut y gagner en rapidité, en précision et en élégance.

Le commerce est comme certaines sources; si vous voulez détourner LEUR cours, vous les faites tarir. (Fénelon.)
La Patience est amère; mais son fruit est douc. (J. J. Rousseau.)

§ 127, 128. — 1. L'aigreur des femmes ne fait qu'augmenter leur mal et l'opinistreté de leur mari.

2. Magistrats élevés au-dessus des peuples qui environnent votre tribunal, vous n'en êtes que plus exposés à leur regard: vous jugez leur differend, et ils jugent voire justice.

3. Quel est l'égarement de certains particuliers qui, riches du négoce de leur père, se moulent sur les princes pour leur garderobe et leur équipage?

4. La gloire des bons est dans le fond de leur cœur.

5. L'estime mutuelle entre deux amis est le premier lien qui doit serrer leur næud.

6. Des Phocéennes, voyant fuir leur époux et leur fils, courent au-devant d'eux, et les forcent de retourner à la victoire ou à la mort.

7. L'affabilité des grands n'est souvent qu'une vertu artificieuse :

qui sert à leur dessein et à leur projet d'ambition.

8. L'Italie est le seul pays où le bouvier et le laboureur remplissent avec leur femme et leur enfant les salles de spectacle, et comprennent des tragédies qui leur représentant les héros des temps passés.

9. Les magistrats en deuil eussent volontiers prêté leur épaule pour le porter de ville en ville; les prêtres et - religieux à l'envi

l'accompagnaient de leur larme et de leur prière.

10. Il y a des méchants qui ne nuisent qu'à leur ennemi; l'indiscret nuit à tout le monde.

§ 129. — 1. Quelle serait la sûreté des citoyens si les magistrats de qui dépendent — fortune, — honneur et — vie avaient à craindre les dépositions de l'autorité?

2. Il y a des hommes si orgueilleux qu'ils ne veulent pas qu'on

blame — orgucil.

3. Pour juger les hommes, il faut leur passer les préjugés de — temps.

4. Rien ne facilite tant la réconciliation entre deux personnes offensées que l'inégalité de - mérite.

§ 130, 131. — 1. Son, sa, Leur, en. L'étude de l'histoire est l —

plus nécessaire aux hommes, quel que — soit — âge.

2. La bibliothèque la plus considérable d'Athènes appartenait à Euclide : il méritait de la posséder, parce qu'il - connaissait – prix.

3. Pourquoi redouter la mort, si l'on a assez bien vécu pour

ne pas — craindre — suites?

4. La gaieté est la santé de l'âme ; la tristesse — est — poison. 5 Quand on est dans le pays des fictions, il est difficile de ne

pas - emprunter - langage.

6. La raison est le slambeau de l'amitié; le jugement — est guide; la tendresse — est — aliment.

7. La probité et la justice font la sûreté de la société ; la bonté et la bienfaisance — font — utilité; la douceur et la politesse font — agrément.

8 La résignation allée l'infortune : la plainte - aggrave - poids.

#### III. Adjectifs indéfinis.

§ 132. TOUT s'accorde en genre et en nombre avec le ubstantif ou le pronom qu'il détermine :

TOUTE CONFIANCE est dangereuse, si elle n'est entière.
Pour être heureux avec les passions, il faut que TOUTES
CELLES qu'on a s'accommodent les unes avec les autres.

§ 133. TOUT est adjectif quand il est employé dans le ens de tout entier, toute entière:

Rome n'est plus dans Rome, elle est toute où je suis (Corneille.) La liberté de l'Inde est toute entre mes mains. (Raciue.)

§ 134. TOUT, placé avant un adjectif ou un adverbe qu'il modifie, est adverbe, et conséquemment invariable:

La valeur, Tout héroique qu'elle est, ne suffit pas pour faire des héros. (Massillon.)

Ces fleurs sont TOUT AUSSI fraiches qu'hier. (Ménage.)

§ 135. Cependant, si l'adjectif est féminin et commence par une consonne ou un h aspiré, l'euphonie veut que tout varie. Ainsi on écrira :

Cette jeune personne est TOUTE HONTEUSE de s'êlre exprimée ainsi. (Acad.)

Sa mère est TOUTE disposée à lui pardonner.

§ 136. TOUT est adverbe, quand il est pris dans le sens le tout à fait, entièrement:

Thèbes qui croit vous perdre, est délà tout en larmes. (Racine.)

Elle était Tour à son devoir. — On l'a trouvée Tour en pleurs.

\$ 137. TOUT est encore adverbe et invariable quand il modifie un substantif employé figurément comme adjectif.

Ces gens sont Tout YEUX, TOUT OREILLES. (Acad.)

Des étoffes tout laine, tout soie.

OBSERVATION. Tout est toujours adjectif et variable, quand il exprime une idée collective, comme dans ces phrases:

Les Russes sont tous imitateurs. Vos parents sont tous en colère. Ces femmes étaient toutes en pleurs.

On pourrait, sans changer le sens, dire :

Tous les Russes, etc.; tous vos parents, etc.; toutes ces pauvres femmes etc.

#### III. Adjectifs indéfinis.

§ 132, 133, 134, 135, 136, 137. TOUT. — 1. — la doctrine des mœurs tend uniquement à nous rendre heureux.

 Le plus précieux de — les dons que nous puissions recevoir du ciel est une vertu pure et sans tache.

- 3. ceux qui s'acquittent des devoirs de la reconnaissance ne doivent pas pour cela se flatter d'être reconnaissants.
  - 4. nation est capable de grandes choses sous un grand prince.
    5. La Grèce, polie et sage qu'elle était, avait reçu les
- cérémonies et les mystères des faux dieux.

  6. Les louanges pures ne mettent pas un homme à son aise.

7. Notre patrie est — où sont nos affections.

- 8. En temps de pluie et de dégel, les maisons, les pierres, les vitres deviennent humides, parce qu'elles attirent les vapeurs.
  - Un petit enfant demande qu'on l'assiste,
     En soufflant dans ses mains rouges de froid. (A. Guiraud.)
- 10. La vertu est autrement douce et autrement sûre que la gloire.
- 11. L'homme tenant de Dieu sa gloire doit la lui rapporter entière.

12. Minerve est sortie — armée de la tête de Jupiter.

- 13. Dans les pays du Nord on trouve des loups blancs et noirs.
  - Et je trouve à propos que cachetée,
     Cette lettre lui soit premptement reportée. (Molière.)
- 15. Quoique la noblesse de l'âne soit moins illustre, elle est aussi bonne et aussi ancienne que celle du cheval.
- 16. Les plaisanteries ne sont bonnes que quand elles sont servies —chaudes.
  - 17. Il suffit d'un médisant pour faire battre une ville.
- 18. Accordez-nous, je vous en prie, votre protection dans cette affaire qui intéresse l'humanité.
- La première partie de sa vie s'est passée en expériences, la seconde, — en réflexions.
  - 20. Le chien est zèle, ardeur, obéissance.
- 21. Chaque chose est vraie en partie, et fausse en partie. La vérité n'est pas ainsi; elle est pure et vraie.
  - 22. Ismène est auprès d'elle, Ismène en pleurs
    La rappelle à la vie ou plutôt aux douleurs, (Rasine.)
- 23. Dans nos souhaits innocents nous désirons être vue, pour jouir des riches couleurs de l'aurore; odorat, pour sentir les parfums de nos plantes; ouïe, pour entendre le chant des oissemax; cœur, pour reconnaître ces merveilles.
  - 24. L'animal porte-sonnette

    Avec ses ongles d'acier, (La Fontaine,)

§ 138. TOUT, suivi de l'adjectif autre, est adverbe et

invariable, quand il le modifie:

Combien cette maison de Marly est agréable! la cour y est TOUT AUTRE qu'à Versailles. (Racine.)

C'est-à-dire, tout à fait autre.

Voici de Tout Autres affaires. (J.-J. Rousseau.)

C'est-à-dire, des affaires, absolument autres.

§ 139. Il est variable, suivi de autre, quand il modifie un substantif exprimé ou sous-entendu:

Un homme, qui a vécu dans l'intrigue, ne peut plus s'en passer; TOUTE AUTBE VIE pour lui est languissante. C'est-à-dire, toute vie autre, différente.

TOUTE AUTHE serait pour vous plus sévère qu'elle.

C'est-à-dire, toute femme autre.

§ 140. TOUT, modifiant l'adjectif autre, précédé ou suivi de un, une, est toujours invariable:

UNE TOUT AUTRE place qu'un trone est été indigne d'elle. (Bossuet.)

,

Pour vous, vous méritez tout une autre fortune. (La Fontaine.)

§ 141. TOUT, modifiant un nom propre de ville, se met au masculin, quand la ville est prise figurément pour le peuple, les habitants:

Tout Shyrne ne parlait que d'elle. (La Bruyère.)

TOUT ROMB est consterné. (Vertot.)

§ 142. TOUT, modifiant seul un substantif, énonce ou un sens distributif ou un sens général; dans le premier cas, c'est le singulier qu'on emploie; dans le second, c'est le pluriel:

Sens distributif.

En toute chose il faut considérer la [fin. (La Fontaine.)

C'est-à-dire, en chaque chose.

La sotte gloire est de *tout pays*. (Mme de Sévigné.) Il se vante à *tout propos*. Sens général.

Ceux que nous appelons anciens étaient véritablement nouveaux en toutes choses. (Pascal.)

C'est-à-dire, en toutes les choses.

En tous pays tous les hons cœurs [sont frères, (Florian.) Il l'admire à tous coups, le cite à [tous propos. (Molière.)

On peut dire que l'emploi du nombre est toujours subordonné à la pensée qu'on veut exprimer.

- § 138, 139, 140. TOUT. 2. Cicéron préféra à autre gloire celle d'être appelé le père de la maîtresse du monde; Catilina avait une autre ambition.
  - 2. Des droits de ses enfants une mère jalouse
    Pardonne rarement au fils d'une autre épouse...
    —autre aurait pour moi pris les mêmes ombrages
    Rt j'en aurais peut-être essuyé plus d'outrages. (Racine.)
- 3. L'esprit se forme plus par la conversation que par autre chose.
- 4. Je m'imaginais qu'un honnête honnme devait songer à —
- autre chose qu'à ce qui s'appelle philosophie.

  5. Ce qui cause nos sensations est autre chose que ce que
- nous croyons.

  6. Cléopatre auna mieux mourir avec le titre de reine, que de vivre dans autre dignité.
  - 7. La jalousie égare plus que autre passion.
- 8. Bien que sa vertu jetat un fort grandéclat au dehors, c'était autre chose au dedans.
- 9. autre voix que la voix unanime des pasteurs doit leur être suspecte.
  - 10, Bien vous prend que mon frère sit une autre humeur, (Molière, )
- Une mère a pour ses filles une autre sollicitude que pour ses fils.
- 12. Ils ont une autre manière d'écrire que les faiseurs de romans ; ils ont une autre adresse pour embellir la vérité.
- § 141. 1. Lisbonne vit partir avec indignation et avec larmes ces étrangers et les pleura comme morts.
- 2. Memphis se couvrait de deuil et demeurait neuf jours enseveit dans sa douleur, quand la mort frappait un de ses rois.
  - 3. Mais Londre aujourd'hui se rassemble chez moi;
    Puiz-je vous y cacher? (Casimir Delavigue,)
  - 4. Vous parlez à un homme à qui Naples est connu.
- § 142. 1. On voit des consciences de sorte, de taille, de qualité, de saison.
- 2. Les agresseurs en genre ont tort devant Dieu et devant les hommes.
  - Et tel dont en lieu chaeun wante l'esprit, Voudrait pour son honneur n'avoir jamais écrit. (Boileau.)
- 4. On ne peut pas dire que saison soit favorable pour sorte de livres.
- 5. En temps, en lieu, les grandes vertus, les grands crimes sont rares; peu d'hommes vont jusqu'à l'extrême du bien et du mal; la foule est dans le milieu.

§ 148. QUELQUE, QUEL QUE peut être suivi,

1º D'un nom ou d'un pronom;

2º D'un adjectif, d'un participe ou d'un adverbe; 3º D'un verbe.

§ 144. — 1° QUELQUE, suivi d'un nom ou d'un pronom, est adjectif; il s'écrit en un seul mot et prend le nombre du nom ou du pronom qu'il détermine:

Ouelques crimes toujours précèdent les grands crimes. (Racine.)

QUELQUES-UNS affirment, QUELQUES AUTRES nient.

§ 145. — 2º QUELQUE, suivi d'un adjectif, d'un parttcipe qu'il modifie, est adverbe et invariable.

QUELQUE ÉTROITES que soient les bornes du cœur, on n'est pas malheureux tant qu'on s'y renferme.

QUELQUE CORROMPUS que soient nos mœurs, le vice n'apas encore perdu toute sa honte. (Massillon.)

OBSERVATION. Quelque, suivi d'un adjectif placé avant un nom, modifie l'adjectif ou détermine le nom.

Si quelque modifie l'adjectif, il est adverbe et invariable:

QUELQUE BONS traducteurs qu'ils soient, ils ne comprendront pas ce passage. (Boniface.)

C'est-à-dire SI bons traducteurs qu'ils soient, etc.

Mais si quelque détermine le nom, il est adjectif et variable :

De QUELQUES superbes DISTINCTIONS que se flattent les hommes, ils ont tous une même origine. (Bossuet.)

C'est-à-dire, de quelques distinctions superbes.

§ 146. Quelque, suivi d'un adjectif numéral, signifie environ, à peu près; en conséquence il est adverbe et invariable:

Les ennemis ont tiré plus de neuf mille coups de canon, et nous, QUELQUE CINQ ou SIX MILLE. (Racine.)

OBSERVATION. Cette règle ne saurait être applicable à quelque placé avant un adjectif numéral pris substantivement. Dans cette phrase: J'ai vendu QUELQUES CENTS de paille et QUELQUES MILLE de foin, que lques est adectif et a le sens de plusieurs.

\$147. QUELQUE, suivi d'un adverbe, est invariable :

QUELQUE HEUREUSEMENT doués que nous soyons, nous ne devons pas en tirer vanilé.

QUELQUE FACILEMENT écrits que soient des vers, ils ne sont pas toujours agréables à lire.

- § 143, 144, 145, 146, 147. QUELQUE, QUEL QUE. 1. Si la loi est juste en général, il faut lui passer applications malheureuses.
- 2. Les jeux de hasard, médiocres qu'ils paraissent, sont toujours chers et dangereux.
- 3. Une femme, grands biens qu'elle apporte dans une maison, la ruine bientôt, si elle y introduit le luxe.
- 4. soins qu'on apporte pour entendre une langue, il faut qu'ur usage constant concoure avec les règles,
- 5. méchants que soient les hommes, ils n'oseraient paraitre ennemis de la vertu.
  - 6. Un railleur s'attire toujours mauvaises affaires.
  - nouveaux malheurs qui nons doivent attendre
    Vous ne m'entendrez point murmurer ni me plaindre. (Ancelot.)
  - 8. Alexandre perdit trois cent hommes lorsqu'il défit Porus
- 9. Pourquoi l'air et l'eau, agités qu'ils soient, ne s'enflamment-ils pas?
- 10. bons soldats que soient les nôtres, ils ne pourront résister à leurs nombreux ennemis.
  - 11. vains lauriers que promette la guerre, On peut être béros sans ravager la terre, (Boileau,)
- bien écrits que soient ces ouvrages, ils auront peu de succès.
  - 13. Et quel âge avez-vous? vous avez bon visage!
    Eb! soixante ans. (Racine.)
- 14. fins politiques que fussent Burrhus et Sénèque, ils ne purent deviner le cœur de Néron.
- 15. Je pourrais ne pas vous apprécier, si j'avais vingt ou trente ans de moins; mais, en vérité, je suis trop raisonnable pour ne pas vous donner la préférence.
- 16. habiles artistes qu'ils soient, aucun de leurs ouvrages n'égale les chef-d'œuvre des Phidias et des Praxitèle.
- 17. Considérez la condition des hommes qui ont la meilleure part à la faveur et à la conduite des affaires; sages qu'ils puissent être, que d'agitations, que de traverses!
- 18. Quand je vois un homme de mérite, je ne le décompose jamais; un homme médiocre qui a bonnes qualités, je le décompose toujours.
- adroits diplomates qu'ils soient, je doute qu'ils puissent résoudre ces difficultés.
- 20. grands avantages que la fortune donne, ce n'est pas elle seule, mais la vertu avec elle qui fait les héros.

§ 148. — 8° QUEL QUE, suivi d'un verbe, s'écrit en deux mots; quel s'accorde comme adjectif avec le sujet du verbe, et que reste invariable comme toute conjonction:

Quels que soient les humains, il faut vivre avec eux. Un mortel difficile est toujours malheureux. (Gresset.)

§ 149. Le même accord a lieu lorsque les pronoms il, elle, ils, elles, en, séparent quel que du verbe:

Une femme, QUELLE QU'ELLE puisse être, est une déesse pour des prisonniers. (Mme de Staël.)

Je ne veux pas de cette maison, quel qu'en soit le prix.

§ 150. Quand quel que a pour sujets deux substantifs unis par et, quel se met au pluriel, et au masculin si les substantifs sont de genre différent:

Queis que soient ton culte et ta patrie, Dors sous ma tente avec sécurité. (Campenon.)

Les poëtes établissent quelquefois l'accord avec le nom exprimé le premier :

Quel que seit son pouvoir et l'orgueil qui l'anime. (Voltaire.)

S'il y a synonymie entre les différents termes, QUEL se met au singulier et s'accorde avec le substantif qu'il précède :

Quelle que soit la pente et l'inclination. (La Fontaine.)

Si les deux substantifs sont unis par ou, QUEL s'accorde avec le substantif énoncé le premier :

Un meurtre, quel qu'en soit le prétexte ou l'objet, Pour les cœurs vertueux est toujours un forfait. (Crébillon.)

§ 151. L'efinal de quelque écrit en un seul mot ne s'élide jamais : quelque écolier, quelque aimable, quelque autre, quelque agréablement.

Combiné avec un, il fait partie d'une expression indivisible, et l'on écrit : quelqu'un, quelqu'une, et au pluriel, avec le trait d'union : quelques-uns, quelques-unes.

§ 152. La plupart des grammairiens condamnent l'emploi de tel que, pour quelque. « Tel qu'il soit, disent-ils, « est une forme vicieuse, une construction barbare. » Ce qui est vrai, c'est que l'usage paraît s'être prononcé en faveur de quel que, et qu'aujourd'hui tel que, forme primitive très-correcte, qui a pour elle l'autorité de Pascal, de J.-J. Rousseau, de Voltaire, etc., a disparu du Dictionnaire de l'Académie.

Quel pour quelque n'est plus admis; on ne dit pas QUELS grands biens qu'il ait, mais QUELQUES grands biens qu'il ait.

- § 148, 149, 150, 151. QUEL QUE, 1. soit la gloire des grands sur la terre, elle a toujours à craindre l'envie qui cherche à l'obscurcir.
- 2. soient vos vertus, grands que soient vos talents, soit votre modestie, ne croyez pas échapper à l'envie,
- 3. Ala Chine, on rend ceux qui gouvernent responsables des troubles. en soit la cause ou le prétexte.
- 4. fussent habituellement la douceur et l'égalité de l'humeur de Montesquieu dans la société, la vivacité méridionale de son tempérament l'en faisait quelquefois sortir.
- 5. soient les opinions qui nous troublent dans la société, elles se dissipent presque toujours dans la solitude.
- 6. soit le tut ou l'avantage d'une chose, lorsqu'elle porte un cachet d'infamie, on ne saurait la faire sans en recevoir l'empreinte.
- 7. soient son âge et son talent, je doute qu'on lui accorde le poste qu'il demande.
- 8. L'étude de l'histoire est la plus nécessaire aux hommes, soi-t leur âge et la carrière à laquelle ils se destinent.
- 9. Quand Dieu a choisi un pour être l'instrument de ses desseins, rien n'en arrête le cours.
- 10. Cet homme, fût sa fortune ou son mérite, ne put réussir dans ses entreprises.
- 11. La figure d'une femme, soit la force ou l'étendue de sou esprit, soit l'importance des objets dont elle s'occupe, est toujours un obstacle ou une raison dans l'histoire de sa vie.
- 12. uns des philosophes nous représentaient Dieu oisif, spectateur indolent des choses humaines; autres, esclave des destinées, et soumis à des lois qu'il ne s'était pas imposées luimème.
- 13. Ce livre ne vous convient pas, je vous en donnerai autre dont la lecture vous plaira beaucoup plus.
- \$ 152. Voici quelques exemples, où tel que et quel sont employés dans le sens de quel que.
- 1. Qu'y a-t-il de plus évident que cette vérité, qu'un nombre tel qu'il soit peut être augmenté? (Pascal.)
  - 2. Ce grand choix, tel qu'il soit, peut n'offenser personne. (Voltaire.)
- 3 On prouve très-bien à cet enfant que cette religion telle qu'elle soit, est la seule véritable. (J.-J. Rousseau.)
  - 4. Le plus fin, tel qu'il soit, en est toujours la dupe. (Regnard.)
- 5. Dans quel triste état que je sois, je ne veux pas désespérer de ma destinée. (Voltaire.)

§ 153. MÉME est variable ou invariable, selon qu'il est employé comme adjectif ou comme adverbe.

## Il est adjectif et variable:

1° Lorsqu'il précède un substantif qu'il modifie :

LES MÉMES VERTUS qui servent à fonder un empire servent aussi à le conserver. (Montesquieu.)

Les peuples se ressemblent partout: Mêmes vices, mê-

MES VERTUS. (Lemare.)

2º Lorsqu'il détermine un pronom :

Les grands ne semblent nésque pour EUX-MEME 3. (Massillon.)

Le sénat se trouve composé de CRUX-MÈMES qui s'opposaient le plus à la loi. (Saint-Réal.)

3º Lorsqu'il est placé après un seul substantif :

Les Grecs mêmes sont las de servir sa colère. (Racine.)

### Il est adverbe et invariable:

1º Lorsqu'il modifie un verbe exprimé ou sous-entendu : Il y a un tour à donner à tout, même aux choses qui en paraissent le moins susceptibles. (Montesquieu.)

2º Lorsqu'il précède ou suit un adjectif qu'il înodifie : Tout citoyen doit obéir aux lois, même injustes.

Des vérités CONNUES MÊME des simples bergers. 3º Lorsqu'il précède ou suit un superiatif relatif :

On fait souvent vanité des passions même les plus criminelles. (La Rochefoucauld.)

Hélas! à quoi les rois sont-ils exposés; LES PLUS SAGES

MEME sont souvent surpris. (Fénelon.)

4º Quand il est placé après plusieurs substantifs :

J'ai tout à craindre de leurs LARMES, de leurs SOU-PIRS, de leurs PLAISIRS MÊME. (Montesquieu.)

Partout où il est invariable, *même* est l'équivalent de aussi, de plus; précédé de la conjonction et, il n'a jamais d'autre sens:

ILS immolèrent les femmes et même les enfants.

REMARQUE. Nous avons été fort sobre de citations empruntées aux poêtes : depuis que Corneille, qui en cela usait de la liberté accordée à ses devanciers, a dit :

ici, dispensez-moi du récit des blasphèmes Qu'ils ont vomis tous deux contre Jupiter mêmes (Polycucte, act. III).

tous ceux qui ont fait des vers ont subordonné l'orthographe de même au besoin de la mesure et aux exigences de la rime.

- § 153. MRME. 1. Comment prétendons-nous qu'un autre garde notre secret, si nous ne pouvons le garder nous —?
- 2. Presque tous les hommes, les gens de bien, payent plus volontiers les services à rendre que les services rendus.
  - 3. Quoi! dans ce jour et dans ces lieux Refuser un empire? (Racine.)
- 4. Tout ce que les hommes trouvent dans eux est sali de la boue dont ils sont formés.
- 5. A la ville et à la cour, passions, brouilieries dans les familles.
- 6. Quoique l'Évangile propose à tous la doctrine, il, elle, ne propose pas à tous les — règles.
- 7. Ceux qui ne sont contents de personne sont ceux dont personne n'est content.
- 8. Les souverains peuvent avoir plus ou moins de puissance, mais ils ont partout les — devoirs à remplir.
- 9. La mort ranime plus de passions parmi les hommes que toutes les illusions — de la vie.
  - 10. Ses remords ont paru aux yeux de Narcisse. (Racine.)
  - 11. Les vertus font des envieux, les bienfaits font des ingrats. 12. Exempts de maux réels, les hommes s'en forment — de chi-
- mériques. 13. J'en jure par le flouve, aux dieux — terrible, (Racine.)
- 14. Un empereur nominé Théodose fit passer au fil de l'épée tous les habitants d'une ville, - les femmes et les enfants.
- 15. Les vrais citoyens ont sacrifié à la patrie leurs intérêts les plus chers.
- 16. Il est aisé de tromper les plus habiles, en leur proposant des choses qui passent leur esprit et qui intéressent leur cœur.
- 17. De tous les orateurs modernes, les plus éloquents ne peuvent être comparés avec Démosthène.
- 18. Une tête bien faite s'accommode de tous les oreillers les plus durs.
- 19. A Paris règnent la liberté et l'égalité, la naissance, la vertu, le mérite — ne sauvent pas un homme de la foule dans laquelle il est confondu.
- 20. L'esprit de politesse veut que par nos paroles et nos manières, les autres soient contents de nous et d'eux.
- 21. Les hommes, les animaux et les plantes sont sensibles aux bienfaits.
  - 22. Frappez et Syriens et Israélites. (Racine.)
- 23. Les hommes vertueux sont respectés de ceux qui n'ont aucune vertu.
  - 24. Votre front prête à mon diadème Un éclat qui le rend respectable aux dieux -.. (Racine.)
- 25. C'est la reconnaissance qui porta autrefois les hommes à se faire des dieux — de leurs bienfaiteurs.
  - 26. Les vieillards et les enfants ne sont pas sûrs du lendemain

§ 154. CHAQUE, CHACUN. Le premier est un adjectif qui modifie toujours un substantif exprimé; le second est un pronom qui s'emploie seul :

Chaque passion parle un différent languge. (Boileau.) CHACUN pour soi, c'est le code de l'égoiste.

REMARQUE. Chaque ne doit jamais figurer dans une phrase comme pronom. Plusieurs grammairiens prétendent cependant que cette phrase : Ces volumes coûtent cinq francs CHAQUE, est correcte; s'il en était ainsi, cette autre : J'ai pris les Fables de La Fontaine, et, en vous altendant, fen ai (a QUELQUES, serait correcte aussi; mais non, chaque et quelque, qui sont entrés comme éléments secondaires dans la formation des pronoms indéfinis chacun (chaqu'un) et quelqu'un, ne peuvent ni ne doivent en usurper la place.

§ 155. AUCUN et NUL sont essentiellement du singulier; les employer au pluriel sans que la nature même des noms qu'ils modifient l'exige est une licence ou une faute. Ainsi quoi que Racine ait dit:

Aucuns monstres par moi domptés jusqu'aujourd'hui Ne m'ont acquis le droit de faillir comme lui,

on doit écrire aucun monstre.

§ 156. Mais lorsque aucun et nul déterminent un substantif qui n'a pas de singulier ou qui a une acception particulière au pluriel, ils prennent le nombre pluriel :

ll ne gagne aucuns gages. On ne lui a rendu aucuns DEVOIRS. Je n'ai vu aucunes funérailles plus magni-

fiques.

## Répétition des adjectifs déterminatifs.

§ 157. Les adjectifs déterminatifs se répètent comme l'article : 1º Lorsqu'ils modifient plusieurs substantifs

Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. (Racine.)

Les constructions suivantes : vos père et mère, tes parents et amis, etc. ne sauraient être admises dans le style noble.

2º Ils se répètent encore quand ils précèdent plusieurs adéctifs placés avant un substantif qui représente implicitement plusieurs objets distincts :

Il y a un bon et un mauvais gout, et l'on dispute des

goûts avec fondement. (La Bruyère.)

§ 158. La répétition n'a pas lieu lorsque les adjectifs modifient un seul objet, ou des objets de même nature représentés par un seul substantif:

En récompense de VOS BONS ET UTILES OFFICES, que Dieu éloigne devous tout chagrin domestique. (Bernardin

de Saint-Pierre.)

- § 154. CHAQUE, CHACUN. 1. condition a ses dégoûts; à état sont attachées des amertumes.
  - åge a ses plaisirs, état a ses charmes,
     Le bien succède au mal, les ris suivent les larmes. (Delifie.)
- 3. Nous vimes arriver, aux deux bouts de la terrasse, une multitude de chars attelés — de quatre chevaux.

4. Salomon avait douze M'écuries de dix chevaux -.

- 5. En M huit C ving-cinq, l'Angleterre a tiré de l'Indoustan cinquante (et) neuf M trois C cinquante balles de coton, du poids commun de trois C quarante livres —.
- § 155, 156. AUCUN, NUL. 1. route, communication, vestige d'intelligence dans ces lieux sauvages.
- 2. Notre vie ne sussit pour art, exercice, profession; on ne vit pas assez pour être bon peintre, bon architecte, etc.; mais la vie sussit pour être bon chrétien.
- 3. Sans provisions, sans prendre précaution, Cambyse part pour l'Ethiopie et s'ensonce dans les déserts sablonneux qui l'environnent.
  - 4. La république n'avait troupe régulière aguerrie, officier

expérimenté.

- 5. Les Romains, dans leurs traités avec les rois, leur défendirent de faire levée chez leurs alliés.
  - 6. Un malheur instruit mieux qu'- remontrance. (La Chaussée.)
- 7. appointements et gages n'étaient attachés aux fonctions publiques.

## Répétition des adjectifs déterminatifs.

- § 157, 158. 1. Cette immense et tumultueuse république avait pour chefs le pape et empereur.
- 2. Chassez-moi tous ces anciens et nouveaux amis qui ne voient en vous que votre position et fortune.
- 3. L'économie est un honnête et raisonnable emploi de son hien.
- 4. L'Ame prend par l'habitude ou du bien ou du mal un bon ou mauvais pli, et lorsqu'il est une fois marqué, rien n'est plus difficile que d'en faire disparaître la trace.
- 5. Une parfaite égalité d'humeur est si rare, que les sages même ont leurs bons et mauvais moments.
- 6. Dans quelque société que l'on vive, on peut y remarquer que presque tous les hommes ont leur pensée et jugement à part.
- 7. Si nous tenons de la nature nos bons et mauvais penchants, nous tenons de l'éducation nos bonnes ou mauvaises habitudes.
- 8. Aucun poëte, orateur, historien de cette nation ne peut être comparé aux nôtres.
- 9. Pour peu qu'un sujet soit vaste ou compliqué, il est bien rare qu'on puisse l'embrasser d'un coup d'œil, ou le pénétrer en entier d'un seul et premier effort de génie.

# CHAPITRE IV.

#### DU PRONOM.

Des pronoms en général.

§ 159. La fonction des pronoms est de représenter les

noms ou substantifs pris dans un sens déterminé.

Si l'on disait : Cet homme est mort de FAIM, QUI depuis longtemps l'épuisait, on s'exprimerait d'une manière vicieuse, attendu que le pronom relatif qui ne peut régulièrement représenter faim, terme vague et indéfini.

Pour être correct, il faut dire: Cet homme a succombé

à la vaim qui, etc.

Les poëtes se sont affranchis quelquefois de cette règle : Quand je me fais justice, il faut qu'on se la fasse. (Racine.)

C'est une licence qu'il faut leur abandonner.

§ 160. Lorsqu'un pronom est répété, il doit toujours se rapporter au même substantif et conséquemment rappeler l'idée d'un seul et même objet :

Le hasard est une cause aveugle et nécessaire, QUI ne prépare, QUI n'arrange, QUI ne choisit rien, et QUI n'a

ni volonté ni intellizence. (Fénelon.)

On n'aime plus, l'orsque les sacrifices coûtent : on aime peu, lorsqu'on s'aperçoit qu'on en fait. (Lévis.)

Ces phrases sont correctes, parce que les pronoms énoncés

quatre fois, expriment le même rapport.

Mais la phrase suivante est vicieuse :

J'ai lu avec plaisir cet ouveage qui a été composé par une personne qui est versée dans les sciences qui ont pour objet l'étude de la nature,

parce que le pronom qui, répété trois fois, établit chaque

fois un rapport différent.

§ 161. La répétition des substantifs est indispensable, quand l'emploi des pronoms personnels peut donner lieu à une équivoque :

Hypéride a imité Démosthene en tout ce que Démos-

THÈNE a de beau. (Boileau.)

Si Boileau eut dit:

Hypéride a imité Démosthène en tout ce qu'il a de

beau,

il se serait exprimé d'une manière obscure, et l'on ne saurait auquel des deux termes, *Démosthène* ou *Hypéride*, le pronom se rapporte.

#### CHAPITRE IV.

#### DU PRONOM.

### Des pronoms en général.

§ 159, 160. — 1. Servius Tullius est le premier roi de Rome qui ait frappé monnaie; elle était de cuivre.

2. On voyait le corps du jeune Hippias étendu, qu'on portait

dans un cercueil orné de pourpre, d'or et d'argent.

3. Ne jouez pas avec l'amour-propre de l'homme ou son hon neur; sur eux il n'entend pas *raillerie*; elle le rend furieux, se roce, implacable.

4. On veut bien qu'on nous apprenne à aller au bonheur par le

plaisir, mais non par la vertu.

5. Recherchons la société des hommes qui nous donnent des exemples qui nous excitent à mener une conduite qui soit approuvée des gens qui font autorité dans le monde.

6. Je ne me consolerais pas de n'avoir point fait fortune si j'étais en Angleterre; je ne suis pas fâché de ne l'avoir pas faite en France.

7. On aime qu'on nous approuve; mais on n'aimé pas qu'on nous blame.

8. Virgile, avant de mourir, se fit relire son poëme de l'Énéide; il jugea qu'il était trop imparfait pour qu'il permit qu'il lui survécut et il voulut le détruire : Auguste s'y opposa.

Voici une phrase faite à dessein de montrer combien une construction est défectueuse lorsque les pronoms sont en rapports divergents:

Peu de temps arrès la mort d'Auguste, qui affligea tout le peuple romain, la poésie, qui avait brillé avec tant d'éclat sous les yeux de ce prince qui prolégeait les lettres, s'éclipsa sous ses successeurs, qui s'abandonnèrent pour la plupart à la mollesse, à l'oisiveté et à toutes sortes de crimes qui révoltaient le peuple, et demeura enfin comme éteinte dans les ténèhres de la barbarie qui amena du fond du Nord ce déluge de nations féroces qui, de l'empire romain, forma la plupart des États qui subsistent aujourd'hui dans l'Europe.

§ 161.—1. Tous les autres écrivains ne sont au-dessous de Moïse, d'Homère, de Platon, de Virgile, d'Horace, que parce qu'ils ont écrit naturellement, fortement, délicatement; en un mot, parce

qu'ils ont exprimé le vrai.

2. Molière a surpassé Plaute dans tout ce qu'il a fait de meilleur.

3. Sans vouloir diminuer la gloire de Newton, on peut remarquer qu'il doit beaucoup à Galilée; il lui a donné la théorie de la pesanteur.

4. Racine a imité Euripide en tout ce qu'il a de beau dans sa

Phèdre.

5. Samuel offrit à Dieu son holocauste, et il lui fut si agréable, qu'il dissipa en un instant l'armée des Philistins.

#### I. DES PRONOMS PERSONNELS.

#### I. Pronoms personnels employes comme sujets.

§ 162. Les pronoms personnels sujets des verbes les précèdent le plus ordinairement.

Mais nous nous reverrons. Adieu. Je sors contente : J'ai voulu voir ; Pai vu. (Racine.)

§ 163. Mais ils se placent après le verbe :

1º Dans les phrases interrogatives et admiratives :

Trouverai-je partout un rival que j'abhorre! (Racine.)

Si le verbe est employé à un temps composé, le sujet se place toujours entre l'auxiliaire et le participe:

Qu'a-t-il dit ? qu'a-t-il fait ? que doit-il faire encore ?

2º Quand le verbe figure au subjonctif ou au conditionnel sans être précédé d'une conjonction :

Puissé-je de mes yeux y voir tomber la foudre! (Corneille.)

3º Quand, au moyen d'une proposition intercalée dans une autre, on énonce qu'on rapporte ce que quelqu'un a dit, ou ce qu'on a dit soi-même :

Moi, j'ai blessé quelqu'un! fis-je (dis-je) tout étonnée : Oui, dit-elle, blessé; mais blessé tout de bon. (Mollère.)

4º Quand on met avant le verbe certains mots qui ordinairement le suivent; tels que : à peine, aussi, au moins, combien, encore, en vain, peut-être, toujours, etc.:

A PEINE la saison EST-ELLE passée, que les oiseaux se

dépouillent de leurs couleurs. (Aimé Martin.)

§ 164. Les pronoms moi et nous se placent le plus sou vent après les noms ou les pronoms avec lesquels ils figurent comme sujets ou comme compléments:

Le roi, l'ane et moi nous mourrons. (La Fontaine.)

§ 165. Nous est quelquefois employé pour je ou moi; dans ce cas, les adjectifs qui le modifient restent au singulier et prennent le genre de la personne que le pronom représente:

Nous ne nous sommes pas cru dans l'obligation de

commencer par....

§ 166. Vous, employé pour toi, tu, veut au singulier les noms, les adjectifs et les participes qui s'y rapportent:

Songez bien dans quel rang vous êtes élevés. (Racinc.)

Vous n'êtes point sans doute un enfant ordinaire. (Le même.)

#### I. DES PRONOMS PERSONNELS.

#### h. Des pronoms personnels employés comme sujets.

- § 162, 163. 1. considérons les biens de la vie comme si-devaient toujours durer.
- 2. Jeune Grec, vas entrer dans mon empire; arriveras bientot dans cette tle fortunée.
  - 3. Sur ses antiques fondements,
    -- venait ébranler la terre? (Racine.)
- 4. vous donnerai un conseil salutaire; et pour récompense, ne vous demande que le secret.
- 5. On ne doit rien décider dans la colère : vous embarqueriez pendant la tempête?
  - (Que je) puisse à la race future Montrer comme on punit l'hôte ingrat et parjure. (Millevoye.)
  - 7. Que ne puis t'exprimer ce que sens si bien!
- 8. O mort! cruelle mort! que ne lui— laissais— plus longtemps le plaisir de voir le fruit de ses travaux!
  - 9. dut oublier tout ce que j'ai fait pour lui; je ne regret-

terai jamais de lui avoir été utile.

- 10. avez partagé le repas de votre hôte? avez reçu le pain et le sel de sa main? votre personne est sacrée pour lui.
  - 11. Combien à vos malheurs ui donné de larmes! (Racine.)
- 12. En vain chercheriez l'Éternel jusqu'aux extrémités du monde; il habite près de vous, il est en vous.
  - 13. Peut-être -ai eu tort de dire le fond de ma pensée 14. S'il n'est pas fort riche, du moins -a de quoi vivre,
  - § 164. 1. (Moi) et Albert sommes tombés d'accord.
    - 2. Nous avons (moi) et vous besoin de tolérance.
- 3. (Moi) et votre père, nous avons été longtemps ennemis. § 165. — 1. Nous avons été obligé d'entrer dans mille détails fastidieux, où peut-être le lecteur ne nous a pas toujours suivi volontiers.
- 2. Nous sommes trop persuadé du peu d'intérêt qu'offrent ces mémoires pour croire qu'ils méritent jamais l'attention de personne.
- 3. Nous, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à nos amés et féaux conseillers, salut.
  - § 166. 1... Vous êtes un set en trois lettres, mon fils;
    C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand' mère. (Molière.)
    - Mon Dieu! sa sœur, vous faites la discrète,
       Et vous n'y touchez pas, tant vous semblez doucette! (Le même.)
    - 3. Vous êtes dépensière, et cet état me blesse Que vous alliez vétus ainsi qu'une princesse. (Le même.)

### II. Répétition des pronoms personnels sujets.

§ 167. On peut, selon le caractère qu'on veut donner à l'expression, répéter le pronom avant chaque verbe, ou ne l'exprimer qu'avant le premier.

La répétition du pronom rend la marche du discours plus lente, et donne à la pensée plus de gravité et d'énergie :

Dieu, maître de son choix, ne doit rien à personne. Il éclaire, il aveugle, il condamne, il pardonne. (Voltaire.)

Si le pronom n'est exprimé qu'une seule fois, la phrase alors a plus de rapidité, et la pensée ressort d'une manière plus vive :

Il prit, quitta, reprit la cuirasse et la haire. (Voltaire.)

§ 168. Quand il y a passage du sens affirmatif au sens négatif, ou d'un temps à un autre, il dépend du goût de répéter le pronom ou de ne l'exprimer qu'une fois

J'ai trompé l'univers et ne puis me tromper. (Voltaire.)

JE l'ai vu et JE n'en puis croire mes yeux.

§ 169. Mais, lorsqu'on passe du sens négatif au sens afirmatif, la répétition du pronom est de rigueur :

Tu n'as point d'aile et tu veux voler ? rampe. (Voltaire.)

§ 170. Les conjonctions et, ni, mais, ou, sont les seules après lesquelles il soit permis de ne pas répéter le pronom :

IL est sévère mais juste. Tu n'es affàole ni bienveillant.

Après toutes les autres, la répétition est indispensable : Vous êtes fier PARCE QUE vous êtes riche ; il est humble PARCE QU'IL est pauvre.

\$ 171. Quand un verbe a des sujets de différentes personnes, on peut, si la première ou la seconde personne qui a la priorité, les faire suivre de nous ou de vous

Monpère et moi NOUS serons heureux de vous voir.

Ni vous, ni votre frère vous ne m'accusez.

Ce moyen de relier les sujets partiels et de les embrasce dans un terme unique donne de l'énergie au discours; sependant on peut très-bien dire avec Voltaire:

Ni vous, ni l'empereur ne voulez courir au Bosphore;

et avec l'Académie :

Son père, sa mère et moi le lui avons défendu.

#### II. Répétition des pronoms personnels sujets.

- § 167, 168, 169, 170. 1. Il est vrai, f'ai écrit, ai pensé, ai dit, ai parlé plus que je ne devrais faire.
- 2. Il s'écoute, se plait, s'adoniss; s'aime. (J.-B. Rousseau.)
- 3. Vous n'avez ni appui, ni protection, et pensez réussir içi? quelle est votre erreur?
  - C'est un homme étonnant et rare en son espèce;
     Il rêve fort à rien, s'égare sans cesse;
     cherche, trouve, brouille, regarde sans voir.
     Quand on lui parle blane, soudain il répond noir. (Regnard.)
- 5. Le véritable honneur n'est point variable; il nedépend ni des temps, ni des lieux, ni des préjugés, a sa source dans le cœur de l'homme juste et dans la règle inaltérable de ses devoirs.
  - J'inventai des couleurs, armat la calomnie, — intéressai sa gloire; il trembla pour sa vie. (Racine.)
- 7. Nous blamons beaucoup les malheureux des moindres fautes et les plaignons peu des plus grands malheurs.
- 8. Les chaînes que la foi impose sont douces; elles sont aisées à porter et ne doivent paraître trop pesantes qu'aux esprits vains et légers.
- 9. La richesse ne cherche pas les hommes libres; elle ne pénètre pas dans les solitudes; ne court pas après la vertu; fuit surtout la vérité.
- 10. Je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte. (Racine.)
- 11. Il n'avait rien fait pour empêcher que le malheur n'arrivât, et s'étonne qu'il soit arrivé!
- 12. Il était respecté parce que était juste; il était aimé parce que était bienfaisant; il était craint parce que était sincère et irréprochable.
- § 171. 1. Ma mère, mes sœurs et mol ferons le voyage en Italie au printemps prochain.
- 2. Rica et moi sommes peut-être les premiers Persans que l'envie de savoir ait fait sortir de leur pays.
- 3. M. le président de Maisons et moi fûmes tout à fait indisposés le 4 novembre dernier.
- 4. Vous, votre mère et votre sœur avez versé tant de larmes que la source en doit être tarie.
  - 5. Ni vos nymphes, ni moi n'avons juré par les ondes du Styx.
- 6. Il faut que toi et ceux qui sont ici fassiez les mêmes serments.

#### III. Des pronoms personnels employés comme compléments.

§ 172. Les pronoms, employés comme compléments, se placent immédiatement avant le verbe dont ils dépendent, quand celui-ci figure à un autre mode que l'impératif :

Quand on sent qu'on n'a pas de quoi se faire estimen de quelqu'un, on est bien près de le mair. (Vauvenargues.)

§ 173. Si le verbe est à l'impératif, et que le sens soit affirmatif, alors le pronom le suit, mais il le précéde, si le sens est négatif :

Rends-MOI chrétienne et libre, à tout je me soumets. (Voltaire.)

Dissipe tes douleurs.

Et ne me trouble pas par ces indignes pleurs. (Boileau.)

§ 174. Quand deux impératifs sont unis par une des conjonctions et, ou, le pronom compiément du dernier peut se placer avant ou après :

Polissez-LE sans cesse et LE repolissez. (Boileau.)

§ 175. Si un impératif a deux pronoms pour compléments, le pronom complément direct doit s'énoncer le premier :

Là, regardez-moi là durant cet entretien, Et jusqu'au moindre mot imprimaz-LE-vous bien, (Molière,)

- § 176. Mais si l'un des pronoms moi, toi, le, la, entre dans une proposition où le pronom y figure, alors, par raison d'euphonie, y s'énonce le premier; ainsi l'on ne dit pas :fie-t'y, attends-t'y; mais : fies-y-toi, attends-y-toi.
- § 177. Le pronom personnel complément d'un infinitif dépendant d'un autre verbe, se place le plus ordinairement entre les deux verbes :

Viens, suis-moi, la sultane en ces lieux dott su rendre. (Voltaire.)
Quelquefois aussi on l'énonce avant les deux verbes :

Quels périls vous peut faire courir Une femme mourante et qui cherche à mourir? (Racine.) Soleil, je te viens soir pour la dernière fois. (Le même.)

OBSERVATION. Cette transposition, qui donne plus de vivacité à l'expression, ne doit avoir leu cependant que si elle ajoute à l'élégance et à l'harmonie de la phrase :

L'un voulait le garder, l'autre le voulait rendre. (La Fontaine.)

Comme L'UN LE voulait garder eût été désagréable à l'oreille, le poète a suivi la construction ordinaire dans son premier hémistiche, et, dans le second, il a placé le pronom avant les deux verbes, parce qu'il n'en pouvait résulter aucun son désagréable, et que l'expression y gagnait en netteté

## III. Des pronoms personnels employés comme compléments.

- \$ 172, 173, 174, 175. 1. Heureuse l'âme qui, élevant (soi, elle) au dessus d'elle-même, et, malgré le corps qui appesantit (elle), remontant à son origine, passe au travers des choses créées sans y arrêter (soi), et va perdre (soi) heureusement dans le sein de son Créateux!
  - Je vous l'ai déjà di, aimes qu'on censure —; (vous)
     Mais ne rendez (pas vous) dès qu'un sot reprend ( vous).
- 3. La raison qui démontre (à moi) avec tant de clarté l'existence d'un Dieu, répond (à moi) si obscurément lorsque je interroge (elle) sur la nature de mon âme, et garde un si profond slence quand je demande (à elle) compte des contradictions qui sont en moi, qu'elle-même fait sentir (à moi) la nécessité d'une révélation, et force (moi) à désirer (elle).

4. Demande — (à toi) le soir avant de te coucher le bien que

tu as fait dans la journée.

5. Ne — reproche — (à toi) jamais l'assistance que tu auras donnée à un malheureux.

6. Tenez, Monsieur, — battez — plutôt et — laissez — (moi) rire

tout mon soul; cela — fera (à moi) plus de bien.

- 7. Avez quelques vérités à faire entendre aux rois? ne dites pas (elles, à eux); vous éprouveriez bientôt les effets de leur courroux.
- 8. Conservez bien votre courage, et envoyez (à moi en,) un peu dans vos lettres.
  - 9. Vous attendez le roi. Parlez et montrez (à lui)
    Contre le fils d'Hector tous les Grecs conjurés. (Racine.)
- 10. Si vos amis commettent des fautes graves, reprochez franchement (elles, à eux).
- § 176. 1. Reste dans le jardin à m'attendre, et promène (toi, y) un moment.
- 2. Réfléchis avant d'agir; mais, quelque parti que tu embrasses ensuite, attache (toi, y) avec ardeur et persévérance.
  - 3. Si tu sèmes le mal, tu récolteras le mal: attends—(toi, y).
  - § 177.— 1. Je connais votre cœur, vons devez attendre ( vous ) Que je — vais — frapper ( lui ) par l'endroit le plus tendre.
- 2. Viens m'éclairer, source de lumière; foudroie avec ta plumé divinc les difficultés que je vais proposer (à toi).
  - 3...... Est-il un moment
    Qui puisse assurer (vous) d'un second seulement? (La Fontaine,
- 4. J'ai encore quelques jours devant moi, je veux vivre (eux) tout entiers,
- 5. Trajan, dit qu'on ne doit pas chercher les chrétiens; mais que s'ils sont dénoncés et convaincus, il faut punir (eux).
  - 6. La jeunesse est si aimable qu'il faudrait adorer (elle).

## IV. Répétition des pronoms personnels compléments.

§ 178. Les pronoms personnels compléments de plusieurs verbes, employés à un temps simple, se répètent avant chacun d'eux:

Maintenant je me cherche et ne me trouve plus. (Racine.)

§ 179. Si les verbes sont à un temps composé, on peut énoncer le pronom seulement avant le premier :

Votre père n'a appris et n'a raconté tous vos malheurs,

ou : M'a appris et raconté tous vos malheurs.

§ 180. Mais si le pronom doit figurer comme complément direct et comme complément indirect, alors la répétition est de rigueur :

Ils su sont diffamés et su sont nut autant qu'ils ont pu.

# Emploi du pronom LE.

§ 181. Le pronom le s'accorde avec les noms qu'il représente, quand ils sont pris dans un sens déterminé:

Miracle! criait-on: venez voir dans les nues Passer la reine des tortues.

- La reine, vraiment oui, je la suis en effet. (La Fontaine.)

§ 182. Mais si les noms présentent plutôt à l'esprit l'idée d'un attribut que celle d'un objet, alors le est invariable :

Il les prend pour des rois. — Vous ne vous trompez pas ; Ils le sont, dit Louis, sans en avoir le titre. (Voltaire.)

C'est-à-dire, ils sont rois, personnages de sang royau. Il en est ainsi toutes les fois que le nom est précédé de l'article des ou de l'adjectif indéfini quelque.

S 183. Si le représente ou un adjectif ou un substantif

employé adjectivement, il est encore invariable :

Hélas! madame, vous me traitez de VEUVE; il est trop vrai que je LE suis. (Voltaire.)

Ceux qui sont AMIS de tout le monde ne LE sont de personne. (Barthélemy.)

§ 184. Le pronom le est encore invariable quand il représente un infinitif ou une proposition :

Paime donc sa victoire, et je le puis sans crime. (Corneille.)

SI LE PUBLIC A EU QUELQUE INDULGENCE POUB MOI, je LE dois à votre protection. (Condillac.)

OBSERVATION. On ellipse quelquefois le, complément direct, après les verbes dire, crotre, penser, faire, etc.:

Personne n'a, madame, simé comme je fais (Molière),

pour : comme je le fais.

## IV. Répétition des pronoms personnels compléments.

'§ 178, 179. — 1. La fable est une immortelle dont la voix mensongère nous charme et — amuse.

2. Il m'a lu et — relu vingt fois la même chose.

- 3. La censure des hommes m'alarme, déconcerte, humilie et abat.
  - 4. Un fils ne s'arme point contre un coupable père;
    Il détourne les yeux, le plaint et révère. (Voltaire.)
- 5. L'ouvrage qu'il a publié cette année, il l'a corrigé, changé, fait et refait plusieurs fois.
- § 180.—1. Ces deux patriciens se sont remplacés et succédé plusieurs fois dans le consulat.
  - 2. Vos frères se querellent et font une guerre continuelle.
- 3. Les morts et les vivants sa remplacent et -- succèdent continuellement: rien ne demeure.

## Emploi du pronom LE.

§ 181, 182, 183, 184.—1. Si c'est effacer les sujets de haîne que vous aviez contre moi que de vous recevoir pour ma fille, je veux bien que vous l— soyez.

2. Étes-vous les prisonniers qu'on a amenés d'Allemagne?

Nous 1 - sommes.

3. Les pauvres sont moins souvent malades faute de nourriture, que les riches ne l — deviennent pour en prendre trop.

4. Etes-vous les trois Romains qu'on a choisis pour le combat?

Nous l — sommes.

- 5. Voyez Aigues-Mortes, Fréjus, Ravenne, qui ont été des ports, et qui ne l sont plus.
  6. Étes-vous députés de Paris? Nous l sommes. Étes-vous les
- Etes-vous députés de Paris? Nous l—sommes. Etes-vous les députés de cet arrondissement? Nous ne l—sommes pas.
  - 7. On vons croyait quelque fills des dieux.

     Je l suis; mon nom est Polymnie.
- 8. Heureuse mère, vos enfants sont la gloire de la patrie. Ils l sont en effet.
- 9. Pourquoi les riches sont-ils sidurs envers les pauvres? C'est qu'ils n'ont pas peur de l devenir.
- 10. Les Romains avaient des oracles qui promettaient à Rome d'être la capitale du monde, et elle l devint.
- 11. Ceux-là ne se donnent pas la peine d'instruire un peuple qui ne veut pas *être instruit* et qui ne l'— mérite pas —.

OBSERVATION. 1. Elles m'ont retenu une heure de plus que je . ne — croyais.

- 2. De quelque façon qu'ils me viennent, mes amis sont reçus avec une sensibilité qui n'est comprise que de ceux qui savent aimer comme je fais.
- 3. Ah! comme vous—dites, il faut glisser sur bien des pensées et ne pas faire semblant de les voir.

§ 185. Le pronom le doit toujours rappeler un terme distinct; il ne peut donc représenter un participe passé dont l'idée est implicitement contenue dans un verbe transitif énoncé précédemment; ainsi l'on ne doit pas dire:

Il n'est jamais permis de BAIRE ce qui ne doit pas l'être. La correction exige : Il n'est jamais permis de FAIRE ce qui ne doit pas ÊTRE FAIT.

Cependant nos meilleurs écrivains, séduits par la forme concise de la première construction, n'ont pas hésité à établir le rapport du pronom avec l'infinitif, toutes les fois qu'il n'en résultait aucune obscurité; ainsi, Massillon a dit:

# Comment blamer ce qui ne saurait L'être!

§ 186. Le, la, les ne doivent être mis en rapport qu'avec un mot énoncé dans une proposition précédente; on ne peut établir aucune relation entre eux et le sujet de la proposition où ils figurent; les constructions suivantes sont donc vicieuses:

L'allègresse du cour s'augmente à la répandre. (Molière.)

LE TEMPS passerait sans le compter. (J.-J. Rousseau.)

§ 187. Les pronoms *le, la, les* s'emploient comme attributs dans les propositions qui ont pour sujet *ce,* représentant une chose inanimée:

Ce carrosse parut être celui de mon fils, CE L'était en effet. ( $M^{mo}$  de Sévigné.)

§ 188. Mais on emploie les pronoms lui, eux, elles, si la proposition principale a pour complément une proposition incidente exprimée ou sous-entendue:

Vous me parlez de mes titres; eh bien, le oroiriez-

vous, CE sont EUX QUI ME NUISENT.

:

D'où il résulte que les vers suivants de Regnard, blâmés par quelques grammairiens, sont très-corrects:

Il faut donc que mon mal m'ait ôté la mémoire, Et c'est ma léthargie. — Oui, c'est elle en effet.

Que veut dire Géronte? C'est ma léthargie QUI M'A ôté

Crispin ne peut donc répondre autrement que G'est ELLE en effet,

c'est-à-dire, c'est elle qui vous a ôté la mémoire.

- § 185. L'intention de ne jamais tromper nous expose à être souvent.
  - 2. Celui qui critique trop sévèrement mérite de être —.
  - 3. On ne loue ordinairement que pour être —.
- 4. Le bœul remplit ses premiers estomacs tout autant qu'ils peuvent être —.
- 5. L'empire de Russie voudra subjuguer l'Europe, et sera lui-même.
- 6. On ne peut vous estimer et vous aimer plus que vous ne -- eles -- du vieux solitaire.
- § 186. Le désir d'être concis a fait commettre cette licence à nos meilleurs écrivains. En voici de nouveaux exemples
- 1. Le fils d'*Ulysse le* surpasse déjà en éloquence, en sagesse et en valeur. (Fénelon.)
  - 2. Les objets de nos vœux le sont de nos plaisirs. (Corneille.)
- 3. La plus grande ambition n'en a pas la moindre apparence, lorsqu'elle se rencontre dans une impossibilité absolue d'arriver où elle aspire. (La Rochefoucauld.)
  - 4. Les belles choses le sont moins hors de leur place. (La Bruyère.)
  - Les époques des révolutions le sont encore des révélations.
     (Garat.)
- § 187, 188. 1. Cette maison, que j'aperçois là-bas, n'est-elle pas la nôtre? Ce est en effet.
- 2. Sent-ce vos chevaux qui se sont échappés dans la forêt? Ce sont —.
  - 3. Est-ce bien là votre pensée? Ce est —.
- 4. Est-ce votre dernier mot? Ce est —, comme ç'a été mon premier.
- 5. Ce sont les eaux qui vous ont été prescrites et que vous avez prises pendant toute la saison qui ont seules opéré votre guérison : ce sont —, n'en doutez pas.
  - 6. Eh! sont-ce là vos gants? Est-ce là votre épée?
     Oui, ce sont —, (Regnard.)

Emploi de Lui, Rux, Elle, Elles, Leur, En, Y.

§ 189. Lui, Rux, Blle, Blles, précédés des prépositions à, de, et lui, leur employés pour à lui, à elle, à eux, à elles, ne se disent que des personnes ou des choses personnifiées:

Les passions des HOMMES sont autant de chemins ou-

verts pour aller A EUX. (Vauvenargues.)

Brûler un LIVRE DE RAISONNEMENT, c'est dire: Nous n'avons pas assez d'esprit pour LUI répondre. (Voltaire.)

§ 190. Mais on emploie EN pour de lui, d'elle, etc., et y pour à lui, à elle, leur, quand la relation est établie avec des noms de choses:

La portune a son prix ; l'imprudent en aduse , L'hypocrite en; médit , et l'honnête homme en use. (Delille.)

Quant à LA RAISON que vous m'alléguez, je m'Y rends.

§ 191. En peut se dire aussi des personnes; mais il ne doit remplacer de lui, d'eux, d'elle, d'elles, que s'il ne donne lieu à aucune-équivoque:

Les Troglodytes aimaient leurs parents et EN étaient

OBSERVATION. On emploie toujours LUI, EUX, ELLE, ELLES, en parlat des choses, quand ils sont compléments d'une préposition autre que  $\hat{a}$  et de:

Le temps est le rivage de l'esprit, tout passe DEVANT LUI, et nous

croyons que c'est lui qui passe. (Rivarol.)

§ 192. Y s'emploie aussi en parlant des personnes, quand on les désigne d'une manière vague, ou qu'on les considère d'une manière générale:

Plus on approfondit l'HOMME, plus on Y démêle de fai-

blesse et de grandeur. (Marmontel.)

§ 193. Y s'emploie encore élégamment à la place d'un pronom déjà exprimé et dont on veut éviter la répétition :

Quoique je parle beaucoup de vous, ma fille, j'y pense encore davantage jour et nuit. (M<sup>mo</sup> de Sévigné.)

§ 194. En général, l'emploi des pronoms de lui, d'eux, à lui, à eux, etc., donne au style plus de précision et d'énergie que les pronoms en et y.

Ainsi, dire, en parlant de quelqu'un : Je m'occupe DE LUI, c'est dire qu'on s'en occupe activement, ce que je

m'En occupe ne fait pas entendre.

## Emploi de LUL, EUX, ELLE, ELLES, LEUR, EN, Y.

§ 189, 190, 191. — 1. On ne saurait dire si Ésope eut sujet de remercier la nature, ou de se — plaindre —.

2. Si l'on veut rendre la critique utile, il faut avoir grand soin

de — donner — la louange pour passe-port.

3. Le zèle est une vertu qu'on n'estime plus; on se — moque — comme d'un usage qui convenait à la grossièreté de nos pères.

4. Je reçois votre lettre, ma chère enfant; et je — fais réponse

avec précipitation.

5. Rien n'est plus dangereux que l'autorité en des mains qui ne savent pas — faire usage —.

6. Il est moins aisé de se guérir de l'ambition que de se — pré-

server ---.

7. Si la plupart de nos vices naissent de la société, nous — de vons — aussi la plupart de nos vertus.

8. Livrez-vous à votre bonté sans trop examiner si les autres —

sont dignes —, ou s'ils — seront reconnaissants —

9. La médisance qui s'attache aux personnes irréprochables, n'épargne pas ceux qui — donnent prise par leurs actions. 10. Catulle était de Vérone; son talent pour la poésie le faisait simer et rechercher des gens d'esprit; Cicéron — faisait — un cas tout particulier (de Catulle).

11. Les princes sont surtout ceux qu'on peut le moins bien connaître : la renommée — parle — rarement sans passion.

12. L'amour-propre augmente ou diminue les bonnes qualités de nos amis, à proportion de la satisfaction que nous — avons —.

OBSERVATION. 1. Les liens que forme l'ambition ne tardent pas à être rompus par elle.

- 2. Les voyages de l'imagination font de temps en temps du bien à l'âme, et produisent sur elle l'esset de l'exercice sur le corps.
- § 192, 193. Y 1. Plus on connaît le peuple, plus on se attaché (à lui.)
- 2. Pour ébranler mon cœur,

  Est-ce peu de Camille, joignez-vous (à elle), ma sœur? (Corneille.)
- 3. A chaque instant qu'on la voit, on trouve (à elle) un nouvel éclat.
- 4. On me parle de vous très-souvent, et je ne cherche point longtemps mes réponses, car je pense à l'instant même.
- § 194. EN. 1. Quand on aime son pays, on a le droit de se -- occuper --, et de -- donner le tribut de ses lumières.
- 2. Je vous recommande encore ce jeune homme; tâchez de vous occuper plus activement que vous ne vous êtes occupé jusqu'à présent.

Il s'élança sur son ennemi, l'attaqua avec vigueur et se - ren-

dit mattre - après quelques instants de combat.

# Emploi du pronom sot.

§ 195. Soi, pronom des deux genres, est le plus ordinairement mis en rapport avec un nom ou un pronom singulier; on le trouve rarement en relation avec un pluriel sans que la clarté l'exige. Ainsi l'on doit dire:

Que de germes de mort trainent avec BUX les pauvres

humains (De Boufflers), et non avec soi.

§ 196. Les termes avec lesquels soi se construit sont les pronoms indéfinis chacun, on, personne, quiconque, etc., et les expressions vagues celui qui, tout homme, etc.:

On peut toujours trouver plus malheureux que soi. (La Fontaine.)

Tour nomme apporte avec soi, en naissant, des germes de destruction.

§ 197. On emploie encore soi, quand la proposition énonce un sens général, et commence par un verbe impersonnel, un infinitif, ou par le pronom relatif qui employé elliptiquement pour celui qui

IL DÉPEND toujours de soi d'agir honorablement.

ETRE trop mécontent de soi est une faiblesse.

Qui ne songe qu'à soi quand la fortune est bonne, Dans le malheur n'a point d'amis. (Florian.)

§ 198. Cependant après on, chacun, etc., on emploie lui au lieu de soi quand ce dernier pronom pourrait donner · lieu à une équivoque :

CHACUN trouve à redire en autrui ce qu'on trouve à

redire en LUI. (La Rochefoucauld.)

§ 199. Quel que soit le nombre du substantif pris dans un sens déterminé, on se sert de soi, quand l'emploi de lui, eux pourrait rendre le sens louche, comme dans cette phrase:

Vous dites que ce jeune homme aime beaucoup son

frère; détrompez-vous, il n'aime que LUI.

Pour être claire, la pensée doit être énoncée ainsi :

Vous dites que ce jeune homme aime beaucoup son frère; détrompez-vous, il n'aime que soi.

Car il n'aime que lui, serait plutôt la confirmation, que la réfutation de ce qui précède.

\$ 200. Soi est quelquesois employé avec un sujet déterminé, sans qu'il y ait nécessité de sauver une équivoque; c'est lorsqu'il rend l'expression plus précise et plus vive : Idoménée revenant à soi remercia ses amis. (Fénelon.)

## Emploi du pronom 501.

- § 195. Voici quelques exemples où le rapport de son avec un pluriel n'a rien de choquant :
- 1. Seigneur, que tant de profanations que les guerres trainent après soi, vons fassent enfin jeter des yeux de pitié sur votre Église:
  - 2. Les nouveaux enrichis se ruinent à se faire maquer de soi.
- 3. Il est certain travail de temps qui donne aux choses humaines le principe d'existence qu'elles n'ont point en soi.
- § 196, 197, 198, 199. 1. Quiconque rapporte tout à n'a pas beaucoup d'amis.
  - 2. Aucun n'est prophète chez .... (La Fontaine.)
  - 3. Chacun ne songe qu'à -.
- Peu d'amitiés subsisteraient, si chacun savait ce que son ami dit de — lorsqu'il n'y est pas.
  - Toute guerre après traîne tant de malheurs,
     Qu'il n'est pas d—lauriers qui ne coûtent d— pleurs. (Boursault.)
- 6. Dieu lui jura par même et par son éternelle vérité, que de — nattrait une race qui égalerait les étoiles du ciel et les sables de la mer.
  - Le seul honneur solide,
     C'est de prendre toujours la vérité pour guide,
     D'être doux pour tout autre et rigoureux pour (Boileau.)
- Pour avoir le véritable repos, il faut être en paix avec Dieu, avec les autres et avec — même.
  - 9. S'ouvrir à son amı c'est penser avec .....
  - 10. Dieu était dans Jésus-Christ réconciliant le monde avec -.
  - 11. Ce divin modèle que chacun porte avec nous enchante.
    - Des passions la plus triste en la vie,
       C'est de n'aimer que dans l'univers. (Florian.)
- 13. Ces entrepreneurs, qui jusqu'ici n'avaient travaillé que pour les autres, ne travaillent plus que pour —.
- § 200. 1. Il n'ouvre la bouche que pour répondre; il tousse, il se mouche dans son chapeau, il crache presque sur—.
  - Le chat ne paraît sentir que pour —.
- 3. Le crime laisse toujours après certaine bassesse dont on est bien alse de dérober le spectacle au public.
  - 4. La sagesse après laisse un long senvenir. (Anbert.)

### IL DES PRONOMS BELATIFS.

§ 201. Les pronoms relatifs, en rappelant l'idée de l'objet qu'ils représentent, servent à établir le rapport entre ce qui précède et ce qui suit.

On doit toujours, autant que le permet la construction de la phrase, rapprocher le pronom relatif de son antécédent, de manière à mieux marquer le rapport qui existe entre eux. Cette phrase :

On trouve BEAUCOUP DE FAITS dans nos chroniques, OUI sont hors de toute vraisemblance,

n'est pas obscure, mais le pronom qui est trop éloigné de son antécédent faits, et la construction suivante est préférable:

On trouve dans nos chroniques BRAUCOUP DE FAITS, OUI sont hors de toute vraisemblance.

§ 202. Quand l'emploi de qui, que, dont, etc., peut donner lieu à une équivoque, on doit, pour exprimer d'une manière plus nette et plus vive le rapport du pronom relatif avec son antécédent, se servir de lequel, laquelle, duquel, etc.; ainsi, au lieu de dire:

LA FEMME de votre oncle, QUI est très-charitable, a adopté cet orphelin,

on doit, pour être clair construire la phrase ainsi:

LA FEMME de votre oncle, LAQUELLE est très-charitable, etc.

Il est des cas où, pour sauver l'équivoque, la répétition du substantif est indispensable.

\$ 203. Qui s'emploie quelquesois pour celut qui, celle qui, dans ce cas, il est des deux genres et toujours du singulier :

Qui veut mourir ou vaincre est rarement vaincu. (Corncille.)

Mesdames, ayez pitié de ce pauvre orphelin; QUI de vous l'assistera sera BÉNIE DE Dieu.

§ 204. Qui, dans les propositions interrogatives, ne se dit que des personnes; QUEL se dit des personnes et des choses:

Ces messieurs, QUI sont-ils? QUELLES sont ces dames? Ce village, QUEL est-il? Cette rivière, QUELLE est-elle?

#### II. DES PRONOMS RELATIFS.

- § 201, 202. 1. Loin des personnes qui nous sont chères, toute demeure est un désert et tout espace est un vide.
- 2. Je plains beaucoup les auteurs de tant de tragédies pleines d'horreurs, lesquels passent leur vie à faire agir et parler des gens qu'on ne peut écouter ni voir sans souffrir.
- 3. Vous mettrez le comble à votre générosité en me faisant part de la lettre de Louis XIV au cardinal de Bouillou, laquelle doit être des premiers jours d'avril M six C quatre V dix-nenf.
- 4. Nous avons fait un très-beau voyage dans toute la Suisse, qui ne nous a pas coûté cher.
- 5. Il y a une foule d'usages dans ces provinces, qui sont ridicules.
- Venez à mon secours', car il y a plusieurs pages dans vos manuscrits qui sont illisibles.
- 7. Le prétendant ne songea qu'à profiter de cette première ardeur de sa faction qu'il ne fallait pas laisser ralentir.
- 8. Il y a dans Plutarque des considérations attachées aux personnes qui font grand plaisir.
- 9. Les Japonais supportent avec une constance admirable toutes les incommodités de la vie dont ils ne font pas grand cas.
- 10. C'est un soin des plus superflus que de s'attacher à corriger dans les enfants toutes ces petites fautes contre l'usage dont ils ne manquent jamais de se corriger d'eux-méme avec le temps.
- 11. Vous savez, madame la maréchale, qu'il y a une édition contrefaite de mon livre, qui doit parattre ces fêtes.
- 12. C'est un effet de la divine Providence qui est conforme à ce qui a été prédit.
- 13. Ce qui m'intéresse, moi et tous mes semblables, c'est que chacun sache qu'il existe un arbitre du sort des humains dont nons sommes tous les enfants.
- 14. Quiconque arrache une branche du fanatisme, fait une plaie à l'arbre, dont il se sent jusque dans ses racines.
  - § 203. 1. Lache qui vent mourir, courageux qui peut vivre. (L. Racine.)
- 2. Bien heureux qui, her de son titre de mère, regarde ses enfants comme sa plus belle parure!
  - 3 On ne peut rien exiger de qui n'a rien.
- § 204 QUI, QUEL. 1. est celui qui vient le premier de tous, nonchalamment appuyé sur son écuyer?
- 2. Dites-moi, je vous prie, lui demanda Clorinde, sont ces jeunes gens?
  - 3. Mais, madame, un moment, songez ce que je puis;
     vous étes. est Sapor, et je suis. (Regnard.)

\$ 205. Qui, LEQUEL. Qui complément d'une préposition, se dit des personnes et des objets personnifiés seulement:

Philippe fut assassiné par Pausanias A QUI il n'avait pas rendu justice. (Bossuet.)

O rochers escarpés, c'est à vous que je me plains; car je n'ai que vous A QUI je puisse me plainare! (Fénelon.)

\$ 206. Mais LEQUEL, LAQUELLE, etc., compléments d'une préposition, se disent des personnes et des choses :

......, La vie est un pèlerinage Auquel nous condamne le sort. (De Stassart.)

Les poetes dérogent à ce principe toutes les fois que la mesure ou l'harmonie l'exige :

Je pardonne à la main par qui Dieu m'a frappé. (Voltaire.)

\$ 207. Il est donc indifférent d'employer qui ou lequel précédé d'une préposition, quand l'antécédent est un nom de personne. Le goût seul décide quel est celui des pronoms qui convient le mieux à la phrase :

L'homme A QUI ou AUQUEL vous vous adressez est tout-

puissant.

Les femmes Pour Qui ou Pour lesquelles vous faites ces emplettes, etc.

\$ 208. Don't, complément d'un verbe ou d'un adjectif, peut se rapporter ou à un nom de personne ou à un nom de chose:

Le sénat attachait à Rome des nois pont elle avait

peu à CRAINDRE. (Montesquieu.)

Il prévoyait l'avenir par la profonde sagesse qui lui faisait connaître les hommes et les desseins DONT ils sont CAPABLES. (Fénelon.)

§ 209. DONT, DUQUEL, ne s'emploient pas toujours l'un pour l'autre; dont précède le substantif auquel il serf de complément:

Arrière ceux dont la bouche Sousse le froid et le chaud! (La Fontaine.)

Duquel peut seul être placé après le substantif auquel il se rapporte, lorsque celui-ci est précédé d'une préposition :

Les paysans attachés à la glèbe étaient la propriété de leurs seigneurs, AU FOUVOIR DESQUELS rien ne pouvait les soustraire. (J.-J. Rousseau.)

- \$ 205, 206, 207. QUI, LEQUEL.1. Celui qui règne dans les cieux, et de qui, duquel relèvent tous les empres, a seul appartient la gloire, la majesté et l'indépendance, est aussi le seul qui se glorifie de faire la loi aux rois.
- 2. Phalante, à la honte et le désespoir donnent encore un reste de force et de vigueur, élève les mains et les yeux vers le ciel.
- 3. Philippe fut assassiné par Pausanias à il n'avait pasrendu justice.
  - Les chrétiens ont un Dieu, maître absolu de tout,
     D le seu, pouvoir fait tout ee qu'il résout. (Corneille.)
- 5. Pour prévenir les trahisons des soldats, les empereurs s'associèrent des personnes en ils avaient confiance.
- 6. Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à l'on vient de donner.
- 7. Toutes ces grandes fortunes par—les ambitieux s'élèvent, comme par différent degré, sur la tête des pauvres, des riches, des grands, du peuple enfin, n'ont qu'une base bien fragile.
- 8. La religion et le gouvernement politique sont les deux points sur roulent les choses humaines.
- 9. Le cruel intendant de tes jardins m'oblige à des travaux insurmontables, dans qui, lesquels j'ai pensé mille fois laisser la vie.
  - 10. Soutiendrez-vous un faix sous qui, lequel Rome succombe? (Corneille.)
- § 208, 209. DONT, DUQUEL. 1. Le mensonge est un vice on ne saurait avoir trop d'horreur.
- 2. Témoignez à M. de Bonnac ma reconnaissance pour l'amitié il vous honore.
  - 3. L'ennui est une maladie le travail est le remède.
- 4. Sous les empereurs romains, celui-là seul avait le droit de demander le triomphe, sous les auspices la guerre s'était faite.
  - 5. Le doute est une mer agitée la religion est l'unique port.
- 6. Dieu appela d'en haut son serviteur Abraham, dans la famille il voulait établir son culte.
- 7. Les imbéciles, l'âme est sans action, rêvent comme les autres hommes.
- 8. Une âme insensible est un clavecin sans touches, —on chercherait en vain à tirer des sons,
- La Fontaine laisse un fils de l'éducation et de la fortune —
   M. le président de Harlay avait pris soin.
- 10. Les conquérants laissent en friche la terre pour la possessiou —ils ont fait périr tant de milliers d'hommes.

§ 210. DONT, D'où, employés comme compléments des verbes qui expriment une idée d'extraction, de sortie, de séparation, ne doivent pas être pris l'un pour l'autre.

On emploie dont pour exprimer une relation morale,

l'idée d'etre issu, d'etre né .

L'hymen vous lie encore aux dieux dont vous sortez. (Racine.)

On emploie d'où pour exprimer la sortie d'un lieu, la séparation considérée sous un point de vue matériel :

Vénus remonte dans le nuage D'où elle était sortie.

§ 211. Toutes les fois qu'on veut exprimer une idée de localité, c'est d'où qu'il faut employer :

Le lieu D'où je sors. Le péril D'où je m'échappe.

Dans les autres cas, on doit se servir de dont :

La famille DONT je sors. Les intérêts DONT je me dégage.

§ 212. Où, pour auquel, dans lequel, etc., est d'un usage fréquent dans les vers et dans le langage familier :

C'est un mal où mes amis ne peuvent porter remède.

§ 213. Quoi, complément d'une préposition, s'emploie pour lequel quand l'antécédent est un terme indéfini :

Il n'y a rien sur quoi l'on ait plus écrit.

Les prosateurs et les poetes l'employaient autrefois avec un antécédent déterminé : aujourd'hui l'on doit éviter toute construction semblable.

> Madame, à vrai dire. Ce n'est pas *le bonheur* après *quoi* je soupire. (Molière.)

- § 214. Si l'antécédent est le pronom ce employé comme complément direct, il est élégant de l'ellipser; ainsi au lieu de dire: Je ne puis deviner CE A QUOI il pense, on dit mieux: Je ne puis deviner A QUOI il pense.
- \$ 215. Que s'emploie quelquefois pour à quoi, de quoi, en quoi, dans les propositions interrogatives:

QUE sert votre mauvaise humeur? Qu'avez-vous à vous plaindre? Qu'a-t-il besoin de mes conseils?

OBSERVATION. Il faut avoir soin de ne pas multiplier les qué et les que dans une même phrase, et l'on doit éviter surtout de les rapprocher de manière à ce qu'il en résulte une construction désagréable. Ainsi dire :

C'est un procès Qu'on a cru Qu'on perdrait.

Quelques-uns ajoutent même des détails QV'il serait à souhaiter QV'ils fussent vrais.

C'est s'exprimer d'une manière contraire à l'élégance. Il faut dire : l'est un procès qu' n a oru perdre.

Ounques aus ajoutent des détaits qu'il sorait à sounaiter as voir es

- \$ 210, 211. DONT, D'OÙ. 1. Le Tasse naquit à Sorrento · la maison il sortait était une des plus illustres de l'Italie.
- 2. Rome accrut ses forces par son union avec les Sabins, peuple belliqueux comme les Lacédémoniens ils étaient descendus.
  - 3. Je m'arrêtai un peu pour voir il venait.
    - 4. Misérable! et je vis, et je soutiens la vue De ce sacré soleil - je suis descendue! (Racine.)
- 5. Les alliés de Rome étaient honteux de reconnaître pour maitresse une ville — la liberté paraissait être bannie pour toujours.
- 6. Rappeler aux anciennes formes de son origine un peuple puissant, c'est vouloir renfermer un chêne dans le gland — il est sorti.
  - 7. Le corps, né de la poudre, à la poudre est rendu; L'esprit retourne au ciel - il est descendu. (L. Racine, )
- 8. L'homme de génie fait sortir un fleuve de la même source le talent ne tirerait qu'un ruisseau.
  - \$212. OU. 1. Et moi, par un bonheur je n'osnis penser, L'un et l'antre à la fois je puis vous embrasser. (Racine.)
- 2. Ne penétrez pas dans l'infini : laissez à Dieu cette nuit profonde - il lui plait de se retirer avec sa foudre et ses mystères.
- § 213, 214. QUOI. 1. Il y eut plusieurs diners (à quoi, auxquels) on ne s'était pas attendu.
- 2. Nous avons beaucoup travaillé, et nous avons (ce) de quoi vivre largement.
- 3. La chose (à quoi, à laquelle) l'avare pense le moins c'est de secourir les pauvres.
  - 4. Je ne sais pas (ce) à quoi il résléchit depuis si longtemps.
- 5. Dites-moi (ce) de quoi n'est pas capable un cœur que la jalousie envenime.
- § 215. QUE. 1. ont affaire les grands d'une inutile tendresse pour les peuples? Elle est pour eux trop voisine de l'égalité.
  - 2. Vos griefs (qui, quels) sont-ils? avez-vous à vous plaindre.
    3. Du zèle de ma loi sert de vous parer? (Racine.)

# OBSERVATION. Phrases à corriger :

- 1. Il se trouva que les deux hommes que nous imaginions qui avaient été tués, étaient un gros licencié avec son valet, tous deux pris de vin, ou plutôt ivre-mort.
- 2. C'est une mauvaise tragédie qu'il a commencée au collége qu'il n'a pas finie, et que je crois qu'il ne terminera jamais.
- 3. La pluralité des dieux est une chose qu'on ne peut s'imaginer qui ait été adoptée par des hommes de bon sens.

### III. DES PRONOMS DEMONSTRATIFS.

§ 216. CE pour CELA est employé dans le langage familie comme sujet du verbe *être* quand l'attribut est un adjectif

C'est urgent, car il a le transport au cerveau. (C. Delavigne.)

On fait plus souvent usage de *cela*, dans le style soutenu, et même dans le langage familier, quand on veut donner à l'expression un sens plus précis:

Oh! monsieur, avoir un carrosse à soi, ou être obligé d'emprunter ceux de ses amis, CELA est bien différent.

§ 217. CE est employé pour il, ils, elle, elles, comme sujet d'une proposition dont l'attribut n'est pas un adjectif :

La modestie est belle enchâssée à propos; Mais hors de son endroit, c'est la veriu des sots (Boursault);

c'est-à-dire : ELLE est la vertu des sots.

Chezeux, ces hommes sont des despotes; à la cour GE sont des valets.

C'est-à-dire, A lacour ILS sont, etc.

\$ 218. Ce est employé toutes les fois qu'on veut déterminer nettement l'objet de la pensée :

— Quelle heure est-CR? —C'est huit heures.

signifie: Quelle est CETTE HEURE, L'HEURE qui sonne?

Si l'on disait : Quelle heure est-IL.— IL est huit heures, on énoncerait sa pensée d'une manière moins précise.

Dans les phrases interrogatives ce donne à la pensée beaucoup plus de saillie que u:

Quoi donc, à votre avis, fut-ce un fou qu'Alexandre?

Si l'on eût dit : Alexandre FUT-IL un fou? la pensée est la même, mais l'expression manque d'énergie.

ELLIPSE DE CE. Comme nous l'avons dit § 214, ce, complément direct, s'ellipse élégamment avant le pronom relatif quoi, précédé d'une préposition:

Vous ne savez donc pas A quoi sert la folie? (Fontenelle.)

Mais avant tout autre pronom l'ellipse est viciense :

Eh bien 1 de mes desseins Rome encore incertaine, Attend QUE deviendra le destin de la reine. (Racine.)

L'exactitude exige: CE QUE deviendra, etc.

#### III. DES PRONOMS DÉMONSTRATIFS.

- \$ 216. CE, CELA. 1. Lève la tête et regarde-moi fixement. est bon; il me faut quinze années de ta vie. est en effet bien cher.
- 2. On a beaucoup déclamé contre la gloire; est naturel; il est beaucoup plus aisé d'en dire du mal que de la mériter.
  - 3. Mes défauts sont connus, pourquoi m'en affiger?

    Affichons-les: est si commode. (Arnault.)
- 4. J'aime cette maxime chinoise: L'âme n'a point de secrets que la conduite ne révèle. est vrai à Paris comme à Pékin.
- 5. Le succès du Cid, tragédie de Corneille, fut tel que, pour louer en ce temps-là une belle chose, il était passé en proverbe de dire: est beau comme le Cid.
- § 217, 218.—CE pour IL, ELLE, etc. 1. Platon disait de l'homme que était un animal à deux jambes sans plume.
- 2. Bien loin d'être des demi-dieux, ne sont pas même des hommes.
  - 3. Tacite disait de la gloire que était la dernière passion du sage.
- 4. Les astronomes qui prétendent connaître la nature des étoiles fixes affirment que sont autant de soleils.
- 5. On nous disait de Londres que était la plus belle ville du monde, et nous avons trouvé que était la plus triste et la plus maussade.
  - 6. Quel homme est —? quelle femme est —?
  - 7. Cesser de vivre, est ! (ce-il) un si grand malheur?
- 8. Cette femme est un diable dans sa maison; (elle, ce) est un ange dans le monde.
  - 9. Enivain aux conquérants L'erreur parmi les rois donne les premiers rangs; Entre les grands héros ( ils, cs) sont les plus vulgaires. (Boileau.)

ELLIPSE DE CE. 1. Les maladies de l'âme sont les plus dangereuses : nous devrions travailler à les guérir; c'est — à quoi cependant nous ne travaillons guère.

- Ne dites pas toujours que vous pensez, mais pensez toujours — que vous dites.
- 3. Comment! vous ne savez pas à quoi il travaille? Refuserait-il de vous di\_e dont il s'occupe?
- 4. Je cherche et ne vois pas dont vous pouvez vous affliger autant.
  - 5. Je ne sais vraiment pas qui a pu vous traverser l'esprit.

CE employé par pléonasme.

§ 219. CE est quelquefois employé par pléonasme avant le verbe *être*, pour donner à l'expression plus de netteté et de précision :

Le plaisir des bons cœurs, cest la reconnaissance. (La Harpe.)

Le secret de réussir, C'EST d'être adroit, non d'être utile. (Florian.)

§ 220. Il serait difficile d'établir des règles fixes sur l'emploi de ce pronom avant le verbe *être*; le plus souvent c'est le seul goût qui décide quand il faut ou non l'employer:

Après la bienfaisance, Le plus grand des plaisirs, c'est la reconnaissance. (De Belloy.)

Le plus grand ouvrier de la nature EST le temps. (Buffon.)

Le vrai moyen d'être trompé, c'EST de se croire plus fin que les autres. (La Rochefoucauld.)

Le premier moyen de diminuer l'indigence du peuple EST d'affaiblir l'extrême opulence des riches. (Bernardin de Saint-Pierre.)

Disons cependant que ce, en rappelant l'idée du sujet, rend l'expression plus nette, plus énergique.

\$ 221. CE est généralement exprimé en tête du second membre de la phrase, quand le premier membre peut, par son étendue, rendre vague ou obscur le rapport entre l'attribut et le sujet:

La fureur de la plupart des Français, C'EST d'avoir de l'esprit, et la fureur de ccux qui veulent avoir de l'esprit, C'EST de faire des livres. (Montesquieu.)

§ 222. Lorsque le verbe est placé entre deux infinitifs, l'emploi du pronom ce est de rigueur avant le second :

La vie est un dépôt confié par le ciel; OSER en disposer, c'EST ÉTRE criminel.».(Gresset.)

On dit cependant : SOUFFLER N'EST pas JOUER.

§ 223. Il est d'usage d'employer le pronom ce dans le second membre de la phrase, lorsqu'il est exprimé dans le premier membre et suivi d'un pronom relatif:

'CR QUI importe à tout homme, c'est de remplir ses devoirs sur la terre. (J.-J. Rousseau.)

Ce que je sais le mieux c'est mon commencement. (Racine.)

# Cz employe par pléonasme.

219, 220, 221. — 1. Le vrai jour pour voir un bon cœur, — es la clarté d'un incendie.

2. La plus fausse de toutes les philosophies,—est celle qui, sous prétexte d'affranchir les hommes des embarras, des passions, leur conseille l'oisiveté, l'abandon et l'oubli d'eux-méme.

Le seul moyen de rendre un peuple vertueux, —est de le rendre libre; l'esclavage enfante les vices; la vraie liberté purifie l'âme.

- 4. La première et la plus rare des qualités sociales, est l'abnégation de soi-même.
  - Dès qu'il faut obéir, le parti le plus sage
     est de savoir se faire un heureux esclavage. (Crébillon.)
- 6. Le dernier degré de perfection de l'esprit humain, est de bien connaître sa faiblesse, sa vanité et sa misère.
- 7. Le vœu du peuple, le salut d'un État, le devoir d'un gouvernement, le besoin d'une nation, — est la paix.
  - 8. Le premier commandement de la religion, est d'aimer Dieu.
- 9. Le plus beau présent qui ait été fait aux hommes, après la sagesse, est l'amitié.
- sagesse, est l'amitié.
   10. L'un des meilleurs remèdes contre nos propres chagrins, —
   est de chercher des consolations pour les chagrins des autres.
- 11. La perfection ne sera jamais l'apanage de l'homme. Dire qu'on arrivera jusqu'au bien, serait folie; ne pas y tendre, asin de pouvoir, du moins, avancer de quelques pas, serait lâcheté.
- § 222. 1. Blâmer la vanité de ceux qu'on flatte, est se plaindre du feu que l'on a attisé.
  - 2. Éparguer les plaisirs, est les multiplier. (Fontenelle.)
- 3. Ne citer qu'une traduction d'un poëte, est ne montrer que l'envers d'une belle étoffe.
  - 4. Déchoir du premier rang, est tomber au dernier. (La Harpe.)
  - Réduire l'homme à son corps, est le réduire à ses sens.
     Ouvrir son âme à l'ambition, est la fermer au repos.
- § 223. 1. Dites ce qui est vrai, faites ce qui est bien : ce qui importe à l'homme est de remplir ses devoirs sur la terre, et c'est en s'oubliant qu'en travaille pour soi.

2. Après les bonnes leçons, ce qu'il y a de plus instructif, — sont les bons exemples.

3. Ce qu'on souffre avec le moins de patience, — sont les perdies, les trahisons, les noirceurs.

4. Ce qui empêche les menteurs de pouvoir jamais se corriger est qu'ils tirent vanité de leurs mensonges.

## CELUI, CELLE, CEUX, CELLES.

§ 224. Celui, celle. Ces pronoms ne s'accordent qu'en genre avec les substantifs dont ils rappellent l'idée; le nombre auquel on les emploie est toujours subordonné à la pensée qu'ils expriment:

L'influence du luxe se répand sur TOUTES LES CLASSES. même sur CELLE du laboureur. (Marmontel.)

On répétait avec admiration LE NOM des Solon et des Lycurgue avec CRUX des Miltiade et des Léonidas. (Thomas.)

§ 225. Les pronoms celui, celle, ceux, celles, peuvent-ils être immédiatement suivis d'un adjectif, d'un participe, etc., ou exigent-ils, avant un qualificatif, l'emploi d'un pronom relatif et du verbe etre? De ces deux formes enfin, laquelle doit-on préférer?

Les grandeurs naturelles sont CELLES QUI SONT INDÉ-PENDANTES de la volonté des hommes. (Fontenelle.)

Le goût de la philosophie n'était pas alors CELUI DO-MINANT. (Voltaire.)

La première construction, plus conforme à l'usage, nous paraît mériter la préférence qu'on lui accorde aujourd'hui; elle a incontestablement quelque chose de plus net et de plus précis.

Mais la seconde doit-elle être condamnée, par ce qu'elle est empruntée au style de pratique? Plusieurs de nos grands écrivains s'en sont servis; la plupart de nos orateurs politiques les plus distingués en font usage, nous pensons donc qu'elle a droit d'être admise.

Montesquieu ne saurait être blâmé d'avoir dit, en ellipsant le pronom relatif et le verbe être :

On confondait, sous l'action de la loi ancienne, la blessure faite à une bête et CELLE FAITE à un esclave.

Ni Barthélemy, d'avoir ellipsé le pronom relatif, le verbe et l'adjectif:

Les Athéniens ont trois espèces de monnaie, CELLES EN ARGENT sont les plus communes.

### CELUI, CELLE, CEUX, CELLES.

- § 224. CELUI, CELLE. 1. L'Égypte fut le pays des arts, des sciences et des mystères; on sait que ce pays est un de qui ont eu le plus d'influence sur le reste du monde.
- 2. La constitution de Rome et d'Athènes étaient très-sages, elles étaient l'une et l'autre en parfaite harmonie avec l'esprit, les mœurs et les besoins de la nation.
- 3. On voyait à la cour d'Attila les ambassadeurs des Romains d'Orient et de -- d'Occident qui venaient recevoir ses lois ou implorer sa clémence.
- 4. Les plaies du corps se ferment; de l'âme restent toujours ouvertes.
- 5. L'empire des Perses et de Syrie ne furent jamais si forts que des Parthes.
- \$ 225. 1. Le philosophe est celui— (qui s'exerce, s'exerçant) constamment à la recherche de la vérité et à la pratique de la vertu.
- Il est des personnes dont le mépris ne saurait offenser. Personne ne méprise davantage que ceux véritablement méprisables.
- 3. Il y a une sotte admiration qui répand également du ridicule et sur celui qui admire, et sur celui admiré.
- 4. Dans les grandes affzires, on doit moins s'appliquer à faire naître des occasions qu'à profiter de celles (qui se présentent, se présentant).
- 5. L'ambition ne connaît point d'autres crimes que ceux contraires à ses intérêts.
- 6. Dans les jeux du cirque, les chariots dont les cochers étaient habillés de vert disputaient le prix à ceux habillés de bleu, et chacun y prenait intérêt jusqu'à la fureur.
- 7. La sagesse ne consiste pas à prendre indifféremment toutes sortes de précautions, mais à choisir celles utiles, et à négliger celles superflues.
- 8. Dans quelque contrée que le moineau habite, on ne le trouve jamais dans les lieux déserts, ni même dans ceux éloignés du séjour de l'homme.
- 9. Pline dit que Carès inventa les augures tirés des oiseaux, et qu'Orphée inventa ceux tirés des autres animaux.
  - 10. J'ai joint à ma lettre celle écrite par le prince.
  - 11. Vos succès présents me répondent de ceux à venir.
- 12. On répare difficilement les fautes contre la probité, jamais celles contre l'honneur.

### CELUI-CI, CELUI-LA.

§ 226. CELUI-CI, CEELE-CI, servent à désigner l'objet le plus proche ou celui dont on a parlé en dernier lieu; CE-LUI-LA, CELLE-LA, l'objet le plus éloigné ou celui dont on a parlé d'abord:

Corneille nous assujettit à ses caractères et à ses idées. Racine se conforme aux notres. Celui-la (Corneille) peint les hommes comme ils devraient être; CELUI-CI

(Racine) les peint tels qu'ils sont. (La Bruyère.)

Si ces pronoms sont en relation avec un seul terme, celui-ci s'emploie pour annoncer ce qui suit, et celui-là pour rappeler ce qui précède:

Il n'y a pas aujourd'hui de mot plus magique que CR-

LUI-CI, L'ARGENT.

Vous parlez de gens désintéressés: ceux-la sont

rares.

§ 227. CELUI-LA s'emploie pour *cesut*, et donne plus d'énergie à l'expression; mais on ne doit pas le séparer des différents termes de la proposition où il figure :

CELUI-LA EST PAUVRE, dont la dépense excède le revenu. On ne dirait pas : CELUI-LA dont la dépense, etc., EST

PAUVRE.

# CECI, CELA, ÇA.

§ 228. CECI, CELA. Le dernier de ces deux pronoms est employé pour rappeler une idée énoncée précédemment

Qu'est-ce donc., me voilà?

— Ma mattresse se meurt. — Quoi 1 n'est-ce que cela? (Molière.)

Le premier se rapporte toujours à ce qui suit : Il y avait ceci de particulier chez les Romains, qu'ils mêlaient quelque sentiment religieux à l'amour qu'ils avaient pour leur patrie. (Montesquieu.)

§ 229. Cela, qui est employé, dans certains cas, préférablement à ce, comme sujet du verbe être, (V. § 215) est le seul qui puisse figurer comme sujet d'un autre verbe :

Etre avec des gens qu'on aime, CELA suffit. (La Bruyère.) § 230. CELA, en parlant des personnes, s'emploie quelquefois comme terme de familiarité, mais le plus souvent il sert à exprimer une idée de mépris:

Pai vu CELA tout jeune, et d'un air important, CELA tranche, CELA vous prêche, vous gourmande,

(C. Delavigne.)

§ 231. CA, contraction de cela, n'est d'usage que dans le style très-familier :

Donnez-moi ça. Il n'y a pas de mal à ça. (Acad.)

### CELUI-CI, CELUI-LA.

§ 226. CELUI-CI, CELUI-LA. — 1. Les mœurs d'un peuple sont e principe actif de sa conduite; les lois n'en sont que le frein : telles — n'ont donc pas sur lui le même empire que les mœurs.

2. La différence d'orgueil qu'il y a entre les bons et les méchants, c'est que ceux — s'enorgueillissent de leurs vices, et que

ceux - ne sont vains que de leurs vertus.

3. L'accessoire, chez Cicéron, c'était la vertu; chez Caton, c'était la gloire : celui - voulait sauver la république pour elle-

même; celui — pour s'en vanter.

4. Un magistrat intègre et un brave officier sont également estimables; celui — fait la guerre aux ennemis domestiques, celui nous protége contre les ennemis extérieurs.

5. C'est une belle prière que celle - : Mon Dieu, gardez-moi

de moi-même.

6. Si j'avais écrit d'un style dogmatique, il n'y aurait eu que les savants qui m'auraient lues, et ceux - n'en avaient pas besoin. § 227. — 1. Celui-là.... quelque opulent qu'il paraisse, est

pauere, qui désire avoir plus qu'il ne possède.

2. Oslui-là.... qui trouble sa vie par la crainte de la mort, et sa mort par le soin de sa vie, est bien misérable.

3. Celui-là... qui, avant toutes les perfections, n'a pas de langue pour en parler, est deux fois grand.

### CECI, CELA, ÇA.

§ 228. CECI, CELA. — 1. Dis aux riches, dis-leur — en mon nom: Ah insensés, pourquoi garder votre or, et vous tourmenter à calculer vos usures?

2. J'aime cette maxime chinoise : l'âme n'a point de secrets que

- la conduite ne révèle. est vrai à Paris comme à Pékin.

  3. Les poètes ont des hypocrites, qu'ils défendent toujours ce qu'ils sont, mais que leur conscience ne les laisse jamais en repos.
- § 229. CELA. 1. Quand vous ne m'écririez que dix ou douze lignes, — me fera toujours plaisir.
- 2. C'est une chose bien vaine de faire l'examen de tout ce qui se passe dans le monde, si — ne sert à se redresser soi-même.

3. Lorsqu'on veut changer les mœurs, il ne faut pas les changer

par les lois; — parattrait trop tyrannique.

4. Si quelques nègres peignent le diable en blanc, - peut bien être par le sentiment de la tyrannie que les blancs exercent sur eux. § 230. — 1. J'ai vu M. de Pompone, M. de Besons, M<sup>me</sup> de Vil-

lars; tout - vous fait mille compliments. 2. Ce sont les meilleures filles du monde: — vit comme des

- saintes. 3. Le président était une bête; il n'était bon qu'au palais : -
- savait les lois, voilà tout. 5. 231. CA. - 1. Ca sera com e ca voudra monsieur Gros Jean, mais ça sera pourtant commeça.
  - 2. Ca me iera un peu mal au cout, mais que faire?

#### IV. PRONOMS POSSESSIFS.

§ 232. Les pronoms possessifs le mien, le tien, le sien, le notre, le votre, le leur, etc., sont employés substantivement:

1º Au singulier, pour signifier la possession, l'appar-

tenance:

LE TIEN et LE MIEN sont la source de toutes les divi-

sions et de toutes les querelles. (La Rochefoucauld.)

2º Au pluriel, pour désigner les parents, les amis, les proches, les compatriotes, les partisans d'une personne, etc.:

Moi et les miens; lui et les siens.

233. Hors de là, tout pronom possessif se rapporte toujours à un substantif exprimé, et s'accorde avec lui en genre seulement; le nombre auquel le pronom figure est subordonné au sens et à la pensée:

LA MUSIQUE des anciens Grecs était fort différente de

LA NÔTRE. (Voltaire.)

Vos sœurs sont plus jeunes que LA MIENNE.

Pour que le sens soit net, il faut que le pronom se rapporte à un terme précédent; la construction suivante ne nous semble pas assez claire :

En défendant le tien, tu nous as convaincus Que tu sais respecter le culte des vaincus. (C. Delavigne.)

§ 234. On doit abandonner au style du commerce les constructions suivantes : En réponse à LA MIENNE du 20 dernier, LA vôtre du 30 m'annonce, etc.

Car les pronoms ne sont en rapport avec aucun nom; on doit dire, pour être correct : En réponse à MA LETTRE,

LA VÔTRE, etc.

§ 235. Les noms de choses employés figurément pour des noms de personnes, doivent être représentés par des pronoms personnels, et non par des pronoms possessifs.

On dira donc, en parlant d'un écrivain :

Il n'y a pas de meilleure Plumb que lui, et non que la sienne:

et en parlant à un magistrat :

il n'y a pas au palais de plus forte TETE que VOUS; dans le premier exemple, l'instrument (la plume) est pris pour celui qui s'en sert (l'écrivain), et dans le second, la partie (la tête) est prise pour le tout (l'homme, le magistrat.)

#### IV. PRONOMS POSSESSIFS.

- § 232. 1. Celui qui n'est pas né heureux pourrait souvent le devenir par la seule vue du bonheur des stens, mais l'envie lui ôte cette dernière ressource.
  - 2. Et le tien et le mien, deux frères pointilleux...
    En tous lieux de ce pas vont ravager la terre. (Boileau.)
- 3. Le dieu lui répondit : Les tiens cesseront de régner quand un étranger entrera dans ton île pour y faire régner les lois.
  - 4. Si j'ajoute du mien à son invention, C'est pour peindre nos mœurs et non point par envie. (La Fontaine.)
  - 5. Il est plein d'égards pour moi et les miens.
  - C'est en vain que d'Aumale arrête sur ces rives
     Des siens épouvantés les troupes fugitives. (Voltaire.)
  - § 233. 1. Jamais crainte ne sut plus juste que la vôtre. (Racinc.)
  - 2. L'ambition ne touche point un cœur comme le mien:
- 3. I.es journaux attendent le jugement du public pour y conformer le leur.
  - Madame, en ce moment je reçois cette lettre,
     Qu'en vos augustes mains mon ordre est de remettre,
     Et que jusqu'en la mienne a fait passer Tarquin. (Voltaire.)
- 5. N'avons-nous pas les nôtres, nous qui sommes si sévères et qui n'excusons jamais les défauts des autres?
- 6. Quand je vous aurai exposé les miennes, il faudra bien qu'ensuite vous me donniez vos raisons.
- § 234.—1. La mienne et la vôtre se sont croisées; nous les avons mises à la poste, et nous les avons reçues en même temps.
- 2. La vôtre m'est arrivée le matin même du jour où vous avez dù recevoir la mienne.
- § 235. 1. Ce mattre d'armes est fort habile; il n'y a pas dans toute l'armée de meilleure lame que (la sienne, lui.)
- 2. Parmi tous les élèves du Conservatoire il n'y a pas de meilleure flûte que lui, la sienne.
  - 3. Je ne connais pas de tête plus forte que (la sienne, lui.)

### V. PRONOMS INDÉFINIS.

## Emploi de on L'on.

**♦ 236.** On est essentiellement masculin et singulier.

Quand on est chrétien, de quelque sexe qu'on soit, il n'est pas permis d'étre lache. (Fénelon.)

§ 237. Mais quand il s'applique spécialement à une femme, l'adjectif qui le qualifie prend le genre féminin :

Ce qui ne plait qu'aux yeux en un instant s'oublie, Le charme dure peu quand on n'est que jolie.

§ 238. Enfin, quand on sert à désigner plusieurs individus, l'adjectif se met au pluriel, et prend le genre des personnes que le pronom représente:

Quand on est jeunes, Riches et Jolies comme vous,

mesdames, on n'est pas RÉDUITES à l'artifice.

§ 239. S'il faut en croire la plupart des grammairiens, c'est une faute de commencer une phrase par l'on. La Bruyère donne, à chaque page, un démenti à cette règle :

L'on est plus sociable et d'un meilleur commerce par le

cœur que par l'esprit.

L'on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par tout pays de cette sorte d'insectes.

Et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il commence plus ordinairement ses phrases par L'on que par on.

Disons pourtant qu'au commencement d'une phrase la lettre I, qui est purement euphonique, est surabondante et qu'il vaut mieux ne pas l'employer.

§ 240. Mais l'euphonie exige qu'on fasse usage de l'on après certains monosyllabes, et principalement après et, si, ou, quand le pronom n'est pas immédiatement suivi de le, la, les, leur.

On doit considérer pour son propre intérêt Et les temps où l'on vit, et les lieux où l'on est. (Corneille.) On passe sur l'honnête, et l'on songe à l'utile. (Destouches.)

Mais on écrira, sans lalettre l, pour éviter une cacophonie.

On celèbre la mort du cerf par des fanfares; ON LB laisse fouler aux chiens, BT ON LES fait jouir pleinement de leur victoire en leur faisant curée. (Buffon.)

### T. PRONOMS INDÉFINIS.

# Emploi de on, L'on.

§ 236, 237, 238, 239. On, r'on. 1. — peut étudier à tout âge, mais — ne peut à tout âge être étudiant ; rien de plus honteux et de plus ridicule qu'un vieillard abécédaire : — doît amasser dans la jeunesse et jouir dans la vieillesse.

2. — peut être étourdi, léger, inconséquent et brave en même

temps.

3. Alors si — se convenait, — se touchait la main, et — était amt pour toujours.

Aujourd hui — est ami, et demain rival.

- 5. exige l'exemple, et se dispense de le donner. 6. — ne peut être agréable dans la conversation si — n'a pas beaucoup d'esprit pour la soutenir.
  - 7. A votre age, ma fille, est bien curieux. (Marmontel.)
- 8. Il en a été de notre querelle sur le Parnasse, comme de ces duels d'autrefois, où, après s'être battu à outrance et s'être quelquefois cruellement blessé l'un l'autre, s'embrassait, et redevenait sincèrement ams.
- 9. Paris est peut-être la ville du monde où raffine le plus sur les plaisirs, et peut-être celle aussi où mène une vie plus dure.
- 10. Si nous nous égarons dans le désert, une sorte d'instinct nous fait éviter les plaines où voit tout d'un coup d'œil.

# 11. - est égal quand - s'aime.

12. Tout prospère dans une monarchie où — confond les intérêts de l'État avec ceux du prince.

13. Personne ici n'est surpris de me voir passer l'hiver à la campagne; mille gens du monde en font autant. — demenre donc toujours séparé, mais — se rapproche par de longues et fréquentes visites.

14. Quand — a aimé avec emportement, il faut que — haïsse

avec fureur.

- 15. Elle était dans l'age on n'est plus joli, mais où est encore beau.
- 16. Si savait borner ses désirs au simple nécessaire, s'épargnerait bien des maux, et serait heureux.
- § 240. 1. Celui qui ne fait le bien que pour être loué ne mérite pas que l'on le loue.
- 2. Le public attend impatiemment la publication de vos mémoires; Fon les lira avec le plus grand plaisir.
  - Quand l'absurde est outré, l'on lui fait trop d'honneur De vouloir par raison combattre son erreur, (La Fontaine.
- 4. L'orgueilleux méprise le suffrage public; l'homme vain en est l'esclave; le sage est heureux s'il l'obtient, consolé si l'on le lui refuse.

# CHACUN suivi de son, sa, ses, leur, leurs.

- \$ 241. CHACUN, précédé d'un substantif pluriel, veut tantôt son, sa, ses; tantôt leur, leurs.
- § 242. Il veut son, sa, ses, quand il suit le complément direct du verbe:

Les deux rois faisaient chanter des Te Deum, CHACUN dans son camp. (Voltaire.)

- § 243. Il veut *leur*, *leurs*, quand il est place entre le verbe et son complément :
  - Les langues ont CHACUNE leurs bizarreries. (Boileau.)
- § 224. Si chacun est placé entre un verbe intransitif, et un complément circonstanciel, on emploie son, sa, ses; on le considère comme le sujet d'une proposition elliptique, et on le sépare par une virgule du verbe qui le précède:

Tous les juges ont opiné, CHACUN selon ses lumières, c'est-à-dire, CHACUN a opiné selon ses LUMIÈRES.

§ 245. On peut encore, dans cette phrase et dans les phrases analogues, employer *leur*, *leurs*, en plaçant *chacun* entre deux virgules, et en l'isolant ainsi du verbe et du complément:

Tous les juges ont opiné, CHACUN, selon LEURS lumiè-

res. (Laveaux).

§ 246. En général, les écrivains emploient l'adjectif possessif et le pronom personnel leur après CHACUN suivi d'un complément indirect, quand le complément est essentiel au sens du verbe:

Mettez ces livres, chacun à LEUR place.

Ils se rendirent chacun au poste qui LEUR était assigné.

247. Ils emploient, au contraire, son, sa, ses, et les pronoms personnels de nombre singulier le, la, lui, quand le verbe présente un sens complet, indépendamment du complément qui suit CHACUN:

Ils ont donné leur avis, CHACUN selon SES vues.

La loi lie tous les hommes, CHACUN en ce qui la concerne. (Boniface.)

§ 248. Enfin on emploie toujours leur, leurs, après chacun, lorsqu'il se trouve placé entre un verbe intransitif et un complément nécessaire au sens de ce verbe :

Ils sont alles, CHACUN, visiter LEURS terres.

## CHACUN suivi de son, sa, ses, leur, leurs.

- § 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248. 1. Ils ont apporte des offrances au temple chacun selon moyens et dévotion.
- 2. Voulez-vous savoir ce que c'est que l'ode? Contentez-vous d'en lire de belles; vous en lirez d'excellentes, chacune dans genre.
  - 3. Les abeilles bâtissent chacune cellule.
- 4. La plupart des commentateurs se sont donné la peine de des siner cet édifice, chacun à manière.
- 5. César et Pompée avaient chacun mérite; mais c'étaient des mérites différents.
- 6. Nous allons disposer selon l'ordre des temps les grands évérements de l'histoire ancienne, et les ranger, pour ainsi dire chacun sous — étendard.
- 7. Les dix tribus de l'Attique avaient chacune présidents, cfficiers de police, tribunaux, assemblées et intérêts.
- 8. Ils s'y trouvèrent chacun avec milices, que l'on fait monter au nombre de trois c m hommes.
- 9. Les deux partis regardèrent, chacun, cette élection comm ouvrage.
  - Ils sont venus chacun avec gens.

ŧ

- 11. Les hommes ayant chacun défauts devraient avoir plus d'indulgence les uns pour les autres.
- 12. Notre vanité n'est jamais mieux flattée que quand nous écoutons deux personnes qui tâchent de nous mettre chacune de côté en croyant que notre approbation va décider.
- 13. Je suppose deux hommes qui ont vécu si séparés du genre humain et si séparés l'un de l'autre qu'ils se croient chacun seul de — espèce.
- 14. Ils se rendirent à leur poste, chacun selon l'ordre qu'on avait donné.
- 15. Lépidus ayant fait le signal dont on était convenu, les deux généraux passèrent dans l'île chacun de côté.
- 16. Ils s'employèrent activement pour moi, chaeun en ce qui était possible.
  - 17. On a eu des poëtes qui excellaient chacun dans genre.
- 18. Ces nations barbares se distingualent, chacune par manière particulière de combattre et de s'armer.

## L'UN, L'AUTRE; LES UNS, LES AUTRES.

\$ 249. L'un, L'AUTRE, LES UNS, LES AUTRES, employés séparément, servent à désigner des objets dont on vient de parler :

Charles XII, roi de Suède, éprouva ce que LA PROS-PÉRITÉ a de plus grand, et ce que L'ADVERSITÉ a de plus cruel, sans avoir été aveuglé par l'une ni ébranlé par l'AUTRE. (Voltaire.)

Comme on le voit par cet exemple, l'un, l'unc, les uns, les unes, rappellent les substantifs exprimés d'abord, et l'autre, les autres, les substantifs énoncés les derniers.

L'UN ET L'AUTRE; LES UNS ET LES AUTRES.

\$ 250. L'un et l'Autre expriment la pluralité et forment une expression plurielle inséparable :

L'un et l'autre à mon sens ont le cerveau troublé. (Boileau.)

§ 251. Le substantif qui suit l'un et l'autre se met toujours au singulier :

L'UN ET L'AUTRE CONSUL suivaient ses étendards. (Corneille.)

3 252. L'un et l'autre doivent être précédés de les s'ils sont employés comme compléments d'un verbe actif, et de leur s'ils sont compléments d'un verbe intransitif:

Je les tiens pour battus les uns et les autres. Je veux leur parler a l'un et a l'autre. (Laveaux.)

L'UN L'AUTRE; LES UNS LES AUTRES.

§ 253. L'UN L'AUTRE, LES UNS LES AUTRES, expriment une idée de réciprocité, et forment une proposition elliptique, dans laquelle le premier terme figure comme sujet et le second comme complément:

Dans ce monde il se faut L'UN L'AUTRE secourir. (La Fontaine.)

Les hommes sont faits pour se consoler LES UNS LES AUTRES. (Voltaire.)

§ 254. Si à l'idée de réciprocité, se joint l'idée de pluralité, et qu'il s'agisse de plus de trois objets, on doit présérer les uns les autres à l'un l'autre:

Les Phéniciens, étonnés, se regardaient LES UNS LES AUTRES. (Féncion.)

## L'UN, L'AUTRE; LES UNS, LES AUTRES:

§ 249.—1. Deux sortes de gens sont également incapables de toute affaire, l'étourdi et le pusillanime:—agit avant de réfléchir.—réfléchit lorsqu'il faudrait agir.

2. La jeunesse est présomptueuse et la vieillesse est timide : -

veut vivre, - a vécu.

Le chrétien abhorre la vengeance; le guerrier ne peut supporter l'outrage. L'honneur de — est de rendre le bien pour le mal;

l'honneur de — consiste à tuer son ami pour un mot.

4. Les deux seuls malheurs que je connaisse sont la perte de l'objet qu'on aime le plus et la perte du repos de la conscience. Eh bien, le ciel a chargé le temps d'adoucir —, et le repentir de réparer —.

### L'UN ET L'AUTRE: LES UNS ET LES AUTRES.

- § 250, 251, 252. —1. La poésie ne doit ses avantages sur la pein ture qu'aux harmonies des objets. se servent des mêmes lois.
  - Ce conseil adroit.....
    Jette dans le panneau vieillard. (Molière.)
  - 3. La Condamine a parcouru hémisphère.
    - rival s'arrêtant au passage,
       Se mesure des yeux, s'observe, s'envisage. (Boileau.)
- 5. Je (vous les) crois compromis (l'un et l'autre, les uns et les autres).
- 6. Quoique je aie fait du bien à l'un et à l'autre en vingt occasions, ils me traitent comme un étranger.

# L'UN L'AUTRE; LES UNS LES AUTRES.

§ 253, 254. — 1. Ils allèrent dans une forêt fort épaisse, où à dix pas on ne se voyait pas —.

2. Les hommes ne sont que des victimes de la mort, qui doivent au moins se consoler —.

3. Tous deux s'aidaient - à porter leurs douleurs;

N'ayant plus d'autres biens, ils se donnaient des pleurs. (Delille.)

- 4. Si les hommes ne se flattaient pas —, il n'y aurait guère de société.
  - 5. Nous nous soulagions dans les travaux de la servitude.
- 6. César et Pompée s'estimaient en dépit de l'inimitié qui les animait —.

7. Télémaque trouve de grandes difficultés pour se ménager parmi tant de rois jaloux r— de, des—.

 On voyait dans le même royaume, et pour ainsi dire sur le même trône, trois souverains indépendants l—un, s d—autre, s. § 255. QUICONQUE est masculin dans le sens général :

QUICONQUE EST CAPABLE de mentir EST INDIGNE d'étre compté au nombre des hommes. (Fénelon.)

§ 256. S'il est employé pour désigner une femme, il veut au féminin l'adjectif qui le modifie :

Mesdames, QUICONQUE de vous sera assez HARDIE

pour médire de moi... (Acad.)

§ 257. QUICONQUE et QUI, employés pour celui qui, étaient autrefois suivis du pronom il:

QUICONQUE découvrit les diverses révolutions des asires, 1L fit voir, etc. (D'Olivet.)

> Qui voudrait épuiser ces matières, Il compterait plutôt.... (Boileau.)

Cette construction n'est plus en usage; il se supprime toujours, attendu que le sujet de la proposition (tout homme, celut) est renfermé dans quiconque, et ellipsé avant qui:

QUICONQUE rejette le bouclier de la religion se trouve

sans défense au milieu du combat. (Bossuet.)

Qui veut mourir ou vaincre est rarement vaincu. (Corneille.)

§ 258. AUTRUI est un terme vague auquel on ne doit pas faire rapporter les adjectifs déterminatifs son, sa, ses, lui, leur; si donc on veut marquer un rapport de possession, on doit se servir du pronom en et de l'article le, la:

En épousant les intérêts D'AUTRUI, nous ne devons pas

EN épouser LES passions.

Dans toutes les phrases analogues, l'emploi de autres est préférable :

En épousant les intérêts des autres, nous ne devons pas épouser LEURS PASSIONS.

§ 259. QUELQU'UN, employé dans un sens général, est toujours masculin; suivi d'un adjectif, il veut la préposition de avant cet adjectif:

Est-il QUELQU'UN D'ASSEZ LACHE pour insulter une

femme?

\$ 260. TEL... QUI. Le pronom *tel* ne doit pas être immédiatement suivi de *qui* ; ainsi, au lieu de dire comme Racine :

Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera,

on doit placer le pronom relatif au commencement de la proposition incidente et dire :

TEL rit vendredi QUI dimanche pleurera.

§ 255, 256. QUICONQUE. 1. Quiconque est né envieux et méchant, est naturellement triste.

2. Quiconque attend un malheur peut se dire malheureux.

3. Quiconque de vous, mesdemoiselles, ne fera pas son devoir sera privé de récréation.

4. Quiconque sera assez fort pour encourager son époux et ses fils à combattre sera honoré et béni à jamais.

\$ 257. QUICONQUE, QUI. 1. Quiconque a de nombreux témoins de sa mort, (il) meurt toujours avec courage.

2. Quiconque à vingt ans ne sait rien, n'a rien acquis à qua-

rante, (il) ne saura, (il) ne fera et (il) n'aura jamais rien.

- 3. Quiconque voit bien l'homme, et d'un esprit profond, De tant de cœurs cachés a pénétré le fond; Qui sait bien ce que c'est qu'un prodigue, un avare.... Sur une scène heureuse, il peut les étaler, Et les faire à nos yeux vivre, agir et parler. (Boileau.)
- 4. Quiconque n'est pas sensible au plaisir si vrai, si touchant, si digne du cœur, de faire des heureux, (il) n'est pas né grand.
  5. Qui vit sans folie, (il) n'est pas si sage qu'il croit.
  - 6. Un biensait perd sa grâce à le trop publier : Qui vent qu'on s'en souvienne il le doit oublier. (Corneille.)
- § 258. AUTRUI, AUTRES. 1. La vanité est la mère d'une injustice continuelle; elle s'attribue sans façon tout ce qui n'est pas à elle, et refuse presque toujours (à autrui, aux autres) ce qui (lui, leur) appartient.

2. Nous signalons les défauts (d'autrui, des autres) sans jamais

faire remarquer (ses, leurs) bonnes qualités.

- 3. Nous sommes affligés des succès (d'autrui, des autres), et nous ne les (lui, leur) pardonnons que difficilement.
- § 259. QUELQU'UN. 1. S'il est quelqu'un que la vanité a rendu heureux, à coup sur cequelqu'un était un sot.
  - Quelqu'un en vérité Qui pour veus n'a pas trop mauvaise volonté : Ma maîtresse, en un mot. ( Molière. )
- 3. Trouverais-je parmi vous quelqu'un assez juste pour avoir pitié de moi?
- 4. Entre les nouvelles qu'il a déhitées, il y en a quelques-unes vraies.
- § 260. TEL... QUI, 1. Tel... qui se platt à l'oraison... se contente de lever ses mains oisives au ciel.
  - 2. Tel... qui brille au second rang... s'éclipse au premier.
- 3. Tel... qui fait des libéralités... ne paye pas ses dettes.
  - 4. Tel... qui croit prendre... est pris

# CHAPITRE V.

#### DU VERBE.

## I. Du Sujet.

§ 261. Tout verbe employé à un mode personnel est sous la dépendance d'un sujet exprimé ou sous-entendu :

JE suis jeune, il EST vrai; mais aux âmes bien nées LA VALEUR N'ATTEND pas le nombre des années. (Corneille.) VA., COURS, VOLE et nous venge.

Pour TOI va, TOI cours, TOI vole et TOI venge nous.

§ 262. Tout verbe à un mode, autre que l'impératif, doit avoir un sujet exprimé, et tout sujet doit avoir un verbe : Cette phrase :

En quoi CESAR L'EMPORTA sur Pompée, FUT d'avoir autant de soin à se concilier la faveur du peuple que celle des soldats,

est\_vicieuse, parce que fut, verbe à l'indicatif, n'a pas de sujet;

Et cette autre :

Les passions sont comme les liqueurs spiritueuses QUI, moins ELLES S'EXHALENT, plus ELLES ACQUIÈBENT de force;

est vicieuse, parce qu'un des sujets, qui, n'a pas de verbe. On les rendra correctes l'une et l'autre en donnant à la première le sujet qui lui manque, et en retranchant de la

seconde le sujet qui y figure sans utilité :

CR en quoi César l'emporta sur Pompée ce FUI d'avoir autant de soin à se concilier la faveur du peuple que celle des soldats.

Les passions sont comme les liqueurs spiritueuses, moins elles s'exhalent, plus elles acquièrent de force.

§ 263. Le sujet séparé du verbe par des compléments d'une certaine étendue ne doit pas être rappelé au moyen du pronom  $\mathcal{U}$ , comme l'ont fait quelques-uns de nos écrivains.

Louis, en ce moment, prenant son diadème, Sur le front du vainqueur ti le posa lui-même. (Voltaire.)

Le poëte devait dire : Louis.. posa et non Louis.. il posa, car de cette dernière construction résulte une répéusion inutile et vicieuse.

### CHAPITRE V.

#### DU VERBE.

## I. Du Sujet.

- § 261. 1. L'envie ne saurait se cacher. Elle accuse et juge sans preuve; elle grossit les défauts, elle a des qualifications énormes pour les moindres fautes.
- 2. Prenons garde si nos bienfaits ne nuisent point aux autres, et ne tournent pas contre ceux mêmes qui en sont l'objet.
  - 3. Consulte la raison, prends la clarté pour guide :
    Vois si de tes soupçons l'apparence est solide;
    Ne démens pas leur voix; mais aussi garde hien.
    Que pour les croire trop, ils ne t'imposent rien. (Molière.)
- 4. On croit que le persistage rend ridicule: oui, sûrement; nais c'est la personne qui s'en sert; car plus le persisté aura d'esprit, moins il aura l'air de croire qu'on emplote ce mauvais genre contre lui.
- § 262. 1. Les facultés de l'esprit sont comme les plantes qui, plus on les cultive, plus elles donnent de fruits.
- 2. En quoi Fénelon eut beaucoup de difficultés à surmonter, fut l'éducation du duc de Bourgogne, prince né avec un caractère inflexible et des peschants vicieux.
- 3. Celui qui travaille à dompter ses passions il ne peut manquer d'être heureux.
- 4. En quoi Socrate nous semble le plus admirable, est d'avoir subi un arrêt injuste avec douceur et résignation.
- 5. Si le bon sens n'est pas estimé ce qu'il vaut, est que personne ne croit en manquer.
- 6. Ceux qui veulent donner des conseils, ils doivent aussi en recevoir volontiers.
  - § 263. 1. L'envoyé de Bourgogne attendu par le roi, De son nombreux cortège il remplit le village. (C. Delavigne.)
- 2. Licinius étant venu à Antioche, et se doutant de l'imposture, il fit mettre à la torture les prophètes de ce nouveau Jupiter.
- 3. Les Romains se destinant à la guerre, et la regardant comme le seul art, ils avaient mis tout leur esprit et toutes leurs pensées à la perfectionner

# 11. Accord du verbe avec son sujet.

\$ 264. Tout verbe employé à un mode personnel s'accorde en nombre et en personne avec son sujet exprimé ou sous-entendu:

J'ai beau vous arrêter, ma remontrance est vaine.
Allez, partez, mes vers, dernier fruit de ma veine. (Boileau.)

REGAGNEZ par des égards sages et adroits ceux que vos succès fatiguent. (Lacretelle.)

§ 265.. Lorsqu'il y a plusieurs sujets singuliers unis par une des conjonctions et, ni, le verbe se met au pluriet:

LA COLÈRE et LA PRÉCIPITATION SONT deux choses fort opposées à la prudence. (Fénelon.)

LE MIEN et LE TIEN ne S'ACCORDENT guère. (Marmontel.)

Ni l'or, ni la grandeur ne nous rendent heureux. (La Fontaine.)

Les exceptions à cette règle sont très-nombreuses, et l'accord se fait bien souvent avec le substantif le plus rapproché du verbe:

La tendresse et *la crainte* Pour lui dans tous les cœurs *était* alors éteinte. (Voltaire.)

Mais pourquoi, dira-i-on, cet exemple odieux? Que peut servir ici l'Egypte et ses faux dieux? (Bolleau.)

- \$ 266. Quoique les sujets ne soient pas unis par une des conjonctions et, ni, on met cependant le verbe au pluriel, quand chacun d'eux, considéré isolément, présente une idée essentielle au sens complet de la phrase :
- LA FLATTERIR, LA PERFIDIE, L'ABANDON de tous ses engagements, sont le caractère de la plupart des courtisans. (Montesquieu.)
- § 267. Lorsque les sujets sont de différentes personnes, le verbe se met au pluriel, et s'accorde avec la personne qui a la priorité:

NARBAL et moi nous admirions la bonté des dieux. (Fénelon.)

Toi et ton père vous avez pris un bon parti.

Vous et lui serez approuvés de tout le monde.

#### II. Accord du verbe avec son sujet-

§ 264, 265, 266, 267. — 1. On parle sans cessedu bonheur ; tous le cherche —; aucun ne le trouve —; peu le connai — t.

2. Il n'y a rien que la crainte et l'espérance ne persuade - aux

hommes.

- 3. Nous nous consol (er) aisément des disgraces de nos amis. lorsqu'elles serv — (ir) à signaler notre tendresse pour eux.
  - 4. Parmi les lataniers qu'agite le séphire, La perruche bruyante et le lori vermeil Saute - sous la feuillée, à l'abri du soleil. (Delille.)
- 5. L'or et l'argent s'épuise —; mais la vertu, la constance et la force de l'âme ne s'épuise — jamais.
  - 6. L'ambition, l'amour, l'injustice, la haine,

Tien — t, comme un forçat, notre esprit à la chaîne. (Boileau.)

- 7. L'air de Socrate, son geste, son visage n'étai-t pas d'un ac-
- 8. La raison et la liberté est, sont incompatible, s avec la faiblesse.

Le soleil ni la mort ne peu—t se regarder fixement.

- 10. La grandeur et la simplicité de cette idée élev a, èrent mon Ame.
  - 11. Jeune homme, la vertu, la paix de l'innocence,

Te rend - ra, ront plus heureux qu'une vaine science, (Bernis.)

12. Le port majestueux de l'homme, sa démarche ferme et hardie annonce — sa noblesse et son rang.

13. Une petite monnaie, un morceau de pain, vaut, valent mieux qu'un : Dieu vous bénisse!

- 14. Trop et trop peu de secret sur nos affaires témoigne également une âme faible.
- 15. Vous et ce jeune homme (croire) tout savoir, quand au contraire vous n'-(avoir) l'un et l'autre aucune idée nette des choses.
  - Quel nouveau trouble excite en mes esprits, Le sang du père, ô ciel, et les larmes du fils, (Racine.)
  - 17. La jeunesse et l'inexpérience nous expose à bien des
- fautes, et, par conséquent, à bien des peines.

  18. Tous nos amis (perir p. déf.) sous nos yeux; votre frère et moi (échapper) seuls par miracle.
  - 19. Les Sarrasins ont juré que jamais

Ton vieux maître ni toi ne dormir - fut en paix. (C. Delavigne,)

- 20. Athéniens, ne soyez pas surpris que Démosthène et moi ne (être, subj. pr.) pas du même avis.
- 21. Il faut que toi et ceux qui sont ici (faire, subj.pr.), ent les mêmes serments.
- 22. Vous et vos semblables ne (etre) point faits pour être transplantés.

## Exceptions.

\$ 268. Le verbe qui a plusieurs sujets de nombre singulier s'accorde avec le dernier;

1º Lorsqu'il existe entre eux une sorte de synonymie :

Dans tous les ages, L'AMOUR du travail, LE GOUT de l'étude EST un bien. (Marmontel.)

2º Lorsque les différents sujets forment une gradation :

Ce sacrifice, votre intérêt, votre honneur, dieu vous le commande. (Domergue.)

L'accord a lieu avec le nom exprimé le dernier, parce que toute l'attention se porte sur lui.

3° Lorsque les sujets forment une énumération :

Le vers le mieux rempli, la plus noble pensée Ne peut plaire à l'esprit quand l'oreille est blessée. (Boileau.)

4º Quand l'énumération est précédée ou suivie d'un terme qui résume tous les autres :

TOUT LE MONDE, noble, bourgeois, artisan, labou-

reur, y devient soldat. (Montesquieu.)

Un souffie, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. (La Fontaine.)

Les expressions qui résument les énumérations, sont aucun, chacun, nul, personne, rien, tout, etc.

5º Lorsque les sujets sont unis par ou :

Ou ton sang ou le mien lavera cette injure. (Voltaire.)

C'est l'alternative qu'ici l'on a surtout en vue, et l'emploi du singulier résulte rigoureusement de la pensée.

\$ 269. Il se présente cependant des cas où l'emploi du pluriel est de rigueur, c'est lorsque la phrase énonce, non un sens alternatif, mais un sens collectif, et que l'esprit embrasse d'une seule vue les sujets réunis par ou:

LE TEMPS OU LA MORT sont nos remèdes. (J. -J. Rousseau.)

On ne pourrait ici, sans dénaturer le sens, employer le singulier.

§ 270. Si les sujets unis par la conjonction ou sont de différentes personnes, le verbe se met toujours au pluriel et s'accorde avec la personne qui a la priorité:

Le roi, l'ane ou moi nous Mourrons. (La Fontaine.)

## Exceptions.

§ 268, 269, 270.—1. Si notre être, notre substance ne sont, est rien, tout ce que nous bâtissons dessus, que peut-il être?

2. La douceur, la bonté du grand Henri a, ont été célébrée, s de

mille ouanges.

3. Le ciel éblouissant, ce dôme lumineux,

Luisse — échapper vers moi, du centre de (ses, leurs) feux. Un rayon préeurseur de la gloire suprême. (Colardeau.)

4. L'égoïsme espagnol est froid ; la fierté, la hauteur, l'arrogance tranquille en est, sont le caractère.

5. Le noir venin, le fiel de leurs écrits

N'excite - en moi que le plus froid mépris. (Colardeau).

6. Le moindre choc, un souffie est, sont capable, s de vous renverser et de vous abattre.

7. Nous sommes si peu faits pour être heureux ici-bas, qu'il faut nécessairement que l'ame ou le corps souffre — quand ils ne souffre — pas tous deux.

8. On ne suit pas toujours ses aïeux ni son père :

Le peu de soin, le temps, tout fait, font qu'on dégénère. (La Fontaine.)

9. Le roi, la reine, la cour, le peuple, tout est, sont abattu, s,

tout est, sont désesperé, s.

10. Il ne faut aux princes ni efforts, ni étude pour se concilier les cœurs; une parole, un sourire gracieux, un seul regard su l'i—t.

- 11. Au moment de votre mort, votre raison, votre élévation, la force de votre esprit, votre prétendue philosophie, tout vous (abandonne r. fut.)
- (abandonne r, fut.)

  12. Une froideur ou une incivilité qui vien t de ceux qui sont au dessus de nous, nous les fait, font hair, mais un salut, ou un sourire nous les réconcilie —.
- 13. La vanité est si acérée dans le cœur de l'homme, qu'un goujat, un marmiton, un crocheteur se vante et veu t avoir ses, leurs admirateurs.

14. Le mépris ou l'indifférence qui succède - à l'admiration est,

sont presque toujours bien fonde -.

15. L'ignorance ou l'erreur peu-t quelquesois servir d'excuse aux méchants.

16. Avec quelque supériorité de force qu'on s'engage dans un combat, le moindre mécompte, une terreur panique, un rieu vous arrache — la victoire qui était dans vos mains, et la transporte — chez vos ennemis.

17. Vous serez bien alse d'apprendre que mon séjour me d'arme de plus en plus; vous ou moi, change, — rons, rez, ront beaucoup, ou je n'en sortirai jamais.

18. Il faut que cet homme ou moi abandonn —(er, subj. pr.) la ville.

19. Si vous ou l'abbé (avoir) le temps, ayez la bonté de m'éclairer sur quelques doutes.

271. Le verne qui a deux sujets du nomore singulier unis par comme, ainsi que, aussi bien que, de même que, etc., se met, selon le sens, au singulier ou au pluriel.

1º Il se met au singulier quand on veut exprimer scule-

ment une comparaison:

LA VÉRITÉ, COMME LA LUMIÈRE, EST inattérable, immortelle. (Bernardin de Saint-Pierre.)

2º Il se met au pluriel, lorsque l'esprit embrasse les deux sujets d'une seule vue, et qu'il les ajoute l'un à l'autre, plutôt qu'il ne les compare:

Dans l'Egypte, dans l'Asie et dans la Grèce, BACCHUS AIWSI QU'HERCULE ÉTAIENT reconnus comme demi-dieux.

(Voltaire.)

§ 272. Lorsque deux sujets sont unis par les expressions autant que, moins que, plus que, non, et non pas, non moins que, non plus que, non-seulement, plutôt que, mais, etc., le verbe s'accorde avec celui des deux qui exprime l'idée dominante; l'autre n'est qu'un terme secondaire, sujet d'une proposition elliptique:

Je veux que La vertu, plus que l'esprit, y BRILLE. La mère en prescrira la lecture à sa fille,

\$273. Après L'UN ET L'AUTRE, NI L'UN NI L'AUTRE, le verbe se met généralement au pluriel :

L'UN ET L'AUTRE, à mon sens, ant le cerveau troublé. (Boileau.)

NI L'UN NI L'AUTRE N'ONT eu la moindre part au grand changement qui va se faire. (Voltaire.)

§ 274. Autrefois on employait indifféremment le singulier ou le pluriel après ces expressions pronominales 7 et l'Académie dit encore : L'un et l'autre viendra et l'un et l'autre viendront; Ni l'un ni l'autre ne viendra et ni l'un ni l'autre ne viendront; le singulier, en ce cas, est un pur latinisme; l'emploi du pluriel nous semble exigé en français, non moins par le sens que par la forme distributive du sujet.

§ 275. Mais après ni l'un ni l'autre, comme après deux noms liés par ni, on met le verbe au singulier, s'il exprime une action qui ne peut être faite que par un des sujets :

NI M. LE DUC NI M. LE CARDINAL ne SERA nommé ambassadeur à Saint-Pétersbourg. (Fabre.)

Cene sera NI VOTREPERE NI LE MIEN QUI SERA non me à la place vacante à l'Académie française.

Comme il n'y a qu'un ambassadeur, qu'un accadémicien à nommer, ainsi : en ce cas, le singulier est de rigueur.

- § 271, 272. 1. Le jaguar ainsi que le canguar habite dans les contrées les plus chaudes de l'Amérique méridionale.
- 3. Aristophane, aussi bien que Ménandre, Charmai - t les Grecs assemblés pour le, les entendre. (J. B.-Rousseau. )
  - 2. L'ambition, comme la colère. conseille toujours mal.
- 4. La philosophie, comme la religion, nous enseigne qu'on ne peut être heureux que par la vertu.

5. Un monarque, comme le soleil, porte — partout la chaleur et

- la vie. 6. L'empire sur tous les animaux, comme tous les autres empires, n'a, ont été fonde, s qu'après la société.
  - 7. Votre père, en mourant, ainsi que votre mère Vous laiss, a, érent de bien une somme légère. (Regnard.)
- 8. L'admiration, comme la flamme, diminue dès qu'elle, s n'augmente — plus.

9. La force de l'ame, comme celle du corps, est, sont le fruit de

la tempérance.

- 10. Le nourrisson du Pinde, ainsi que le guerrier, A tout l'or du Pérou présère - un beau laurier. (Piron.)
- 11. Non-seulement toutes ses richesses et tous ses honneurs, mais toute sa vertu s'évanoui -t.
- 12. Ce est, sont ici une effusion de mon cœur, plutôt qu'un ouvrage et une méditation de mon esprit.
  - 13. C'est l'ordre, et non l'avarice qui fait, font le profit.
  - 14. Quel bonheur de penser..... Que si le corps périt, l'ame échappe à la mort, Et que Dieu, non les rois, dispose - de mon sort ! (Bernis.)
- § 273, 274. 1. Le physicien et le poëte sont dignes d'être comparés: l'un et l'autre remonte - au delà de toutes les traditions.
- 2. La Fontaine fut oublié, ainsi que Corneille; ni l'un ni l'autre n'*ėtai —t courtisa*n.
- 3. L'ambitieux espère de proche en proche parvenir à tout ; l'avare craint de tout perdre; ni l'un ni l'autre ne sait, savent jouir.

4. On peut mettre Molière en parallèle avec Racine; l'un et

l'autre a, ont parfaitement connu le cœur de l'homme.

- 5. La mort est aussi naturelle que la vie, et l'une et l'autre nous *arrive* — de la même façon, sans que nous le sentions, sans que nous puissions nous en apercevoir.
  - Je tremble qu'opprimé de ce poids odieux, L'un ni l'autre jamais n'ose - lever les veux. (Voltaire.)
- § 275. 1. Ni votre professeur ni le mien ne ser, a, ont nommé, s à la place de l'inspecteur qui vient de mourir.

2. Ni le cardinal qu'appuyait l'Espagne, ni celui que protégeait la France n'a. ont été élu, s par le sacré collége.

## III. Nombre du verbe après les collectifs.

`§ 276. Le verbe qui a pour sujet un nom collectif suivi d'un complément s'accorde tantôt avec le collectif, tantôt avec le complément, mais toujours avec celui des deux termes qui occupe le premier rang dans la pensée:

UNE TROUPE d'assassins ENTRA dans la chambre de Coligny. (Voltaire.)

Une troupe de nymphes couronnées de fleurs na-

GRAIENT en foule derrière le char. (Fénelon.)

Dans le premier exemple, le collectif une troupe exprime l'idée dominante, d'où le singulter; dans le second, le complément de nymphes couronnées de fleurs fixe le plus l'attention, d'où le pluriel.

§ 277. Si le collectif est *général*, il exprime le plus souvent l'idée principale; et c'est avec ce terme que s'accorde le verbe:

LA TOTALITÉ des perfections de Dieu m'ACCABLE.

§ 278. Si le collectif est *partitif*, il n'exprime dans le plus grand nombre des cas qu'une idée accessoire, et c'estgénéra-lement avec le complément qu'on fait alors accorder le verbe :

Un nombre infini d'OISBAUX FAISAIENT résonner ces

bocages de leurs doux chants. (Fénelon.)

Une infinité de JEUNES GENS SE PERDENT parce qu'ils fréquentent de mauvaises sociétés.

Les deux règles qui précèdent n'ont rien d'absolu; l'accord du verbe est surbordonné non à la nature des mots mais à l'importance des idées; ainsi Montesquieu a dit:

La moitié de mes esclaves méritent la mort.

Et Racine:

Tout ce qui reste encor de FIDÈLES HÉBREUX Lui viendront aujourd'hui renouveler LEURS vœux.

Dans ces deux exemples l'accord se fait avec le complé ment, parce que le collectif ne tient que le second rang dans la pensée.

§ 279. Quand le complément du collectif est suivi d'un adjectif, le verbe et l'adjectif s'accordent, selon le sens, ou avec le collectif ou avec le complément :

Une toupe d'Hommes armés a paru tout à comp à mes

yeux. (Florian.)

UNE POULE d'enfants COMPOSÉE D'ÉCOLIERS couraient dans la rue.

## III. Nombre du verbe après les collectifs.

§ 276, 277, 278. — 1. La moitié des humains ri—t aux dépens de l'autre. (Destouches.)

- 2. Une nuée de barbares désol, a, èrent le pays.
- 3. Une multitude d'animaux placés dans ces belles retraites y répand l'enchantement et la vie.
- 4. Le peu de jours que les dieux me destinent encore à passer sur la terre ser, a, ont environné, s de gloire et d'honneurs.
- 5. Une nuée de traits obscurci t l'air, et couvri t tous les  $\cdot$  combattants.
- 6. Une foule de citoyens ruinés remplissai t les rues, et venai t tous les jours à la porte du palais pousser des cris inutiles.
  - 7. Ciel! quel pompeux amas d'esclaves à genoux
  - Est, sont aux pieds de ce roi qui les fait trembler tous! (Voltaire.)
  - 8. La totalité des enfants sacrifie l'avenir au présent.
- 9. Une poignée de citoyens décidés à vaincre ou à mourir arrêt, a, èrent les progrès de cette armée victorieuse.
- 10. Presque tous les peuples, mais surtout ceux de l'Asie, comptent une suite de siècles qui nous effraye —.
- 11. La mort du général répandit la consternation parmi les Phéniciens, et la multiplicité des chefs y mi-t une confusion qui accéléra leur perte.
- 12. Une muititude de passions divise les hommes oisifs dans les villes.
- 13. La quantité de fourmis étai—t si grande, s qu'elle, s détruisai t tous les biens que l'on confiait à la terre.
- 14. Une troupe de montagnards écras a, èrent la maison de Bourgogne.
- 279. 1. La moitié des passagers affaibli, expirant de ces angoisses, inconcevables n'avai t pas même la force de s'inquiéter du danger
- . 2. Une colonie de Phocéens fugitif, formé d'un grand nombre de citoyens illustre, abord, a, èrent sur ce rivage et fond, a, èrent la ville de Massilie, qui depuis prit le nom de Marseille.
- 3. La moitié de nos concitoyens épars dans le reste de l'Europe et du monde vi t et meur t loin de la patrie.
- 4. L'éponvantable suite de désastres accumulé sur la Morée semblat t reculer de plusieurs siècles l'affranchissement des Grecs.

\$ 280. Après la plupart, une infinité, un grand nombre, etc., le verbe s'accorde toujours avec le complément, qu'il soit ou non exprimé :

La plupart des Gens ne FONT réflexion sur rien. (Acad.) La plupart CEOIENT que le bonheur est dans la richesse

ils se trompent. (Acad.)

Un petit nombre s'ÉCHAPPÈRENT, et SE SAUVÈRENT.

§ 281. Après le reste, le verbe se met au singulier, quelque soit le nombre du complément exprimé ou sous-entendu :

Quelques sages ont cette opinion, LE RESTE des hom-

mes BST de son avis. (Acad.)

Le reste ne vaut pas l'honneur d'être nommé. (Corneille.)

§ 282. Après les expressions collectives force, nombre, quantité, employées sans déterminatif, le verbe s'accorde toujours avec le complément:

Force brillants sur sa robe éclataient. (La Fontaine.)

Nombre d'historiens l'ont raconté.

Quantité de PREUVES POURRONT être fournies.

IV. Nombre du verbe après les adverbes de quantité.

§ 283. Le verbe qui a pour sujet un adverbe de quantité suivi d'un complément pluriel se met toujours au pluriel :

Tant de coups imprévus m'accablent à la fois, Qu'ils m'ôtent la parole et m'enlèvent la voix. (Racine.)

§ 284. Si l'adverbe de quantité est suivi d'un complément singulier, le verbe se met au singulier :

Souvent trop de longueur appauvrit la matière. (Boileau.)

§ 285. Si le complément n'est pas exprimé, l'accord est alors sylleptique; et si le terme ellipsé, que l'esprit supplée toujours facilement, réveille une idée d'unité ou de pluralité, le verbe se met au singulier ou au pluriel:

Peu de vinne peut faire de mal, BEAUCOUP PEUT cau-

ser une indisposition grave.

Assez de gens méprisent le bien, mais PRU SAVENT le donner. (La Rochefoucauld.)

§ 286. Plus d'un veut le verbe au singulier s'il exprime seulement une idée de pluralité :

Plus d'une Pénélops honora son pays. (Boileau.)

Il veut le verbe au pluriel, quand il éveille une idée de réciprocité :

Plus d'un fripon se dupent l'un l'autre. (Marmontel.)

§ 280, 261, 282. — 1. La plupart des hommes *meur — 1* sans le savoir.

2. Quantité de gens redoute — le jugement public, mais trèspeu se soucie — des reproches de leur conscience.

3. Par tous pays, la plupart des fruits destiné à la nourriture

de l'homme *flatte* — sa vue et son odorat.

- 4. Nombre de personnes s'imagine qu'on ne peut rien faire de plus sage que de se conformer aux sentiments de la foule.
- 5. La plupart emporté d'une sougue insensée Toujours loin du droit sens va, vont chercher sa, leur pensée. (Boileau.)
- 6. Un grand nombre esperai t faire fortune, et mouru t de misère et de faim.
  - 7. Force gens a, ont été l'instrument de leur mal. (La Fontaine.)
- 8. La plupart du monde cherche son, leur intérêt ou son, leur divertissement dans le commer qu'il,ils a, ont avec les autres
  - 9. Le reste pour son Dieu montre un oubli fatal. (Racine.)
- 10. Quantité d'essais a, ont été tent, ée, és, et force dépenses a, ont été fatte, s sans résultat.

## IV. Nombre du verbe après les adverbes de quantité.

\$ 283, 284, 285. — 1. Combien de gens s'imagine — qu'il, s a, ont de l'expérience par cela seul qu'il, s a, ont vieilli!

2. Quand chacun connattrait son talent et voudrait le suivre, combien le pourrai — t? Combien surmonterai — t d'injustes obstacles? Combien vaincrai — t d'indignes concurrents?

3. Pour la santé, trop de précautions, trop de soins, nui - t

quelquefois à la vie.

- 4. Peu d'hommes a, ont autant gémi que moi; peu a, ont autant versé de pleurs dans leur vie.
  - 5. Le bonheur, tout le monde en parie, peu le connai t.
    6. Combien voi t encore avec une tendre émotion les ber-
- ceaux d'osier qui leur ont servi de première couche!
  7. Peu d'hommes dans le conseil des rois s'occupe du bonheur des hommes.
- 8 Vous avez vaincu beaucoup de difficultés; mais assez vous reste
   encore à surmonter pour que vous ne ralentissiez pas vos efforts.
- 9. Beaucoup se plaint, plaignent de la fortune, qui ne devrai t se plaindre que de lui, eux-mêmes.
- 10. Rien n'est plus incertain que la durée de la vie de chaque homme en particulier; très-peu parvien t au plus long terme.
- § 286. 1. Plus d'un royaume a, ont été bouleversé par un malentendu.
  - 2. Plus d'un héros, épris des fruits de mon étude,
  - Vien t quelquefois chez moi goûter la solitude. (Boileau.)
- 3. Plus d'un avocat qui s'insulte au palais se serve -- affectueusement la main en sortant.

# V. Accord du verbe avec le pro nom relatif QUI.

§ 287. Lorsqu'un verbe a pour sujet le pronom qui, il s'accorde en personne et en nombre avec ce pronom, lequel imprunte la personne et le nombre de son antécédent:

1 C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand'mère. (Molière

2 C'est nous qui sourrons de vos déportements.

5 C'est tol QUI, ce matin, par des soins imprudents, As voulu me parer de ces vains ornements. (Regnard.

4 C'est vous qui donnez de pareils exemples:

5 C'est LUI QUI RASSEMBLA ces colombes timides. (Racine.)

6 Ce sont BUX QUI vous en PRIENT.

OBSERVATION. Molière, Racine et Voltaire ont quelquefois contrevenu à cette règle, qui a pour base l'harmonie du langage:

Britannicus est seul : प्रश्लाहा ennui qui le presse , Il ne voit à son sort que moi qui s'intèresse. (Racine.)

Nous chercherons partout à trouver à redire, Et ne verrons que nous qui sachent bien écrire. (Molière.)

Au moyen de la syllepse on peut justifier ces vers; mais la construction qu'ils présentent est désagréable, et sans la condamner d'une manière absolue, nous engageons à ne pas l'imiter.

§ 288. Si le pronom personnel antécédent de qui est suivi d'un attribut avec lequel il s'identifie de telle sorte qu'il soit impossible de les considérer isolément sans changer le sens, le verbe prend toujours la personne et le nombre du pronom personnel:

JE suis Dionede, roi d'Étolie, qui blessai Vénus au

siége de Troie. (Fénelon.)

Nous sommes deux religieux de Saint-Bernard, QUI VOYAGEONS pour nos affaires. (Florian.)

§ 289. Mais s'il n'y a pas entre le pronom personnel et l'attribut une complète identité, et que celui-ci puisse être compris séparé du pronom, l'attribut devient l'antécédent du pronom relatif qui, et c'est avec lui que le verbe s'accorde:

Vous parlez comme un noume qui entend la matière.

(Domergue.)

Tu étais LE SEUL QUI PÛT me dédommager de l'absence de Rica. (Montesquiev.)

## V. Accord du verbe avec le pronom relatif QUI-

- § 287, 288, 289. 1. C'est moi qui (étendre) les cieux, qui (soutenir) la terre, qui (nommer) ce qui n' (être) pas comme ce qui (être), c'est-à-dire c'est moi qui (faire) tout, et moi qui (voir) dès l'éternité tout ce que je fais.
- 2. Vous, potentats, qui vous (fier) à votre puissance, vous qui (dominer) sur une cour nombreuse, vous qui ne (craindre) pas l'inconstante faveur des dieux, qui vous (livrer) au sommeil si doux de la prospérité, (regarder) Hécube, et (contempler) Troie.
- 3. Il n'est que moi qui m', s', intéresse à ton sort, et qui sois, soit désireux de soulager ta misère.
- 4. Il n'y a que nous qui vous excus, ions, ent et qui soyons, soient disposés à vous pardonner cette faute involontaire.
- 5. C'est toi, mon cher ami, toi seul qui as, a compris ma douleur et toi seul qui l'as a partagée.
- 6. Voilà, monsieur, de grands embarras; il n'y a plus que vous seul qui puiss, e, iez débrouiller une affaire si embarrassée.
- 7. Vous êtes un homme qui connaît, connaîssez les détours de la chicane.

#### Je suis une bourgeoise

Qui sai, s, t me, se mesurer justement à ma, sa toise. (Regnard.)

- 9. Paris est fort bon pour un homme comme vous, Monsieur, qui port, e, ez un grand nom et qui le soutient, soutenez.
- 10. Nous sommes quelques jeunes gens qui partag, ons, ent ainsi tout Paris et qui l'intéress, ons, ent à nos, leurs moindres démarches.
- 11. Vous êtes toujours ce modeste Virgile qui eut, eûtes tant de peine à se produire à la cour d'Auguste.
- 12. Vous êtes un génie tutélaire qui est, êtes venu consolider la paix.
- 13. Étes-vous le même grand seigneur qui ven, ait, iez souper chez un misérable poëte?
  - 14.... Oui, connais-moi, je suis ce Grec enfin Qui, dans ces mêmes murs, balanc, ai, a ton destin. (Lanoue.)
- 15. Nous sommes ici plusieurs qui nous souvenons, se souvennent des grands succès que nous eûmes, ils eurent dans la dernière guerre.
- 16. N'étes-vous plus cet Ulysse qui a, avez combattu tant d'années pour Hélène contre les Troyens?
- 17. Ma destinée a voulu que je fusse le premier qui aie, ait expliqué à mes concitoyens les découvertes du grand Newton.
- 18. Nous sommes cinq ou six novateurs hardis qui avons, ont entrepris de changer la langue du blanc au noir.

§ 290. Essayons de rendre plus précises les deux règles

qui précèdent.

En général, quand le pronom a un attribut employé sans déterminatif, il y a presque toujours entre eux une complète identité, et, dans ce cas, c'est avec le pronom que le verbe s'accorde :

C'est moi seul qui suis coupable. (Marmontel.)

§ 291. Si, au contraire, l'attribut est précédé d'un déterminatif, alors il n'y a pas identité entre lui et le pronom personnel, et c'est avec l'attribut que le verbe s'accorde :

Je suis, je crois, LE PREMIER AUTEUR MODERNE QUI AIT donné la description de la Laconie. (Chateaubriand.)

OBSERVATION. Les écrivains établissent toujours l'accord d'après l'importance relative du pronom et de l'attribut, et dans des cas identiques, ils établissent l'accord tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre, selon que le pronom ou l'attribut leur semble le terme de valeur; ainsi Voltaire a dit dans une même phrase:

Vous êtes un jeune chêre qui essuyez une tempête, et moi je suis

UN VIEUX ARBRE QUI N'A plus de racines.

Nous le répétons, l'accord du verbe avec le pronom a lieu toutes les fois que le pronom et l'attribut ne peuvent être compris séparés l'un de l'autre; mais lorsqu'ils présentent à l'esprit l'idée de deux êtres distincts, c'est avec l'attribut que le verbe doit s'accorder.

§ 292. Si la proposition est négative, alors il ne peut y avoir 'dentité; le pronom et l'attribut désignant deux êtres distinets, le verbe se met toujours à la troisième personne :

JE NE SUIS PAS éci un HISTORIEN QUI DOIT vous dévilopper les secrets des cabinets. (Bossuet.)

§ 293. Disons pour conclure, que le véritable antécédent du pronom relatif, le terme qu'il représente logiquement et grammaticalement, c'est celui sur lequel l'attention se porte et se fixe d'une manière à peu près exclusive; dans les exemples qui suivent, la concordance grammaticale est donc d'accord avec l'idée qu'on veut exprimer:

C'est un de mes procès qui m'à ruiné. C'est un des procès qui m'ont ruiné.

C'EST PLUS LE GÉNÉRAL que les officiers QUI EST BLA-MARLE.

C'est moins le général que LES OFFICIERS QUI SONT BLAMABLES.

§ 294. Après un de ceux qui le verbe de la proposition incidente se met toujours au pluriel :

Je suis peut-être un de geux qui cultivent les lettres en France avec le moins de succès. (Voltaire.)

- § 290, 291, 292, 293, 294. 1. J'ai été le premier qui ai, t fait connaître en France la poésie anglaise.
  - 2. Fille d'Agamemnon, c'est moi qui la première, Seigneur, vous appel — ai, a de ce doux nom de pèrs (Racine.)
  - 3. Je m'étais retiré dans un des faubourgs de Paris qui étai—t moins fréquenté —.
  - 4. S'il vous souvient pourtant que je suis la première.

    Qui vous aie, ait appelé de ce doux nom de père. (Racine.)
- 5. Vous êtes un de ces hommes qu'on n'oublie pas, et qui frapp-e, ez, ent une cervelle de son, votre, leur souvenir.
- 6. C'est un seul de ses créanciers qui l'a, ont poursuivi à outrance et a, ont empêché le rétablissement de ses affaires.
- 7. Je ne suis pas une dupe qui crois, croit à tous les faux-semblant de franchise et de désintéressement.
- 8. Il n'est pas un de ceux auxquels on m'a recommandé qui m'ai t reçu froidement, et tous m'ont donné des preuves de la plus grande bienveillance.
- 9. Vous êtes venu en vrai philosophe, en homme qui a, avez l'esprit éclairé et un cœur bienfaisant.
- 10. Ne serons-nous pas encore plus ardents et plus favorisés des dieux quand nous combattrons pour un des héros grecs qui a, ont renversé la ville de Priam?
- 11. Fiez-vous-en à ce que je vous dis ; je ne suis pas un homme qui aie, ait le moindre intérêt à vous tromper.
- 12. Nous sommes au milieu de l'Italie comme des enfants abandonnés, qui err, ons, ent parmi les ruines de nos, leurs aïeux.
- 13. Périclès est un des hommes qui a, ont le plus contribué à la gloire d'Athènes, et en même temps un de ceux qué a, ont préparé sa ruine.
- 14. C'est un de vos bons amis qui vous a, ont supplanté dans la place que vous postuliez.
- 15. Je ne suis pas un conteur de fariboles qui vien -s, t ici vous débiter des balivernes.
- 16. L'ouvrage de Saint-Lambert, le poëme des Saisons, est un de ceux qui, depuis la Henriade, a, ont fait le plus d'honneur a notre langue.
- 17. Sa famille est une de celles qui tien t le premier rang dans notre province.
- 18. Casimir Delavigne est un de ceux qui a, ont su le mieux reproduire la langue du grand siècle.

# VI. Nombre du verbe être aprés le pronom CE.

§ 295. Précédé de CB, le verbe être se met généralement au pluriel, lorsque l'attribut de la proposition est un nom ou un pronom pluriel de troisième personne:

CE FURENT LES PHÉNICIENS qui, les premiers, inven-

tèrent l'écriture. (Bossuet.)

D'un courage naissant sont-ce là les essais? (Racine.)

Mais on dira avec le singulier pour éviter une cacophonie : EST-CE les sons de l'orque qui vous ont ému a ce point?

\$ 296. Suivi d'un pronom pluriel de première ou de seconde personne le verbe être se met toujours au singulier :

C'est nous trop sonvent qui faisons nos malheurs. (M. J. Chénier.) C'est vous, braves amis, que l'univere contemple. (Voltaire.)

§ 297. Le verbe être se met encore au singulier s'il est suivi de plusieurs noms ou pronoms du nombre singulier: L'aliment de l'âme, C'EST LA VÉRITÉ et LA JUSTICE. C'EST RLLE et LUI qui nous invitent.

§ 298. Mais si le verbe *être* est précédé d'un *pluriel* avec lequel il se trouve en rapport immédiat, il prend *le nombre pluriel*:

LES PLUS GRANDS POËTES dont la France se glorifie, CE SONT Corneille, Racine, Molière et la Fontaine.

Retranchez le pronom ce et vous aurez : Les plus grands poetes sont Corneille, Racine, Molière, etc.

§ 299. Si l'attribut est un nom ou un pronom du nombre pluriel, suivi d'une proposition incidente, le verbe être se met généralement au pluriel, si la proposition incidente commence par QUI (sujet), et au singulier, si elle commence par QUE (complément):

CE SONT LES MOEURS QUI font la bonne compagnie. (La Chaussée.) Ce n'est pas LES TROYENS, c'est Hector qu'on poursuit. (Racine.)

SONT-CE DES RELIGIEUX et des prêtres QUI parlent de cette sorte? (Pascal.)

Est-ce les Anglais que vous aimez? (Acad.)

OBSERVATION. On trouve, dans les écrivains, beaucoup d'exemples en opposition avec ces principes; on peut même dire que le verbe être a été employé au singulier et au pluriel dans les deux cas que nous avons cru devoir signaler. A'usi on trouve : CE SERA NOS DESCENDANTE QUI nous jugeront. (Planche.) CE ne sont point LES MÉDECINS QU'il jone, c'est la médecine. (Molière.) CE sont monts LEURS ENNEMIS QUE les anmaux suient, que la présence de l'homme. (Buffon.)

## VI. Nambre du verbe être après le pronom CE.

§ 295, 296, 297, 298, 299. — 1. Nos vrais biens sont ceux de la sature, ce — le ciel, ce — la terre, ce — ces campagnes, ces plaines, ces forêts dont elle nous offre la jouissance utile, inépuisable.

2. Oh! mais, me dites-vous, on nous chicanera; Ce ser, c, ont des procès . . . Eh bien ! on plaidera . ( Gresset . )

- 3. Dans cent ans le monde subsistera encore; ce ser, a, ont le même théâtre et les mêmes décorations.
- 4. Ah! madame, ce ne ser, a, ont pas mes souhaits, mais votre inclination qui décidera de la chose.
- 5. Le temps passe, disons-nous; nous nous trompons, le temps reste, ce - nous qui passons.

6. Il semblait que ce fu - t de nouveaux décemvirs prêts à rétablir leur tyrannie.

- 7. Ce ne plus la sagesse et l'intérêt public qui président aux conseils, ce l'intérêt des passions. 8. Quand les vices nous quittent, nous nous flattons de la
- créance que ce nous qui les quittons.
- 9. Ce votre orgueil et votre emportement qui vous trompaient.
- 10. Il appelle à lui quatre courriers qu'il destinait au message : c'étai — i l'ane, le chien, le corbeau et le pigeon.
- Ce les bonnes mœurs et non les riches atours qui parent les femmes; ce - la mollesse et l'oisiveté qui rendent les peuples insolents et rebelles.

12. Quelles sont les trois vertus théologales? Ce — la foi, l'es-

pérance et la charité.

13. On vit sortir de ce bateau trois personnages à demi vêtus de lambeaux déchirés; c'étai — t Daniel, Ezéchiel et Jérémie

14. Dieux vengeurs de nos lois, vengeurs de mon pays,

Ce - vous qui, par mes mains, fondiez sur la justice De notre liberté l'éternel édifice. (Voltaire.)

15. Ce — les lettres qui nous ont appris la modération : ce elles qui nous fournissent de quoi vivre heureus ment. 16. Ce ne - pas eux qu'il faut punir, ce - les barbares séden-

taires qui ordonnent le massacre d'un million d'hommes.

- 17. Ce ne fu t pas une certaine invasion qui perdit l'empire. ce fu — t toutes les invasions.
  - 18. Ce ne pas les pierres qui font le temple, c'est la pensée. 19. Ce ne — pas tant les passions qui sont fortes, que les

hommes qui sont faibles. 20. - ce donc les victoires et les triomphes seuls qui rendent une ville à jamais illustre? Non, ce — la clémence pour les vain-

cus, et la modération dans la prospérité. 21. — ce les sons graves de l'orgue que j'entends, tandis qu des sons plus légers errent sons les voûtes de verdure?

§ 300. OBSERVATION. On dit: C'EST HUIT HEURES QUI sonnent; parce qu'ici le nombre cardinal est employé pour le nombre ordinal, et qu'on a dans l'esprit non huit heures, mais une heure précise, LA HUITIÈME.

Mais on dit: CE SONT QUATRE HEURES QUI m'ont paru longues, parce qu'il s'agit ici, non de la quatrième heure.

mais de plusieurs heures, de quatre heures.

- § 301. Dans les phrases interrogatives, le verbe être se met au singulier par raison d'euphonie, toutes les fois qu'il résulterait du rapprochement de la finale plurielle et du pronom un concours de sons désagréables à l'oreille : ainsi, au lieu de furent-ce, seront-ce, on dit: fut-ce, sera-ce, etc.
- § 302. Quand si ce n'est est suivi de pas ou de point, le verbe être est soumis aux règles que nous avons établies : Si CE ne SONT POINT vos PARENTS.

Si CE ne sont PAS les ennemis QUI vous poursuivent.

§ 303. Mais quand si ce n'est est employé seul, il forme une expression qui équivaut à excepté, sinon, et le verbe etre qui en fait partie, n'est susceptible d'aucune modification de nombre:

Qui a corrompu et perdu la république romaine, si CF

N'EST les richesses des peuples vaincus?

VII. Nombre du verbe ÎTRE après plusieurs influitifs employés comme sujets.

§ 304. Dans une proposition où plusieurs infinitifs sont employés comme sujets, si l'attribut est du nombre pluriel, le verbe se met au pluriel:

LIRE trop, et LIRE trop peu sont deux DEFAUTS. (Lemare.)

§ 305. Mais si l'attribut est du nombre singulier, c'est à

ce nombre que presque toujours le verbe figure :

BIEN ÉCOUTÉE et BIEN RÉPONDRE EST UNE des plus grandes perfections qu'on puisse avoir dans la conversation. (La Rochefoucauld.)

§ 306. Dans ce dernier cas, il est plus élégant de placer le pronom ce avant le verbe :

Bire allié de Rome et s'en faire un appui, C'est l'unique moyen de régner aujourd'hui. (Cornellie.)

- § 300, 301, 302, 303.—1. Quelle heure est-ce qui sonne?—Cc—dix heures.—Eh quoi! voilà déjà cinq heures que je suis ici?—Tout autant.—Ce—cinq heures qui ont passé bien rapidement.
- 2. Ce douze heures qu'il vous faut au moins pour terminer ce travail.
- 3. Ce deux heures qui s'écoulent rapidement pour un condamné, que celles qui précèdent le moment de son supplice!
- 4. Supposez que la première colenne vous donne quatre-v— un, vous posez un et ce huit que vous retenez.
- 5. Il n'y aura que trop d'intérêts qui diviseront les hommes dans la même société, ne fu-t-ce que ceux de la fortune.
- 6. Ser, a, ont-ce de nouveaux barbares qui domineront un jour sur cette terre?
- 7. Si ce ne est, sont pas vos talents qui vous font des amis, ce ser, a, ont vos bonnes qualités.
- 8. Pendant sa longue maladie, il n'a voulu souffrir personne apprès de lui, si ce n'— ses deux enfants.
- 9. Ser, a, ont-ce toujours des reproches que je serai force de vous adresser?
- 10. Qui vous a nui auprès d'une foule de personnes remplies pour vous de la plus grande bienveillance, si ce n' vos folies?

## VII. Nombre du verbe ÈTRE après plusieurs infinitifs employés comme sujets.

- $\S$  304, 305, 306. 1. Vivre libre et tenir peu aux choses de la vie, le meilleur moyen d'apprendre à mourir.
- 2. Vieillir, être malade et mourir, là les plus grands maux de la vie.
- 3. Parler et offenser, pour certaines gens, précisément la même chose.
- 4. Compatir aux erreurs des hommes, être indulgent pour leurs faiblesses, là les devoirs de chacun de nous.
- 5. Punir rarement et toujours à propos, récompeuser quelquefois et caresser souvent, — un moyen sur pour les pères de se faire aimer et respecter.
- 6. Prendre les choses comme elles sont et les employer comme les circonstances le permettent, la sagesse pratique de la vie
  - 7. Produire et conserver, l'acte perpétuel de la puissance.
- Vivre chez soi; ne régler que soi et sa famille; être simple, juste et modeste — des vertus pénibles parce qu'elles sont obscures.

## VIII. Du complément du verbe-

§ 307. Un verbe ne peut avoir qu'un complément direct et qu'un complément indirect, simples ou composés :

Le dernier degré de la perversité est de faire servir LES

LOIS A L'INJUSTICE. (Voltaire.)

Le luxe corrompt tout, et le riche qui en jouit, et

LE PAUVRE qui le convoite. (J.-J. Rousseau.)

§ 308. On ne doit pas donner à un verbe deux comléments directs qui établissent des rapports divergents.

Racine ne devait donc pas dire :

NE VOUS informez pas ce que je deviendrai.

Mais ne vous informez pas de ce que je deviendrai. § 309. On ne doit pas non plus donner à un verbe deux compléments indirects qui établissent une identité de rapport.

Boileau a donc eu tort de dire :

Cest A VOUS, mon esprit, A QUI je veux parler.

Mais c'est A vous, mon esprit, que je veux parler.

§ 310. Il ne faut pas donner à un verbe un autre complé-

ment que celui qu'il exige : si l'on disait :

La mort ne Pardonne personne; la mort n'épargne A PERSONNE; ils se sont nui l'un l'Autre; ielui fournis ce ou'il A BESOIN: on ne donnerait à aucun des verbes le complément qui lui convient; pour être correct, il faut dire: La mort ne pardonne A PERSONNE, n'épargne PERSONNE; ils se sont nui'L'UN A L'AUTRE; je lui fournis ce DONT il a besoin.

§ 311. Deux verbes ne peuvent avoir un complément commun, quand ils exigent un complément différent; ainsi, les phrases suivantes sont vicieuses :

Je connais et me sers de mes avantages.

Je vais et reviens de Versailles en quatre heures. Parce que la première renferme deux verbes auxquels on a donné un même complément, tandis que le premier exige un complément direct, et le second un complément indirect; et que la seconde n'a qu'un seul complément indirect, quand les deux verbes veulent un complément précedé d'une préposition différente.

La correction exige:

Je connais mes avantages et je m'en sers.

Je vais a Versailles et j'en reviens en quatre heures.

## VIII. Du complément du verbe.

- § 307, 308, 309, 310, 311. 1. L'éloquence est nuisible quand elle abandonne les intéréts de la vertu et de la vérité pour les siens.
- 2. Nous ne ressentons nos biens et nos maux qu'à proportion de notre amour-propre.
- 3. On donne toujours trop tard quand on donne après la demande; il faut deviner la volonté, présenir le besoin, épargner à l'homme honnéte l'humiliation de la demande.
- 4. C'est un ami maladroit que celui qui nous instruit indifféremment tout ce qu'on dit de nous, bien comme mal.
- 5. C'est dans le concile de Lyon, en l'an douze c quarante (et) cinq où, que les cardinaux prirent pour la première fois le chapeau rouge.
- 6. On prétend que c'est du nautile, poisson qui se sert de sa coquille comme d'un bateau, de qui, que les hommes ont appris à naviguer.
- 7. Ne désire jamais et abstiens-toi toujours des gains injustes; de pareils profits sont des pertes.
- 8. Nous pardonnons plus aisément quelqu'un de nous avoir jamais estimés que de cesser de nous estimer.
- 9. Presque toujours l'art gâte au lieu d'ajouter aux grâces naturelles.
- 10. C'est dans l'insensibilité du cœur où, que l'égoïsme prend sa source.
- 11. Le souverain Créateur préside et règle les mouvements des astres.
- 12. Le spectacle du monde physique nous présente une foule de phénomènes enchaînés les uns—autres.
- 13. Le souvenir des bonnes actions embellit et répand un parfum délicieux sur la vie.
- 14. Accoutumés à la discipline par une longue incorporation dans les armées romaines, les barbares attaquerent et s'emparèrent de l'empire romain.
- 15. Nous pardonnons souvent ceux qui nous ennuient; mais nous ne pouvons pardonner ceux que nous ennuyons.
- 16. Plus de soixante vaisseaux américains sont depuis quinze jours entrés ou sortis de notre port.
- 17 Votre frère étudie et s'adonne entièrement à la chimie et aux sciences naturelles.
- 18. La charité chrétienne nous commande d'aimer et de préter assistance à notre prochain.
- 19. Les paquebots à vapeur vont et reviennent d'Angleterre à New-York en trente-six jours.
  - 20. Sa haine ou son amour est, sont-ce les premiers droits Qui font monter au trône ou descendre les rois? (Rocinc.)

§ 312. Quand un verbe a deux compléments d'égale longueur, le complément direct se place le premier :

La pensée au mal tire son origine de - L'oisiveté.

§ 313. Si les compléments ne sont pas de même étendue,

l'harmonie exige que le plus court soit placé le premier :

La philosophie est l'art de façonner — L'HOMME — A TOUTES LES VERTUS OUI LE CONSERVENT.

§ 314. Il peut cependant y avoir nécessité pour le sens

de placer le complément indirect après le verbe : Le physicien arrache a LA NATURE TOUS SES SECRETS.

Changez l'ordre des compléments et la phrase présentera une tout autre idée.

En général la place des compléments est subordonnée au sens et à la clarté; ainsi l'on ne pourrait dire :

Croyez-vous ramener ces esprits ÉGARÉS PAR LA DOU-CRUE?

Mais: Croyez-vous ramener, PAR LA DOUCEUR, etc.

§ 315. Si le complément est composé, les éléments dont il est formé doivent être de la même espèce, ou noms, ou infinitifs, ou propositions.

Ainsi, au lieu de dire : Il aime L'ÉTUDE et A JOUER. Je crois votre cause bonne et que vous la gagnerez.

On dira : Il aime LE JEU et L'ÉTUDE. Je crois QUE vo-TRE CAUSE EST bonne et oue vous la GAGNEREZ.

§ 316. LE PARTICIPE PASSÉ veut la préposition par avant son complément, s'il s'agit d'un acte matériel, d'un fait auquel l'esprit ou le corps seul a part :

CE travail a été conçu par une bonne tête. (Acad.)

Les Gaules furent conquises par César.

Il veut de, s'il s'agit d'un sentiment, d'un état moral :

L'honnéte homme est estimé, même de ceux qui n'ont pas de probité (Gr. des Gram.)

§ 317. Quand le *participe* est pris figurément, ou détourné de son acception ordinaire, il veut alors la préposition de :

Combien d'ames touchées de Dieu et dégoutées du monde n'osent se déclarer. (Massillon.)

Observation. Les meilleurs écrivains, pour éviter dans une phrase l'emploi successif de la même préposition, ont souvent employé de au lieu de *par*, et réciproquement :

Votre conduite a été approuvée n'une commune voix PAR toutes les personnes sages et éclairées.

Qu'Enée et ses vaisseaux, par le vent écartés, Soient aux bords africains d'un orage emportés. (Boileau.)

- § 312, 313, 314. 1. L'orgueil et la vanité ne pardonnent pas... la connaissance qu'elle acquiert de leurs faiblesses à l'amitié. 2. Tout le monde adore la fortune, et tout le monde s'en plaint. Nous attribuons... à notre mérite, ses faveurs, et nous la rendons coupable de nos fautes. 3. Il n'y en a point qui pressent tant les autres que les paresseux lorsqu'ils ont satisfait à leur paresse, afin de paraître diligents. 4. Nous préférons... les richesses, qui sont, hélas! la source de toutes nos infortunes, à une heureuse médiocrité. 5. Quand on reprend.... ceux qu'on est chargé d'instruire, avec humeur, on ne les dispose pas à mieux faire. 6. Le dernier degré de la perversité est de faire servir... à l'injustice les lois... 7. On a fait.... de la modération une vertu, pour borner l'ambition des grands hommes et pour consoler... de leur peu de fortune et de leur peu de mérite les gens médiocres. 8. L'ambition sacrifie... à l'avenir le présent.
- § 315.—1. Saint Louis aimait la justice et à chanter les louanges du Seigneur. 2. Les Athéniens passaient leur temps à écouter leurs orateurs, et aux jeux, aux courses et aux spectacles. 3. Nous sommes moins offensés du mépris des sots que d'être médiocrement estimés des gens d'esprit. 4. Il n'aime ni à causer, ni le jeu, ni le spectacle, ni à se promener. 5. Tot ou tard on regrette le temps perdu, et de n'avoir pas mis à profit tous les instants de sa jeunesse. 6. Songez à profitera du présent, et que l'avenir ne vous appartient pas.
- § 316, 317. 1. Chaque age à ses ressorts qui le font mouvoir: mais l'homme est toujours le même; à dix ans il est mené — gâteaux : à trente, - plaisirs; à quarante - l'ambition; - à cinquante l'avarice. Quand l'est il - la sagesse? 2. Qu'il est difficile d'élever. pour les générations futures, l'édifice du génie, sans qu'il soit ou retardé ou insulté ou méconnu — la génération présente! 3. La raillerie est toujours mal reque — celui à qui elle s'adresse. 4. On ne peut se consoler d'être trompé - ses ennemis, et trahi - ses amis. 5. L'adversité qui triomphe des ames communes est vaincue à sou tour grand caractères. 6. Les qualités les plus brillantes deviennent inutiles lorsqu'elles ne sont pas soutennes — la force du caractère. 7. Combien d'actions célébrées — l'histoire révoltent l'homme juste et sensible! 8. Si vous avez été insulté — un lache, soyez sur qu'il voudra éternellement votre perte. 9. Les caractères les plus doux, lorsqu'ils sont persécutés — l'injustice, deviennent souvent les plus intraitables, 10. Ce qui nous est défendu - la nature, c'est d'étendre nos attachements plus loin que nos forces; ce qui nous est défendu — la raison, c'est de vouloir ce que nous ne pouvons obtenir; ce qui nous est défendu — la conscience, c'est de nous laisser vaincre par les tentations. 1. La flatterie grossière offense un homme délicat, et est ordinairement punie — mépris.

## Emploi des auxiliaires.

§ 318. Avoir s'emploie pour exprimer l'action: La procession A PASSE sous mes fenétres. (Condillac. ETRE, pour exprimer l'état :

La foi du centenier, la foi du charbonnier SONT PAS-

skes en proverbe.

§ 319. Ceux des verbes intransitifs qui de leur essence expriment l'action, prennent toujours l'auxiliaire avoir : tels sont : courir, dormir, contrevenir, languir, luire, marcher, parattre, périr, subvenir, succèder, succomber, vivre, survivre, triompher, etc. :

Le second jour a tui : que fait Colomb ? Il dort. (C. Delavigne.)

§ 320. Il est cependant quelques verbes intransitifs qui ne prennent que l'auxiliaire etre, quoiqu'ils expriment l'action; ce sont : aller, arriver, choir, décéder, éclore, entrer, mourir, nattre, venir, tomber. etc. :

Pai souhaité l'empire et j'y suis parvenu. (Corneille.)

§ 321. Les verbes qui expriment tantôt l'action et tantôt l'état prennent, selon le sens, avoir ou être : tels sont : accourir, apparaitre, cesser, croitre, déchoir, descendre, disparattre, embellir, empirer, entrer, grandir, monter, partir, rajeunir, irester, vicillir, etc:

J'AI RESTÉ six mois en Allemagne JE SUIS RESTÉ interdit en le voyant.

§ 322. L'emploi de *être* ou de *avoir* dépend de la pensée que l'on veut exprimer, ou du sens qu'éveille le complément circonstanciel:

Midi A SONNE, commevous sortiez de la maison. (Acad.) Midi EST SONNE depuis plus de dix minutes.

OBSERVATION. Massillon, Voltaire, la Harpe, etc., ont employé le participe tombé avec le verbe avoir :

Où serais-je, grand Dieu i si ma crédulité
Est Tomme dans le piége à mes pas presenté? (Voltaire.)
L'usage le plus général est d'employer le verbe être; cependant l'Académie, pour exprimer la durée de l'action, emploie avoir :
Les poètes disent que Vulcain a Tomme du cid pendant un jour.
Bossuet, en s'appuyant sur l'analogie, a dit, pour exprimer l'action :
L'UTHER EUT ENTRE lui-même dans ce sentiment, s'ul l'est pui.
Avec antres. Pauxillaire être est autourd'hui le seul en usage.

Avec entrer, l'auxiliaire être est sujourd'hui le seul en usage, J.-J. Rousseau a dit:

Les écrits impies des Leucippe et des Diagoras sont PÉRIS avec eux. L'idée d'action qu'éveille toujours ce verbe repousse cet auxiliaire.

## Emploi des auxiliaires.

- § 318, 319, 320, 321, 222. 1. Si Minerve ne l'ent conduit pas à pas, combien de fois serait, aurait-il succombé dans les périls! 2. Pour juger ce qui a, est arrivé, et même ce qui arrivera, nous n'avons qu'à examiner ce qui arrive. 3. Piusieurs disaient que l'état monarchique était préférable à une république qui avait, était dégénéré, e en pure anarchie. 4. Après avoir, être marché deux lieues, nous vimes sur la hauteur une très-belle maison de pierre. 5. On ne pouvait lui reprocher dans toute sa vie que d'avoir, étre triomphé avec trop de faste des rois qu'il avait vaincus. 6. Je suis, ai resté plus d'un an en Italie. 7. Chaque jour, des crieurs publics annoncent dans la ville de combien le Nil, a, est cra. 8 Nos troupes ont, sont depuis un mois entré, es en campagne. 9. Quel homme a, est descendu plus avant que Tacite dans les profondeurs de la politique? 10. Elle donnerait pour vous toute sa vie, le seul bien qui lui soit, a resté. 11. Il a, est monte pendant deux heures pour arriver au haut de la montagne. 12. Le baromètre a, est descendu de quatre degrés pendant la journée. 13. Mentor, qui craignait les maux avant qu'ils arrivassent, ne savait plus ce que c'était que de les craindre dès qu'ils avaient, étaient arrivé, s. 14. Les Tartares ont, sont demeure, s errants dans leurs vastes déserts. 15. Vous avez été témoin de leurs différends, et vous avez vu ce qui en a, cst resulté. 16. Je ne dois qu'à moi seul les grandeurs où je suis, ai monté.
  - 17. Tous les maux ont, sont venu, s de la triste Pandore, (La Fontaine,)
- 18. Déjà, dans les forêts voisines, les pins, les ormes touffus, l'antique érable, le chêne superbe ont, sont tombé, s de toutes parts sous le fer des Castillans. 19. A l'époque du déluge la pluie a, est tombé, e du ciel pendant quarante jours et quarante nuits. 20. Les superstitions ont, sont duré, es un certain nombre d'années, et tombé ensuite avec la puissance de leurs sectateurs. 21. Jamais Voltaire n'avait été plus brillant que dans Alzire, et l'on a peine à concevoir qu'il ait, soit tombé de si haut jusqu'à Irène, ouvrage médiocre.
  - 22. Ils chantent, l'heure vole, et leurs maux ont, son: passé, s. (Delille.)
- 23. Quand les dieux ont, sont descendu, s sur la terre pour se communiquer aux mortels, sans doute ils ont pris des figures d'étrangers et de voyageurs. 24. Midi a, est sonné à Notre-Dame quand le premier coup de canon a, est parti.
  - 25. Les dieux nous ont conduits de supplice en supplice; La famine a, est cessé, e, mais non leurinjustice. (Voltaire.)
- 26. Les feux de la jeunesse ont, sont passe, s; je suis vieux, et je me trouve dans un état tranquille.
  - Par moi-même en secret mon come interioge Sonpconue a seine encor comment if s, est changé. (M.-J. Chénier.

Verbes qui changent d'auxiliaire en changeant d'acception.

§ 323. Convenir, dans le sens d'être à la convenance. etre convenable, prend l'auxiliaire avoir :

Ce domestique ne m'AYANT point convenu, je ne l'ai point arrêté. - Cette place lui AURAIT bien CONVENU.

Il prend l'auxiliaire etre dans le sens de demeurer d'accord, faire une convention:

Il EST CONVENU lui-même de sa méprise. — Ils sont CONVENUS de se trouver en tel lieu. (Acad.)

§ 324. DEMEURER prend avoir dans le sens d'habiter,

tarder, employer du temps à une chose :

Il a demburé dans cette rue. Il a demeuré longtemps à ce travail. Sa plaie A DEMEURÉ trois mois à se fermer. (Acad.)

Il prend encore *avoir*, si l'action qu'il exprime a cessé :

..... Ma langue embarrassée

Dans ma bouche vingt fois a demeuré glacée. (Racine.)

Il veut *être*, dans le sens de s'arrêter, rester, et quand il exprime une manière d'être définitive ou un état prolongé: Deux mille hommes sont demeurés sur le carreau.

Nous sommes demeurés deux heures sur nos fambes. Les choses en sont demeurées là. (Acad.)

325. Expirer, prend avoir, 1º dans le sens de mourir : Tous deux ont expiré de misère et de faim. (G. Delavigne.)

2º Quand il exprime l'époque où une chose est arrivée à son terme:

Sonbail a expiré à la saint-Jean. (Acad.)

Il prend l'auxiliaire etre, quand il exprime vaguement qu'une chose a pris fin, est terminée :

Mon bail ÉTANT EXPIRÉ, il faut que je me retire. La treve étant expirée, on reprendra les armes.

§ 326. ÉCHAPPER prend avoir et être en parlant des personnes et des choses, selon qu'il exprime l'action ou l'état :

L'un des coupables A ÉCHAPPÉ à la gendarmerie. (Acad.) Ce voleur EST ÉCHAPPE de prison. (Fénelon.)

OBSERVATION. On dit: Cet homme a échappé au danger, quand il n'y a pas été exposé; et cet homme en Est ÉCHAPPÉ, quand il n'y a pas succombé; on dit encore : Ce mot m'a ÉCHAPPE, pour exprimer qu'on ne l'a pas entendu, remarqué, ou retenu; et ce mot m'EST ÉCHAPPÉ, pour exprimer qu'on l'a pronencé par étourderie.

## Verbes qui changent d'auxiliaire en changeant d'acception.

§ 323. CONVENIR. 1. Ils ont, sont convenu, s d'attaquer l'ennemi le même jour.

2. La place qu'on a proposée à votre père et qu'il n'a pas voulu

accepter me aurait, serail bien convenu, e.

3. Vous devez pardonner à votre fils; il a, est convenu de tous

ses torts, et a promis de les réparer.

- 4. La personne que vous nous avez recommandée ne nous a, est point convenu, e, et nous ne sommes, avons point entré, s en arrangement avec ellc.
- § 324. DEMBURER. 1. Votre cousin, qui a été secrétaire d'ambassade, est, a demeuré trois ans à Madrid.
  - 2. Ces horribles secrets

Ont, sont encure demeuré, s, dans une muit profonde. (Voltaire.)

3. Elle est, a demeuré, e court après les premiers mots.

4. Je suis, ai demeuré assez longtemps en Allemagne pour que j'aie pu être initié à tous les instincts de ce peuple.

5. Nous avons, sommes demeure, s immobiles dans l'attente de

quelque événement extraordinaire.

- 6. Caius Gracchus fit voir qu'il avait, était demeure trois ans auprès de son général.
- § 325. Exprasa. 1. Le bail de notre fermier a, est expiré le jour même de sa mort.
- 2. Votre père est, a expiré au milieu des plus horribles souffrances.
- 3. La trêve n'avait, était pas expiré, e au moment où ils ont commencé l'attaque.
- 4. Ils ont vècu trente ans sans se quitter, et chose étrange, ils ont, sont succombé, s à la même maladie, et ont, sont presque expiré, s à la même heure.
- \$ 326. ÉCHAPPER. 1. Le microscope nous découvre dans chaque objet connu mille objets qui sont, ont échappé, s à notre connaissance. 2. Il lui avait, était échappé dans son mémoire des expressions un peu hasardées.
  - 3. Ce mot m'a, est échappé excusez ma franchise. (Voltaire.)
  - 4. L'acte que vous lui reprochez m'e, est échappé.
  - 5. J'ai retenu le chaut, les vers me sont, ont éshappé, s. (J.-B. Rousseau.)
- 6. Jamais il ne m'a, est échappé une seule parole qui pût découvrir le moindre secret. 7. Ulysse! Ulysse! m'avez, m'étesvous échappé pour jamais! 8. Je ne m'étendrai point sur tout ce que doit déjà la France à un prince de cet âge; je ne m'arrête que sur un seul point, qui sans doute ne vous sera, aura pas échappé, c'est que, sous cerègne, l'autorité a pris un caractère qu'elle n'avait pas encore eu, celui de la persuasion.

## Emploi des modes.

## L De l'indicatif (affirmatif).

§ 327. Le présent de l'indicatif s'emploie pour le passé quand on veut donner à la pensée plus de vivacité :

On CHERCHE Vatel; on COURT à sa chambre, on HEURTE, on ENFONCE sa porte, on le TROUVE noyé dans son sang. (Mme de Sévigné.)

Lorsqu'on emploie le *présent* pour le *passé* dans la première proposition d'une énumération, il faut employer le *présent* dans les propositions successives coordonnées; le passage du *présent* au *passé* n'est permis que lorsqu'on va du *principal* à l'accessoire.

Si l'on disait : On CHERCHE Vatel; on COURUT à sa chambre, on HEURTA, on ENFONÇA sa porte, on le TROUVE noyé dans son sang, on romprait l'harmonie, car tous les membres de la phrase ont la même importance relative.

§ 328. Le présent s'emploie au lieu de l'imparfait, lorsqu'on veut exprimer une vérité, une maxime invariable :

- Il tenait pour maxime qu'un habile capitaine PRUT bien être vaincu, mais qu'ilne lui BST pas permis d'être surpris. (Bossuet.)
- § 329. Le présent s'emploie au lieu de l'imparfait quand on veut exprimer qu'une chose est, ou se fait au moment où l'on parle.

Madame du Gué a mandé à M. de Coulanges que vous ETES belle comme un ange. (M<sup>me</sup> de Sévigné.)

§ 330. Le *présent* s'emploie encore élégamment pour exprimer un avenir *prochain*:

Je suis de retour DANS UN MOMENT. (Molière.)

Ah! monsieur, ma-t-il dit, je vous attends demain. (Boileau.)

Mais on dira: Je Partiral et non je Pars dans trois ans pour l'Italie, parce que l'action exprimée par le verbe doit avoir lieu dans un temps éloigné.

§ 331. Le présent s'emploie enfin au lieu du futur après la conjonction conditionnelle si:

Il sera récompensé, s'il travaille.

Mais après si dubitatif, c'est toujours le futur qu'on emploie pour exprimer la postériorité de temps :

Je ne sais s'il travaillera mieux à l'avenir.

## Emploi des modes.

## I. De l'indicatif (affirmatif).

- § 327. 1. Coriolan, ne trouvant point d'armée en campagne qui s'opposát à ses desseins, avance toujours, emporte Lavinium, et vient ensuite camper à cinq milles de Rome.
- 2. Les Romains, malgré l'inégalité du lieu où ils combattaient, repoussent de tous côtés les Gaulois; Brennus les rallie, lève le siège et campe à quelques milles de Rome. Camille le suit avec la même ardeur, l'attaque de nouveau et le défait. La plupart des Gaulois furent tués sur la place.
- 3. Dès que le bruit des armes se fait entendre, dès que le son du cor ou la voix du chasseur a donné le signal d'une guerre prochaine, le chien marque sa joie par les plus vifs transports; il annonce par ses mouvements et par ses cris l'impatience de combattre et le désir de vaincre.
- § 328, 329. 1. On a dit depuis longtemps que les extrêmes se touch, ent, aient.
- 2. Ce fut alors qu'Annibal reconnut que dans les affaires de la guerre il y a, avait des moments favorables et décisifs qui ne reviennent, revenaient jamais.

3. Madame La Fayette m'a mandé qu'elle allait vous écrire, mais

que la migraine l'en empêche.

- 4. Ma belle maman m'a dit que vous me demand, ez, iez.
- § 330. 1. Comme votre ami me marque qu'il vient, viendra samedi, il est important de lui envoyer sur-le-champ ma lettre.

2. Votre père m'écrit qu'il vend, vendra sa maison dans un an,

et qu'il part, partira aussitôt pour la France.

- 3. Si quelqu'un se présente pendant mon absence, priez qu'on attende quelques instants; je suis, serai de retour dans un ouart d'heure.
- 4. Mon oncle vient, viendra ce soir diner avec nous; il espère que vous serez des nôtres, et il m'a chargé de vous dire ou'il desire, désirait beaucoup vous voir.
- \$331.— 1. Si votre ami vient, viendra; il sera reçu avec honnêteté, mais mon cœur se fermera devant lui.
- 2. Nul doute que nos soldats ne remportent la victoire, s'ils ne se laissent, laisseront pas entraîner à leur ardeur irréslèchie.
  - 3. J'ignore si mon frère vient, viendra cette année à Paris.
    - 4. S'il me woit, werra, ce vieillard m'éconduirs peut-être Fort incivilement. (Regnard.)

332. L'imparfatt peut, lorsqu'on énonce une vérité es sentielle, s'employer pour le present, si l'on fait correspondre la vérité qu'on exprime à une époque passée :

J'AI CONNU qu'il n'y AVAIT de bonheur pour la vieillesse qu'une occupation dont on FOT toujours str. (Voltaire.)

OBSERVATION. Il resulte de ce que nous disons ici, et de ce que nous avons etabli, § 528, qu'on se sert du présent et de l'imparfait presque dans les mêmes circonstances, et que l'emploi de l'un ou de l'autre de es temps dépend uniquement du point de vue sous lequel on considère le fait qu'on exprime; c'est pour cela qu'on trouve quelque-fois ces deux 'emps employés concurremment :

Je t'ai souvent out dire que les hommes étairent nés pour être ver-

Je l'ai souvent out dire que les hommes ÉTAIERT nés pour être vertueux, et que la justice leur EST aussi propre que Pewistence. (Montesq.)

§ 333. Le passé déstai s'emploie le plus souvent pour désigner une période de temps complétement écoulée :

Je vis hier une chose assez singulière, quoiqu'elle se

passe tous les jours à Paris. (Montesquien.)

§ 334. Le passé indéfini désigne, soit un temps entièrement écoulé, soit une période dont la durée embrasse le moment où l'on parle :

HIER, en travaillant à mon quatrième dialogue, j'AI

ÉPROUVÉ un vif plaisir. (Bernardin de Saint-Pierre.)

Le roi m'a nommé aujourd'hui archeveque. (Fénelon.)

§ 335. Les écrivains emploient le passé défini, quand il s'agit d'une chose arrivée dans un temps indéterminé :

Dieu CRÉA deux grands luminaires, le soleil et la lune. § 336. Pour énoncer deux faits passés dont l'un est antérieur à l'autre, on exprime l'antériorité par le passé défini, et la postériorité par le passé indéfini:

Grâces à mon amour, je me suis bien servie Du pouvoir qu'Amurat me donna sur sa vie. (Racine.)

§ 337. Le passé indéfini ne doit jamais s'employer pour

le plus-que-parfait; on dira donc:

Je n'ai pas su que vous AVIRZ QUITTÉ la France, et non : que vous AVEZ QUITTÉ, car l'action de quitter, antérieure à celle de savoir, ne peut se rendre par le même temps.

§ 338. Au lieu du passé indéfini, on emploie assez fréquemment le futur antérieur:

Rendez fidèlement le dépôt qu'on vous AURA CONFIÉ.

Vous AUREZ mal PRIS vos mesures.

Le futur antérieur est, dans ce dernier cas, une sorte d'euphémisme qui adoucit ce que le passé indéfini donnerait à l'expression de trop positif et de trop dur.

- § 332. 1. Celui qui présidait proposa trois questions qui devaient être décidées par les maximes de Minos. La première question est de savoir quel est le plus libre de tous les hommes. Les uns répondirent que c'élait un roi qui avait sur son peuple un empire absolu et qui était victorieux de tous ses ennemis; d'autres soutinrent que c'était un homme si riche qu'il pouvait contenter tous ses désirs.
- 2. Les philosophes les plus sensés qui ont réfléchi sur la nature de Dieu, ont dit qu'il est, était un être souverainement parfait.

3. Les anciens admirant le feu ont cru que c'est, était un trésor céleste que les hommes avaient dérobé aux dieux.

4. Bientôt Apollon montra à tous ces bergers les arts qui peuvent,

pouvaient rendre leur vie agréable.

- § 333, 334, 335, 336. 1. La Grèce a vu, vit autrefois le plus grand de ses orateurs jeter les sondements de l'empire de la parole sur la connaissance de l'homme et sur les principes de la morale.
- Les Tyriens ont été, furent les premiers qui (dompter) les flots, qui (oser) se mettre dans un frêle vaisseau à la merci des vagues, qui (sonder) les abimes de la mer, qui (observer) les astres loin de la terre, enfin qui (réunir) tant de peuples que la mer avait séparés.
- 3. Ce matin je trouvai, ai trouve le pavé si glissant, que je pensai, ai pense que si je venais à tomber sur le bras droit, je

serais tout à fait désemparé.

- 4. Dieu créa, a créé le genre humain, et il ne, n'a pas dédaigné, dédaigna pas de lui enseigner le moyen de le servir.
- 5. Si tu fis, as fait ta journée avant le soir, repose-toi le reste du jour, tu le peux; mais voyons ton ouvrage.

6. Je me trouvai, suis trouvé, un peu incommodé avec de l'émotion, avant-hier; mais cela n'eut, a eu point de suite.

- 7. Il se trouva, s'est trouve dans le siècle passe un homme qui donna, a donné un bel exemple de la critique la plus judicieuse et la plus sage, c'est Vaugelas. On croit qu'il ne donna, n'a donné que des leçons de langage, il en donna, a donné de la plus parfaite politesse.
- 8. La grace qu'il apporta, a apportée dans toutes ses relations avec nous, nous inspira, a inspire pour lui la plus vive amitié.
- 9. Mon père me fit jurer sur les autels que je serais jusqu'à la mort ennemi des Romains. Je le jurai, je l'accomplis, l'ai accompli.
- § 337. 1. J'ai appris avec un très-grand plaisir que vous avez, aviez obtenu l'avancement auquel vous avez, aviez droit.
- 2. L'Europe a reconnu que Pierre le Grand a, avait aimé la gloire, mais qu'il l'a, avait mise à faire du bien, et que ses défauts n'ont, avaient jamais altéré ses grandes qualités.
- § 338. 1. Ne manquez jamais de tenir exactement ce que vous avez, aurez promis.

2. Si vous n'avez pas complétement réussi, c'est que vous avez,

aurez manqué de prudence dans vos calculs.

3. Comment se fait-il qu'il se soit si grossièrement trompé? peutêtre ne lui avez, aurez-vous pas expliqué assez clairement ce qu'il avait à faire.

#### IL Du conditionnel.

§ 339. Le présent est le seul temps du conditionnel qui, sous la dépendance d'un passé, exprime une idée relative de futur:

Savez-vous pourquoi Jérémie A tant pleuré dans sa vie, C'est qu'en prophète il prévoyait Qu'un jour Lefranc le TRADUIRAIT. (Voltaire.)

Dire: Je croyais qu'il m'Aurait Prévenu, pour qu'il me Préviendrait serait une faute. Dans tous les cas analogues, l'emploi du conditionnel passé est vicieux.

§ 340. Mais le *présent du conditionnel* ne peut figurer pour le *futur*, qu'autant que l'idée d'une condition est énoncée, ou résulte du sens de la phrase; le *futur* est le seul temps qu'on emploie, quand aucune idée de condition n'est exprimée ou sous-entendue; ainsi l'on dira:

Le journal a annoncé qu'il y AURA grande revue di-

manche prochain, et non qu'il y AURAIT.

On ne dira donc pas:

Jésus-Christ a promis qu'il VIENDRAIT juger les vivants et les morts:

Mais qu'il viendra, parce que lesens de la phrase ne renferme rien de conditionnel.

§ 341. Après la conjonction conditionnelle si, au lieu de présent et du passé du conditionnel, on emploie l'imparfait et le plus-que-parfait de l'indicatif; ainsi l'on dit:

JE SERAIS FLATTE Si VOUS APPROUVIEZ mon choix; J'AURAIS ÉTE FLATTÉ Si VOUS AVIEZ APPROUVÉ mon choix;

Et non, comme dans quelques provinces, si vous AP-PROUVERIEZ, si vous AURIEZ APPROUVE, etc.

§ 342. Lorsque la conjonction si est suivie du plus-queparfait de l'indicatif, on emploie le plus ordinairement la première forme du conditionnel passé, et la seconde forme, si la conjonction est suivie du plus-que-parfait du subjonctif:

S'ils AVAIENT FAIT couler des torrents de larmes et de sang, leur nom AURAIT TRIOMPHÉ du temps. (Barthélemy.)

Si j'eusse été vaincu, j'eusse été criminel. (Corneille.)

Au lieu de la seconde forme du conditionnel passé, les écrivains emploient souvent avec le plus-que-parsait du subjonctif, la première forme, pour éviter une monotonie de lésinences:

J'aurais pu l'aimer, s'il ne l'eut couronnée. (Corneille.)

#### II. Du conditionnel.

§ 339. —1. Je pensais que les esprits se (calmer) promptement et que tout (centrer) aussitôt dans l'ordre accoutumé.

2. On s'était généralement attendu que le roi (faire) grace à

tous ces malheureux que l'excès de la misère avait égarés.

3. J'aurais cru, après tout ce que j'ai fait pour vous, que vous me (montrer) quelque reconnaissance.

4. J'avais pensé qu'il vous (écrire) souvent et qu'il vous (tenir)

au courant de toutes ses démarches.

§ 240. — 1. Les savants ont annoncé qu'il y (avoir) le mois pro-

chain une éclipse de soleil visible à Paris.

- 2. Le ministre nous a formellement dit qu'on (dissoudre) la chambre après le vote du budget, et que l'on (convoquer) immédiatement les collèges électoraux.
- 3. Votre oncle a promis qu'il nous (envoyer) tous les fonds nécessaires à votre premier établissement, et qu'il vous (ouvrir) un crédit chez son banquier.
  - 4. Notre fermier nous a prédit que la moisson (etre ) très-abon-

dante cette année.

- § 341.—1. Jaurais élé fort heureux, si quelqu'un (avoir) pu me donner alors de vos nouvelles, et m' (avoir) apporté la moindre lettre de France. 2. Je serais très-honoré, si vous m' (accorder) votre protection, et si vous (pouvoir) m'obtenir un emploi près de vous. 3 Si la terre (être) pius dure, l'homme ne pourrait en ouvrir le sein pour la cultiver; si elle (être) moins dure, elle ne pour rait le porter. 4. Si chacun (faire) tout le bonheur qu'il peut faire sans s'incommoder, il n'y aurait pas de malheureux. 5. L'homme s'amollirait et s'oublierait lui-même, s'il n' (avoir.) rien qui modérât ses plaisirs, et qui exerçât sa patience. 6. Si nous n'(avoir) pas de défauts, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer chez les autres. 7. Les États périraient, si on ne (faire) plier souvent les lois à la nécessité.
- § 342. 1. Je (avoir) compăti à tous vos maux, si je les avais connus.
- 2: Si l'avais été surpris, quels traitements cruels n' (avoir)-je point essuyés!
  - Non que, si jusque-la j'avais pu vous complaire, Je n'eusse pris plaisir, madame, à vous céder Ce pouvoir que vos cris semblaient redemander. (Racine.)
- 4. Hélas! si j'étais mort enfant, je (avoir) déjà joui de la vie et je n'en (avoir) pas connu les regrets.

5. Si les Titans eussent chassé du ciel Jupiter, les poêtes (avoir chanté les Titans.

 Dans mes bras, si j'eusse été sans armes, J'aurais, en l'étoussant, vouls m'en délivrer. (C. Delavigne.)

## III. Du subjonctif.

§ 343. Tout verbe est employé au subjonctif, quand il se trouve sous la dépendance d'un verbe expriment la crainte, le désir, la volonté, la supposition, la défense et toute idée qui éveille l'incertitude du résultat espéré:

JE DÉSIRE QUE vous SOYEZ plus heureux. (Acad.)

Périsse le Troyen auteur de nos alarmes! (Racine.)

C'est-à-dire, JE DÉSIRE que le Troyen PÉRISSE.

Comme on le voit, le verbe de la proposition subondonnée se met au subjunctif, lors même que le verbe sous la dépendance duquel il se trouve est sous-entendu.

§ 344. Après les verbes croire, penser, espérer, s'atlendre, se douter, s'imaginer, présumer, soupçonner, etc., qui n'expriment cependant pas l'affirmation d'une manière positive, on emploie l'indicatif, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une négation ou d'une expression qui donne a la phrase un sens moins positif:

J'ESPÈRE qu'il VIENDRA bientôt. (Acad.)

Je n' espère pas, j'ai peine a croire qu'il vienne.

§ 345. La même distinction doit être faite à l'égard des verbes ordonner, résoudre, décider, commander, qui veulent le verbe de la proposition subordonnée à l'indicatif ou au conditionnel, quand il énonce un fait certain, un événement infailible:

1. Ordonné qu'il soit, sere fait rapport à la cour

Du foin que peut manger une poule en un jour. (flacine.)

2. Pittacus ORDONNA qu'un homme qui commettrait quelque faute essentielle SERAIT puni doublement. (Fénelon.)

§ 346. Après les verbes ou les locutions qui expriment la joie, la douleur, la surprise, on emploie le subjonctif, attendu qu'ils renferment une idée de doute antérieur au fait énoncé dans la proposition subordonnée :

Je suis enchanté que tout se soit passé ainsi.

RENDONS GRACES à Dieu que tout se soit Passe ainsi. § 447. Tout verbe dépendant d'une proposition interrogative se met au subjonctif, à moins que l'interrogation ne soit une forme oratoire; dans ce dernier cas, on emploie l'indicatif, parce que le sens est positif, malgré la forme de la proposition principale. Ainsi l'on dira avec le subjonctif:

Le croirai-je, seigneur, qu'un reste de tendresse Vous fasse ici chercher une triste princesse? (Racine.)

Et avec l'indicatif:

Madame, oubliez-vous Que Thésée est mon père, et qu'il est votre époux ! (Le même.)

## II. Du subjenctif.

§ 343, 344, 345, 346. — 1. Les devoirs de la sociéte exigent que l'on a, att quelques ménagements pour l'amour propre des hommes.

2. Comme l'Ecriture nous représente Dieu, qui dit après la création de l'univers: Que la lumière est, soit, et elle fut : de même je dis, Que mon corps se meut, meuve, et il se meut.

- Pér, it, isse mon espoir,
   Plutôt que de ma main parte un crime si noir. (Corneille.)
- 4. Nous ne demandons pas qu'il devi, ent, enne le vainqueur de l'Europe, nous demandons qu'il est, soit le père de son peuple.
- 5. Il me paratt absurde de nier qu'il y a, ait une intelligence dans ce monde.
  - 6. Prends garde que jamais l'astre qui nous éclaire Ne te voit, vois en ces lieux mettre un pied téméraire. (Racine.)
- 7. On trouve rarement la gaieté où n'est pas la santé. Scarron était plaisant, j'ai peine à croire qu'il était, fût gai.
  - 8. Je ne vous nierai point, seigneur, que ses soupirs M'ont, aient daigné quelquefois expliquer ses désirs. (Racine.)
- Les hommes les plus sensés ont une peine extrême à croire que les bêtes n'ont, aient aucune connaissance, et qu'elles sont, soient de pures machines.
- 10. Il y a plaisir d'être dans un vaisseau battu de l'orage, lorsqu'on est assuré qu'il ne périsse, périra pas.

11. Les magistrats de Sicyone ordonnèrent que l'étude du dessin

entr, át, erait dans l'éducation des citoyens.

12. Mettons toujours le vice au rang des malheurs, et que la pitié tient, tienne dans notre cœur la place de l'indignation qu'il mérite.

13. Servilius ordonna qu'on assembl, ât, erait le peuple par centuries, lorsqu'il serait question d'élire des magistrais.

- 14. Estimons-nous heureux que le malheur que nous craignions ne est, soit pas arrivé.
- § 347. 1. Faut-il, Romains, que vous ne demand, ez, tez jamais rien au sénat qui ne est, soit préjudiciable au bien commun de la patrie, et que vous ne le demand, ez, tez que par des séditions!
- Quelque bonté que le roi de Pologne ait pour moi, croiriezvous que l'ai, e été sur le point de sortir pour jamais de ses États?
- 3. Pensez-vous que la perte d'une moisson, si facile à réparer dans un pays où le commerce est si florissant, engag, era, e les Athéniens à vous demander la paix?
- 4. Dieu juste, est-il vrai que tu vo, is, ies avec indifférence le crime triomphant et la vertu souffrante?

§ 348. Les verpes impersonnels ou pris impersonnellement, veulent les uns l'indicatif, les autres le subjonctif,

Ils veulent l'indicatif s'ils expriment quelque chose de positif, comme : il parait, il est vrai, il est certain, il y a apparence, il n'y a que, etc.

Quand les hommes éclairés et cre conne foi disputent longtemps, IL Y A grande APPARENCE que la question

n'EST pas claire. (Voltaire.)

§ 349. Ils veulent le subjonctif, si, au contraire, ils n'expriment rien de certain, comme il faut, il importe, il convient, il est possible, etc., et s'ils sont pris interrogativement ou accompagnés d'une négation:

Il faut que le lecteur m'ait gâté le sonnet. (Molière.)

EST-IL vrai, il n'est pas vrai qu'il soit arrivé.

§ 350. Après il semble, ilme semble, on emploie l'indi-

catif ou le subjonctif:

1° L'indicatif, quand la proposition subordonnée énonce un fait certain, positif, et qu'elle ne peut, sans qu'il y ait altération de sens, exprimer un doute, qui n'est pas dans la pensée:

IL SEMBLE que nous AUGMENTONS notre être lorsque nous pouvons le porter dans la mémoire des autres.

IL ME SEMBLEque celui qui sollicite, A la confiance d'un homme qui demande justice. (La Bruyère.)

2º Le subjonctif, quand il y a doute, incertauae, ou que le verbe de la proposition subordonnée exprime un fait impossible et extraordinaire:

IL SEMBLE Qu'on SOIT convenu que la bonne foi ne se-

rait plus une vertu. (Massillon.)

IL MESEMBLE QUE mon cœur VEUILLE se fendre par la moitié. (Mme de Sévigné.)

§ 351. Après les locutions on dirait, on croirait, on eut dit, on eut cru, etc., on emploie le subjonctif lorsqu'elles semblent annoncer, non un fait positif, mais quelque chose hors de toute vraisemblance:

On dirait que le ciel, qui se fond tout en eau, Veuille inonder ces lieux d'un déluge nouveau. (Boileau.)

Mais lorsqu'on énonce une chose vraisemblable, on emploie l'indicatif:

ON EUT DIT que c'ETAIT la justice exilée qui rentrait dans son palais. (Thomas.)

§ 348, 349, 350, 351. — 1. Il serait à souhaiter que tous les jeu-

nes gens suivraient, suivissent un pareil exemple.

2. Il en coûte souvent beaucoup pour s'exprimer avec clarté; il est très-vrai qu'on peut, puisse arriver au naturel par des efforts; mais il est les-vrai aussi qu'un heureux génie produi, t, se souvent des beautés sans aucune peine, et que l'enthousiasme va, aille plus loin que l'art.

3. Il faut que la raillerie réjouit, réjouisse les indifférents sans blesser les intéressés.

4. Comme il est absolument nécessaire qu'il y a, att une puissance suprème parmi les hommes, il est naturel de croire que les pères de famille étaient, fussent dans le principe les dépositaires de l'autorité suprème.

## 5. Il semble qu'on a, ait là rassemblé l'univers. (Boileau.)

6. Il est étonnant que les bêtes sont, soient infaillibles en beaucoup de choses.

7. Il est certain que la doctrine d'un Dieu vengeur était, fut

éteinte chez les Romains.

8. Ceux qui se portent bien deviennent malades; il leur faut des gens dont le métier est, soit de leur assurer qu'ils ne mourront, meurent point.

9. Il y a peu d'hommes qui savent, sachent se contenter de leur

état, demeurer où ils sont, sans inquiétude et sans désirs.

#### 10. On eut dit à m'entendre,

Que dans ma noble ardeur je devais, dusse tout poursendre.

(C. Delavigue.)

- 11. Il semble que la présence d'un étranger retient, retienne le sentiment.
- 12. Il importe qu'un maître de maison a, ait l'œil sur ses gens et qu'il sait, sache tout ce qui se passe chez lui.

13. Il semble que la rusticité n'est, ne soit autre chose qu'une

ignorance grossière des bienséances.

14. Attila était craint de ses sujets, et il ne paratt pas qu'il en était, fût haï.

15. Par la science l'homme ose franchir les bornes étroites dans

lesquelles il semble que la nature l'a, ait renfermé.

18. Il semble qu'Aristote a, ait voulu être en tout l'opposé de Platon.

# On dirait que son cœur formé par la sagesse ait appris à souffrir dès sa tendre jennesse.

18. On cut dit que le ciel prêt à élever ce grand homme àla première place de la magistrature, voulait, vouluit l'éprouver.

§ 352. Après qui que, quos que, quel que, quelque que, si que, le verbe se met toujours au subjonctif:

Qui que ce soit, parlez et ne le craignez pas. (Racine.) Si mince qu'il puisse être, un cheven fait de l'ombre.

§ 353. Après tout que les écrivains emploient tantôt l'indicatif et tantôt le subjonctif:

Tout infaillibles Qu'ils sont, les géomètres eux mêmes se trompent. (Pascal.)

TOUT intéressante QUE SOIT cette question, elle demeure

presque insoluble. (Chateaubriand.)

Mais l'indicatif est le mode le plus ordinairement employé.

534. On emploie toujours le subjonctif après les locutions conjonctives afin que, à moins que, avant que, bien que, en cas que, encore que, de peur que, jusqu'à ce que, que, non pas que, pour que, pour peu que, loin que, non pourvu que, quoique, sans que, soit que, etc. :

La biche jette, dit-on, loin d'elle son petit faon, AFIN QUE les chiens ne PUISSENT la découvrir par la senteur de sa piste. (Buffon.)

§ 355. On emploie encore le subjonctif après la conjonction que, prise pour si, à moins que, avant que, afin que, de ce que, quoique, soit que, sans que, etc.:

Je ne vous quitte point, Seigneur, que mon amour n'ait obtenu ce point. (Corneille.)

§ 356. Le subjonctif est le seul mode employé après les expressions c'est assez que, ce n'est pas que, c'est peu que, c'est bien le moins que:

C'est ASSEZ Qu'il soit malheureux pour que je prenne

son parti.

\$357. Après comme si, sinon que, si ce n'est que, de façonque, de sorte que, de manière que, etc., on emploie,

1º Le subjonctif, quand le verbe de la proposition principale exprime le doute, l'incertitude, ou le commandement, et le verbe de la proposition subordonnée une idée d'avenir:

Vivez DE MANIÈRE que chacun AIT pour vous de l'es-

time et de l'amitié.

2º L'indicatif, quand le verbe de la proposition principale exprime quelque chose de positif, et que le verbe de la proposition subordonnée énonce un temps présent ou passé:

Il a veou de Manière qu'il a mérité l'estime et l'amitié

de chaoun.

§ 352, 353, 354, 355, 356, 357. — 1. Qui que ce peut, puisse être qui sonne, je ne veux recevoir personne en ce moment.

2. Une tragedie est faible, quoique le style en est, soit fort,

quand l'intérêt n'est pas soutenu.

3. Les évêques, tout successeurs des apôtres qu'ils sont, soient,

semblent moins l'être que les missionnaires.

4. Certains oiseaux qui nagent, comme les cygnes, élèvent en haut leurs ailes et tout leur plumage, de peur de le mouiller, et afin qu'il leur sert, serve comme de voile.

5. Il s'est comporté, dans ce parti difficile, de manière que tout

le monde a, ait eu à se louer de lui.

- 6. Quelque méchants que sont, soient les hommes, ils n'oseraient paraître ennemis de la vertu: et lorsqu'ils la veulent persécuter. ils lui supposent des crimes.
  - 7. Quoique le ciel est, soit juste, il permet bien souvent Que l'injustice règne et marche en triomphant, (Voltaire.)
- 8. L'amour propre vit et règne absolument en nous, à moins que Dieu n'a, ait détruit son empire en versant un autre amour dans notre cœur.

9. La nature ne s'épuise jamais, pourvu qu'on sait, sache par

la culture lui rendre ce qu'elle a donné.

- 16. Peut-on livrer des batailles contre une nation aguerrie, qui se défend courageusement, sans qu'il y a, ait de part et d'autre du sang répandu?
- 11. Il est vrai que César et les puissants du siècle ne crurent pas d'abord en Jésus-Christ; mais ce n'est pas que sa doctrine réprouv, ast, dt leur état; elle ne réprouvait que leurs vices.

12. C'est assez qu'il m'a, ait recommandé de vous bien recevoir

pour que je vous fais, fasse le plus bonorable accueil.

13. Je ne sais rien sinon que tout le monde dit, dise et pré-

tend, e qu'il est coupable.

- 14. Il est aussi difficile de se tromper sans s'en apercevoir qu'il est difficile de tromper les autres sans qu'ils le savent, sachent.
- 15. Si les hommes étaient plus sages et qu'ils suivaient, suivissent les lumières de la raison, ils s'épargneraient bien des chagrins.

16. Quelque avantage que nous souhait, ons, ions à nos amis, nous ne sommes jamais fâchés qu'ils ont, aient besoin de nous.

17. Qu'on cherche dans la physique les raisons les plus ingénieuses pour expliquer la révolution de la terre autour du soleil, toutes ces raisons, suppose même qu'elles sont, soient vraies, se tournent en preuves de la Divinité.

18. Il y a des méchants à qui tout prospère comme s'ils avaient.

eussent fait les œuvres des justes.

- 19. L'araignée tend des piéges aux moucherons pour les enlacer et les surprendre avant qu'ils peuvent, puissent se débarrasser.
- 20. Se sera-t-il conduit de façon que personne n'a, ait à se plaindre de lui, et que tout le monde est, soit disposé à approuver sa conduite?

§ 358. Apres les pronoms qui, que, dont, où, le verbe de la proposition subordonnée se mot à l'indicatif, si l'on énonce quelque chose de certain; dans ce cas l'indicatif veut seul rendre ce que la pensée a de positif et d'absolu

De jaloux mouvements doivent être odieux, S'ils partent d'un amour qui déplait à vos yeux. (Molière.,

Nous ne pouvons malheureusement jouer que des pièces ou il  $y \wedge peu d'acteurs$ . (Voltaire.)

§ 359. Mais après les pronoms qui, que, dont, où, on emploie au contraire le subjonctif, si l'on veut exprimer quelque chose de douteux:

On ne trouvera pas aux connaissances humaines une origine QUI RÉPONDE à l'idée qu'on aime à s'en former.

(J.-J. Rousseau.)

Si je quitte Paris, je me retirerai dans une province

OU *je me* PLAISE.

Elle ne prendra jamais pour époux qu'un homme QUI CRAIGNE les dieux et QUI REMPLISSE toutes les bienséances. (Féneion.)

Ainsi, dans cette dernière phrase, la volonté énoncée par la proposition principale exige nécessairement dans la proposition subordonnée l'emploi du mode exprimant le doute, ou du subjonctif; en effet, rien n'assure qu'elle doive trouver un époux qui craigne les dieux et remplisse, etc.

§ 360. Après le seul, le premier, le dernier, le meilleur, le moindre, le plus, le moins, le mieux, etc., on emploie l'indicatif, si l'on veut énoncer un fait incontestable, un principe, une sorte d'axiome:

LASEULE chose que nous ne savons pas, c'est d'ignorer

ce que nous ne pouvons savoir.(J.-J. Rousseau.)

LEPLUS grand mal que PAIT un ministre sans probité, c'est le mauvais exemple qu'il donne. (Montesquieu.)

§ 361. Mais on emploie le *subjonctif* quand on ne veut pas énoncer sa pensée d'une façon absolue et positive, et qu'il y a doute dans l'esprit de celui qui parle, touchant le fait qu'il avance:

L'homme est LE SEUL animal qui SACHE qu'il doit mou-

ir. (Bernardin de Saint-Pierre.)

LE MEILLEUR usage que l'on PUISSE jaire de son espri c'est de s'en défier. (Fénelon.)

- § 358, 359, 360, 361.—1. On ne veit que des gens qui font, fassent aisément des choses médiocres.
- 2. Il n'y a guère que des gens qui ne sont, soient honteux de s'être aimés quand ils ne s'aiment plus.
  - 3. Il n'est que trop d'esprits làches et corrompus Qui font, fassent plier la loi sous le joug de l'usage. (La Harpe.)
- 4. Il n'est aucun métal que le fer n'amoll, it, isse, ni aucune affaire que l'argent ne peut, puisse accommoder.
- 5. Il n'y a rien qui rafrasch, it, isse le sang comme une bonne action.
- 6. Certains provinciaux qui se piquent de bel-esprit n'osent rien dire qui ne leur parati, paraisse exquis et relevé; ils croiraient se trop abaisser en nommant les choses par leurs noms.
- 7. S'il y a des hommes dont le ridicule n'a, ait jamais paru, c'est qu'on ne l'a jamais bien cherché.
- 8. L'Evangile est le plus beau présent que Dieu a, att pu faire aux hommes.
- 9. Hélas! fallait-il quitter notre chère patrie, la fertile Crète, et suivre un roi malheureux au travers de tant de mers pour fonder une ville qui soit, sera mise en cendres comme Troie!
  - 10. Le moins de servitude qu'on peut, puisse est le meilleur.
- 11. L'espérance tient une école où les leçons coûtent cher; mais c est la seule où les insensés peuvent, puissent s'instruire.
- 12. Il ne faut pas faire à l'éloquence le tort de penser qu'elle ne soit, est qu'un art frivole, dont un déclamateur se sert, serve pour trafiquer de la parole.
- 13. La monarchie de la France est la plus ancienne et la plus noble de toutes celles qui sont, soient au monde.
- 14. La douleur du corps est le seul mal de la vie que la raison ne peut, puisse guérir ni affaiblir.
  - 15. Il faut des châtiments dont l'univers fremi, t, sse. (Racine.)
- 16. Le génie poétique de Torquato, la seule richesse qu'il avait est reçue de son père, se manifesta dès l'enfance.
- 17. Thalès est le premier des Grecs qui a, ait enseigné que les ames sont. étaient immortelles.
- 18. Charles XII est peut-être le seul de tous les hommes, et jusqu'ici le seul de tous les rois qui a, ait vécu sans faiblesse.
- 19. Le seul endroit par où les richesses sont, soient estimables, c'est qu'elles mettent en état d'obliger les honnêtes gens.
- 20. La tendre jeunesse est le seul âge où l'homme peut , uisse encore tout pour se corriger.

#### Temps du subjonctif.

# § 362. Concordance des temps du subjonctif avec ceux de l'indicatif.

## Le present du subjonctif correspond :

Au présent de l'indicatif. , je veux Au lutur absolu...... je voudrai Au lutur antérieur..... quand f'aural voulu

## L'imparfait du subjonctif correspond :

A l'imparfait...... je voulus
Au passé défiri...... je voulus
Au passé indéfini..... j'at voulu
Au plus-que-parfait .... j'avais voulu
Au conditionnel..... je voudrats.
Au conditionnel antérieur. j'aurais voulu

## Le passé du subjonctif correspond :

Au présent...........je veux
Au présent indéfini.......fai voulu
Au futur............je voudrai
Au futur antérieur...........quand faurai voulu

## Le plus-que-parfait du subjonctif correspond :

OBSERVATION. Ou n'établit dans ce tableau que les correspondances ordinaires entre les temps de l'indicatif et ceux du subjonctif. Il est difficile de déterminer toutes les relations qui répondent aux différentes modifications de temps sous lesquelles la pensée peut les produire. Il est donc essentiel de se bien rendre compte du temps qu'on veut exprimer. Si c'est un présent, un passé, un futur, simples ou modifies par les idées accessoires de simultanéité, d'antériorité, de postériorité ou de condition, on doit, pour mettre la pensée et l'expression en parfaite harmonie, employer la forme verbale destinée à peindre chacune de ces modifications diverses.

Nous allons montrer par l'analyse de la pensée comment on peut reconnaître quel temps du subjonctif on doit employer.

## Temps du subjonctif.

#### § 362. Concordance des temps du subjonctif avec ceux de l'indicatif.

1. Il ne me plast pas que vous (aller) là.

2. Il est injuste d'exiger des hommes qu'ils (faire) par déférence pour nos conseils ce qu'ils ne veulent pas faire pour eux-mêmes.

- 3. Combien de fois a-t-on vu des hommes publics faire échouse des entreprises glorieuses à l'État, de peur que la gloire n'en (rejaillir) sur leurs rivaux!
  - . Qui rit d'autrui Doit craindre qu'en revanche on (*rire*) aussi de lui. ( Molière.)
- 5. L'homme pour qui tout renaît sera-t-il le seul qui (mourir) pour ne jamais revivre?

6. S'il est vrai qu'Homère (faire) Virgile, c'est son plus bel

ouvrage.

- 7. J'ai vécu peu parce que les destins n'ent pas permis que je (acquérir) plus de gloire qu'ils n'en veulent accorder aux mortels.
  - Celle qui contre toi vensit d'armer mon bras Voulait te torturer avant que je t' (immoler); Moi, j'avais le poignard, elle avait la parole. (Soumet.)
- 9. Il semble que la nature (employer) la règle et le compas pour peindre la robe du zèbre.

10. Il faudra qu'ils (se rendre ) à la force de la vérité, quand ils auront permis qu'elle (paraître) dans tout son jour.

11. Il aurait désiré que vous lui (faire) connaître plus promptement quelles étaient vos intentions.

12. On dirait que le livre des destins (avoir) été ouvert à ce prophète.

- 13. Il fallut qu'au travail son corps rendu docile ( Porcer ) la terre avare à devenir fertile. ( Boileau. )
- 14. Les anciens, qui ne connaissaient rien de réel qui ne (étre un corps, voulaient néanmoins que l'âme de l'homme (être) d'un cinquième élément, parce qu'ils ne pouvaient concevoir que la matière terrestre des quatre éléments (pouvoir) penser et se reconnaître elle-même.
- 15. Mon avare magnificence n'étalerait point aux yeux des espaliers superbes auxquels à peine on (oser) toucher.
  - 16. Doutes-tu quand ta voix frappera leur oreille
    Oue leur vieille amitié soudain ne se (réveiller.) (Marmontel.)
- 17. Serait-il possible, mon Dieu, que ce (étre) là ma récompense?
  - 18. Josabet livrerait même sa propre vie S'il fallait que sa vie à sa sincérité (Coûter) le moindre mot contre la vérité, (Racine,)

## Méthode pour reconnaître à quel temps du subjenctif deit figurer le second verbe.

I. Faits généraux.

§ 368. Quand le verbe de la proposition principale est au présent ou au futur, on met le second verbe au présent du subjonctif, si l'on veut exprimer un présent ou un futur :

IL FAUT QUE celui qui parle se METTE à la portée de

ceux qui l'écoutent.

C'est-à-dire, Celui qui paris DOIT SE METTRE (aujourd'hui, dans tous les temps) à la portée de , etc.

IL FAUDRA QU'ils se RENDENT à la force de la vérité. C'est-à-dire, Ils se RENDEONT (bientôt ou plus tard), IL LE FAUX.

§ 364. Mais si l'on veut exprimer le passé, on emploie

le passé du subjonctif:

IL SUFFIT QU'un honnête homme n'AIT rien NÉGLIGE pour faire réussir une entreprise : le mauvais succès ne doit point diminuer son mérite.

C'esi-à-dire, Si un homme n'Arien NEGLIGE pour, etc., cela SUFFIT, etc.

JE DOUTERAL toujours qu'il AIT FAIT tous ses efforts.
C'est-à-dire, Il A FAIT tous ses efforts (c'est possible), mais j'en

DOUTERAL toujours.

§ 365. Si la phrase renferme une expression conditionnelle, on met le verbe de la proposition subordonnée à l'imparfait ou au plus-que-parfait du subjonctif:

Je ne doute pas qu'il ne réussit avec votre appui.

C'est-à-dire, Si vous l'APPUYIEZ, il REUSSIRAIT.

Je ne PENSE pas que cette affaire EOT RÉUSSI sans votre intervention.

C'est-à-dire, Cette affaire n'AURAIT pas REUSSI, je PENSE, si vous

T'ETIEZ intervenu.

§ 366. Si le verbe de la proposition principale est à l'un des passés, ou au conditionnel, on met le second verbe à relui des passés du subjonctif qui répond le mieux au temps qu'on veut exprimer :

Les Romains ne voullient point de victoires qui cou-

TASSENT trop de sang. (Bossuet.)

C'est-à-dire, Si les victoires Coûtainnt trop de sang, les Romains n'en voulaient point.

Il a vallu que mes malheurs m'aient instruït pour m'apprendre ce que je ne voulais pas croire. (Fénelon).

C'est-à-dire, Mes malheurs m'ont instruit, et il à fallu cela pour m'apprendre, etc.

Sparte ÉTAIT sobre avant que Socrate Eut Louk la sobriété. (J.-J. Rousseau.)

C'est à-dire, Socrate n'AVAIT pas encore Loue la sobriété quand déjà sparte etait sobre.

# Méthode pour reconnaître à quel temps du subjonctif doit figurer le second verbe.

#### I. Paits généraux.

- § 363.364.—1. Je ne comprends pas qu'on (pouvoir) s'exposer mille tois comme vous l'avez fait, et qu'on ne (étre) pas tué mille fois aussi.
  - 2. Un homme en vast un autre, à moins que, par malheur, L'un d'eux ne (corrompre) son esprit et son cœur. (Destouches.)
- 3. Quelques découvertes que l'on (faire) dans le pays de l'amour propre, il y reste encore bien des terres inconnnes.

4. Racine, lu par les connaisseurs, sera regarde comme le poête

le plus parfait qui (écrire).

- 5. Quelque honte que nous (mériter), il est presque toujours en notre pouvoir de rétablir notre réputation.
  - Je ne puis y toucher avant que des eaux pures
    Du sang dont je suis teint ne (laver) les souillares. (Delille.)
- § 365.—1. Si l'on retranchait des lettres de Mas de Sévigné ce grand nombre d'anecdotes qui les soutiennent, je doute qu'on en (pouvoir) soutenir la lecture.

 Je ne puiscroire que cette terre mieux cultivée ne (produire) pas davantage, et ne (rapporter) pas le double de ce qu'elle rap-

porte aujourd'hui.

- 3. Je ne crois pas que vous me (juger) sans m'entendre et que vous me (juger) si sévèrement.
- § 366.—1.L'homme a besoin de quelques peines mêlées à ses commodites; il s'amollirait et s'oublierait lui-même s'il n'avait rien qui (exercer) sa patience.

2. Amilcar meritait qu'on lui (confier) le commandement de

l'armée qui devait agir en Espagne.

- 3. Il semblait que les Goths et les Huns se (précipiter) les uns sur les autres, et que l'Asie, pour peser sur l'Europe, (avoir) acquis un nouveau poids.
  - Avant même que Rome (svoir) gravé douze tables, Métius et Tarquin s'étaient pas moins coupables. (L. Racine.)
- 5. Les premiers hommes, avant qu'un culte impie se (étre) taillé des divinités de bois et de pierre, adorérent le même Dieu que nous adorons.

6. Charles XII a été le premier qui (avoir) eu l'ambition d'être

conquérant, sans avoir envie d'agrandir ses États.

7. Quoique les entreprises du czar Pierre ne (avoir) pas besoin de succès aux yeux des sages, ses succès ont affermi pour jamais sa gloire.

8. Dieu a permis que les irruptions de barbares (renverser) l'empire romain, qui s'était agrandi par toutes sortes d'injustices.

## II. Faits particulters.

§ 367. Quoique le verbe de la proposition principale soit au passé, on met cependant le second verbe au présent s'il exprime une action qui a lieu au moment de la parole ou qui se reproduit en tout temps:

Il l'A TROMPÉ quoiqu'il soit son frère.

C'est-à-dire, Il est son frère, et rependant il l'A TROMPE.

Dieu A ENTOURÉ les yeux de tuniques transparentes au devant, afin que l'on PUISSE voir à travers.

C'est-à-dire, On PEUT voir à travers les suniques... dont Dieu à En-TOURE les yeux.

§ 368. Pour arriver à une exacte énonciation de la peasée, il est quelquefois impossible d'établir une concordance rigoureuse entre les différents temps; aussi les écrivains emploient-ils souvent le second verbe au temps qui répond le mieux à leur pensée, abstraction faite du rapport qu'il peut avoir avec le premier verbe; il en résulte qu'en un grand nombre de phrases l'accord est plutôt sylleptique que grammatical. En voici quelques exemples.

Il y A plus de quarante ans QUE je DIS de la prose sans

que j'en susse rien. (Molière.)

C'est-à-dire, Et Jen disais (sans que j'en susse rien) et je n'en savais rien.

Hélas! on ne craint point qu'il venge un jour son père, On *craint* qu'il n'essuy*ât* les larmes de sa mère. (Racine.)

C'est-à-dire, Si on LAISSAIT le fils auprès de sa mère, il ESSUIRRAIT un jour ses larmes; voilà ce qu'on CRAINT.

Il n'y A aucun de ses sujets qui ne CRAIGNE de le perdre et qui ne HASARDAT sa propre vie pour conserver celle

d'un si bon roi. (Fénelon.)

Cette phrase renferme deux verbes sous la même dépendance, qui cependant figurent à des temps différents; mais chacun d'eux répond à une pensée particulière qu'il était impossible de rendre par le même temps. En effet, qu'a voulu exprimer l'auteur? d'abord cette pensée tout à fait positive:

Il n'est auoun de ses sujets qui ne Chaigne (MAINTE-NANT) de le perdre;

Puis cette autre toute conditionnelle :

Il n'en est aucun qui (s'il le fallait) ne hasarde eair sa propre vie, etc.

#### II. Faits particuliers.

- § 367. 1. Au commencement de la grammaire, il a fallu que je (reporter) l'attention du lecteur sur l'analyse du jugement.
  - 2. Vous avez exigé qu'aux veux de votre cour Ce grand événement se (cacher) encore un jour. (Racine,)
- Je n'ai pas employé une fiction qui ne (être) une image sensible de la vérité.

4. Dieu a voulu que les vérités divines (entrer) du cœur dans

l'esprit, et non de l'esprit dans le cœur.

5. Les Romains de ce siècle n'ont pas un seul poëte qui (mériter) d'être cité.

6. Vous avez beancoup de grâces à rendre à Dieu de ce qu'il a permis qu'il ne vous (étre) arrivé aucun accident.

§ 368. — 1. L'affaire fut résolue par les suffrages d'une compagnie composée de trois cents hommes. Qui croirait que le secret (être) gardé et qu'on ne (savoir) jamais rien de la délibération que quatre ans après?

2. On ne peut douter que les Grecs ne (connaître) eux-mêmes

l'agriculture.

- 3. M. de Grignan était désolé hier; il eût donné sa part aux chiens; oui, hier, mais je ne dis pas qu'il la (jeter) aujourd'hui.
- 4. Il serait à souhaiter que chacun (faire) son épitaphe de bonne heure, qu'il la (faire) le plus flatteuse qu'il (etre) possible, et qu'il (employer) toute sa vie à la mériter.

5. Je ne puis vous laisser partir sans escorte et sans guide, je

- crains qu'il ne vous (arriver) malheur.
  6. Encore que les rois de Thèbes (être) les plus puissants de tous les rois d'Égypte, jamais ils n'ont entrepris sur les dynasties voisines.
- 7. Il y a plus de six mois qu'il va partout disant du mal de moi sans que je m'en (douter).
  - 8. Ce n'est pas qu'aisément, comme un autre, à ton char, Je ne (pouvoir) attacher Alexandre ou César.

9. Crois-tu que je ne (savoir) pas à fond tous les sentiments

de mon père?

10. Soit qu'elle (étudier) sa langue et qu'elle la (parler) par principes, soit que l'usage (suppléer) à la connaissance des règles, elle me semblait s'exprimer correctement.

11. On ne voit aucun intérêt sensible qui (devoir) le porter à

faire ce qu'il fit.

12. Quoiqu'il n'y (avoir) aucune différence entre le cendre de Socrate et celle de Néron, personne ne voudrait avoir dans ses bosquets l'empereur romain, et il n'y a personne qui ne (mettre) celle du philosophe dans le lieu le plus honorable de son appartement.

#### IV. De l'infinitif.

\$ 369. L'infinitif s'emploie non-seulement comme sujet et comme attribut, mais encore comme complément:

S'ENTRETENIR avec son ami, c'est penser tout haut. Les grands ne croient être nes que pour eux-mêmes.

Qui pardonne aisément invite a L'OFFENSER. (Corneille.)

- § 370. L'infinitif, employé comme complément, tient lieu d'une proposition subordounée : ETRE NÉS est mis pour qu'ils sont nés, et a l'OFFENSER, pour à ce qu'on l'offense.
- § 371. En substituant un infinitif à une proposition subordonnée, on rend le discours plus rapide; mais cette substitution ne doit jamais se faire aux dépens de la clarté :

Toutes les conventions se passaient avec solennité pour

les rendre plus inviolables. (J.-J. Rousseau.)

- Ici l'expression est vague et la pensée obscure, parce que l'infinitif n'est en rapport avec aucun mot énoncé précédemment. Il eût été plus correct de dire : ON FAISAIT toutes les conventions avec solennité Pour les rendre plus inviolables.
- § 372. Il y a rarement obscurité lorsque l'infinitif se rapporte à un mot exprimé dans la phrase; cependant l'équivoque peut encore résulter du rapport ambigu de l'infinitif avec le sujet ou un des compléments.

On ne dira donc pas :

- Dieu nous donne des richesses pour TAIRE des heureux, car on ne sait si c'est à Dieu ou à nous que l'infinitif se rapporte. Il faut dire: Dieu nous donne des richesses pour que nous FASSIONS des heureux.
- § 378. Mais si le sens est tellement net que le rapport de l'infinitif ne donne lieu à aucune ambiguité, on doit l'employer préférablement à tout autre mode :

Dieu t'a fait pour l'aimer, et non pour le comprendre. (Voltaire.)

§ 374. Le terme auquel l'infinitif se rapporte peut même être sous-entendu; mais il faut alors que l'esprit puisse le suppléer sans peine :

Tout, sans fui r d'apprêts, s'y prépare aisément. (Bolleau.)

\$ 375. L'infinitif, complément d'un autre verbe, est employé avec ou sans préposition :

Il prétend imposer son opinion. — Il Cherche A TROMPER. — Il désempere de réussir.

#### IV. De l'infinitif.

- § 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375.—1. Les hommes croient *être* libres quand ils ne sont gouvernés que par les lois.
  - 2. Voulois tromper le ciel, c'est folie à la terre, (La Fontaine,)
- 3. Ma tendre amitié ne vous est pas suspecte, et je n'ai que trop acquis de lumières pour faire écouter mes avis.
- 4. A mesure que la faveur et les grands biens se retirent d'un homme, ils laissent voir en lui le ridicule qu'ils couvraient et qui y était sans s'en apercevoir.
- 5. Les richesses sont comme le temps: on peut les posséder sans (qu'on en jouisse, en jouir); un bon emploi les fait seul valoir.
- 6. On a souvent bien des qualités sans (qu'on possède, posséder) celles de son état.
  - 7. Pour mieux cacher ton jeu N'est-il pas à propos que je te rosse un peu? (Andrieux.)
- 8. Cet Océan, qui semble être mis au milieu des terres pour en faire une éternelle séparation, est au contraire le rendes-vous de tous les peuples.
  - 9. Qu'ai-je fait pour venir accabler en ces lieux Un héros sur qui seul j'ai pu tourner les yeux? (Racine.)
- La vie de Pepin ne fut pas assez longue pour mettre la dernière main à ses projets.
- 11. La chose est de trop peu de conséquence pour la traiter sérieusement.
  - 12. Les moments sont trop chers pour les perdre en paroles. (Racine.)
  - 13. Les gens de qualité savent tout sans avoir rien appris.
  - 14. Qu'ai-je fait pour venir troubler mon repos?
- 15. Il n'y a guère d'occasions où l'on (faire) un méchant mar ché de renoncer au bien qu'on dit de nous à condition de n'en point dire de mal.

Aller. Compter.

Balancer.

Aimer mieux.

#### § 376. Verbes qui ne veulent pas de préposition avant les infinitifs. Oser.

Penser.

Ponvoir.

Entendre.

Engager.

Sentir

Venir.

Valoir miema

Espérer, Faire. Palloir. Croice. Prétendre. VOIT. Vonloir. Daigner. Imaginer (s'). Savoir. Laisser. Sembler. Devoir. § 377. Verbes qui exigent la préposition A. Borner, et (se). Cherchor. Enhardir (s'). Persévérer. Abasser (s'). Enseigner. Entendre (s'). Aboutir. Persister. Abuser (s'). Accorder (s'). Acharner (s'). Plaire (se). Plier, et (se) Complaire (se). Exceller. Concourir. Condamner, et (se). Préparer, et (se). Prétendre. Exciter, et (s'). Aguerrir, et (s'). Aider. Consentir. Bahorter. Exposer (s'). Fatiguer (se). Habituer (s') Consister. Provoquer. Compirer. Réduire. Aimer. Animer, et (s'). Consumer (se). Renoncer. Répugner. Résigner (se). Résoudre (se). Appliquer (8'). Contribuer. Hasarder (se). Hésiter. Apprendre Convier. Cotter, Appréter (s'). Instruire. Décider. Déterminer (se). Répssir. Aspirer. Assigner. Inviter. Mettre (se). Servir. Dévouer. Montrer, et (se). Nécessiter. Songer.j Suffire. Assujettir, et (s'). Attacher (s'). Disposer, et (se). Donner. Obstiner (s'): Tarder. Attendre (s'). Offrir (s). Parvenir. Autoriser. Travailler. Dresser. Avilir (s'). Employer, et (s'). Encourager, et (s'). Vwer. Pencher. Vouer, et (se). Avoir.

§ 378. Verbes qui exigent la préposition DR.

Penser.

Abstenir (s'). Accuser, et (s'). Imputer. Indigner (s'). Désespérer. Rappeler (se). Désirer. Achever. Détester. Ingérer (s'). Becommander. Differer. Refuser. Affecter, Inspirer. Affliger (s'), Ambitionner Regretter. Réjouir (se) Dire. Jurer. Manquer. Méditer. Disconvenir. Applaudir (s'). Discontinuer. Repeatir (se). Reprocher, et (se). Appréhender. Dispenser. Mêler (se). Menacer. Résoudre (se). Disculper (se). Dissuader. Avertir. Mériter. Aviser (8"). Rire. Brûler. Blåmer. Empêcher. Entreprendre. Négliger. Nier. Risquer. Rougir. Cesser. Enrager. Ordonner. Sommer. Stonner (s'). Eviter Charger (se). Pardonner. Souffrir. Parier. Souhaiter. Excuser (8'). Conjurer. Permettre (se) Soupconner. Conseiller. Persuader (se). Peindre. Souvenir (se). Contenter (se). Péliciter Suggerer. Supplier. Tenier. Trembler. Piquer (se). Plaindre (se). Convenir. Flatter (se). Craindre. Frémir. Gémir. Prescrire. Dédaigner. Presser (se). Défendre. Glorifler (se). Promettre, et (se). Propeser, et (se). Vanter (se), Håter. Defier (se).

§ 379. Commencer, continuer, contraindre, demander, forcer, obliger, oublier, s'empresser, s'engager, souffrir, etc., prennent à ct de. Je commence à rougir de mon oisiveté. (Racine.)

Puisque j'ai commencé de rompre le silence. (Le même.)

C'est le goût qui décide entre ces deux prépositions.

§ 380. Un infinitif ; eut être complément d'un autre infinitif; mais il faut se garder d'en ajouter un troisième, et à plus forte raison un quatrième. On doit donc repousser comme barbares des constructions telles que celle-ci :

N'allez pas croire savoir faire jouer tous les ressorts de l'éloquence.

§ 376, 377, 378. — 1. La religion nous apprend — respecter nos mattres. — souffrir nos égaux, — être affablés envers nos inférieurs. — aimer tous les hommes comme nous-mêmes.

2. L'ennui, qui ne manque jamais — accompagner l'oisiveté est

un avertissement naturel de la nécessité du travail.

3. Il n'y a rien que les hommes aiment mieux — conserver et qu'ils ménagent moins que leur propre vie.

4. Nous croyons — avoir assez fait pour la raison quand nous

l'avons prêchée aux autres.

5. Il faut — rougir — commettre des fautes et non — les avouer.

6. Nous devens travailler — nous rendre dignes de quelque emnoi; le reste ne nous regarde pas, c'est l'affaire des autres.

7. Les mourants qui parient dans leurs testaments peuvent —

s'attendre — être écoutés comme des oracles.

8. Prétendre — trouver le repos en ce monde, c'est vouloir -

faire un canapé d'un buisson d'épines.

9. On ne s'est peut-être jamais avisé — s'affliger — n'avoir pas

trois yeux, mais on est inconsolable de n'en avoir qu'un.

10. Il y a dans le cœur de celui qui prie un fonds de bonne volonté qui le dispose — embrasser et — sentir la vérité

11. La raison se compose de vérités qu'il faut — dire et de vérités qu'il faut — taire.

12. Nous aimons mieux — voir ceux à qui nous faisons du bien

que ceux qui nous en ont fait.

13. Toutes les personnes qui alment — railler ont dans le cœur une malignité secrète.
14. il y a dans certains hommes une certaine médiocrité d'esprit

qui contribue — les rendre sages.

15. On croit faire grace à des malheureux quand on n'achève

- pas les opprimer.

  16. La vérité s'est cachée dans la solitude, où elle se platt vivre en silence; pour la posséder, il faut, pour ainsi dire, s'exiler du milieu des hommes.
- 17. Le soleil ne manque jamais servir les hommes qui ne peuvent se passer de lui.

18. L'aurore, depuis des milliers d'années, n'a pas manqué une

seule fois — annoncer le jour.

- § 379.— 1. Deux horribles naufrages contraignirent les Romains abandonner l'empire de la mer aux Carthaginois, 2. Dieu nous a caché le moment de notre mort, pour nous obliger avoir attention à tous les moments de notre vie. 3. Pourquoi continuez vivre pour être chagrin de tout et blamer tout depuis la matin jusqu'au soir? 4. Mon zèle m'oblige vous donner un cons-il salstaire.
  - J. Vos généreuses mains s'empressent effacer Les larmes que le ciel me condamne — verser. (Voltaire.)

\$380.—Phrases a corriger. 1. Vous avez tort de penser pouvoir faire trembler l'Europe aux premiers préparatifs de guerre.

voir faire trembler l'Europe aux premiers préparatifs de guerre.

2. Je ne puis espérer pouvoir aller rejoindre ma famille avant la fin de l'année prochaine.

## CHAPITRE VI.

#### DES PARTICIPES.

#### L. Du participe présent et de l'adjectif verbal.

§ 381. Le participe présent est une des formes de l'a ...

finitif, qui, comme toutes les autres, est invariable.

L'adjecti verbal terminé par ant est un qualificatif dérivé d'un verbe, qui, comme tous les autres qualificatifs, est susceptible des accidents de genre et de nombre.

Le participe présent exprime une action.

L'adjectif verbal exprime un état.

Toute forme verbale terminée par ant, exprimant l'action, appartient au verbe, et conséquemment elle est invariable.

Toute forme verbale terminée par ant, exprimant l'état ou une action continue, appartient à la classe des qualificatifs, et comme eux est variable.

Cela posé, il ne reste plus qu'à distinguer dans quel cas un mot est participe et dans quel cas le même mot est adjectif verbal; c'est ce que nous allons tâcher d'expliquer.

§ 382. La forme verbale en ant exprime-t-elle un acte accidentel, une action de courte durée, peut-elle se traduire par un temps personnel précédé d'une conjonction, c'est-àdire se changer en une proposition circonstancielle, c'est alors un participe :

La mer MUGISSANT ressemblait. à une personne qui, ayant été trop longtemps irritée, n'a plus qu'un reste de trouble. (Fénelon.)

Ici c'est l'action de mugir qu'on veut peindre, et l'on peut traduire sinsi : La mer PARCE QU'ELLE MUGISSAIT ressemblait, etc.

§ 388. La forme verbale en ant exprime-t-elle un état ou une action prolongée, qui par sa durée offre à l'esprit le caractère d'une habitude ou d'une manière d'être, soit constante soit accidentelle, C'EST ALORS UN ADJECTIF:

Une humeur Plaisante n'est pas celle des vieillards SOUFFRANTS.

Ils ont eu la témérité de s'engager sur cette mer MU-GISSANTE.

Les montagnes mettaient notre côte à l'abri des vents BRULANTS du Midi. (Fénelon.)

#### CHAPITRE VI.

#### DES PARTICIPES.

#### Du participe présent et de l'adjectif verbal.

- § 381, 382, 383. 1. Toutes les planètes circulant autour du soleil paraissent avoir été mises en mouvement par une impulsion commune.
- 2. Il n'y a que les ames aimant qui soient propres à l'étude de la nature.
- 3. Les trois voyageurs pdlissant voyaient à la clarté de la foudre passer le lion, le tigre, le lynx, le léopard tremblant comme
  - 4. On ne voyait de tous côtés que des femmes tremblant, des

petits enfants les larmes aux yeux courant vers la ville.

- 5. Les bœus mugissant et les brebis bélant venaient en foule quittant les gras paturages et ne pouvant trouver assez d'étables pour être mis à couvert.
- 6. Personne ne s'aviserait aujourd'hui de représenter dans un poëme une troupe d'anges et de saints buvant et riant à table.
  - 7. Décrirai-je ses bas en vingt endroits percés, Ses souliers grimacant vingt fois rapetasses? (Boileau.)
- 8. J'ai toujours vu ceux qui voyageaient dans de bonnes voitures réveurs, tristes, grondant ou souffrant.

9. La terre, tremblant comme si elle eut été ébranlée jusqu'en

ses fondements, semble menacer de nous engloutir.

- 10. L'eau est une des plus grandes forces mouvant que l'homme puisse employer pour suppléer à ce qui lui manque de force dans les arts les plus nécessaires.
  - 11.Les bombes éclatant portent autour d'elles la mort et l'incendie.

12. La politesse est comme l'eau courant, qui rend unis et lisses les plus durs cailloux.

- 13. Si l'eau était raréfiée, elle ne pourrait soutenir ces édifices flottant qu'on nomme vaisseaux; les corps pesant s'enfonceraient tout d'abord.
  - 14. Tous ont été et barbares, persécutant et persécutés.
- 15. Il y a dans le chant du rossignol une foule de coups de gosier éclatant dont les sons enchanteurs et pénétrant causent une langueur touchant.
- 16. Les étoiles paraissant et disparaissant nous remplissaient

de joie et de terreur.

17. Les vapeurs répandues dans l'espace se condensent, et sont transformées tout à coup en nuages menacant.

18. Plus de la moitié de la terre est peuplée d'animaux vivant et mourant sans le savoir§ 384. On peut encore établir en principe,

1° que la forme verbale en ant est toujours invariable quand elle a un complément direct, ou qu'elle est accompagnée d'une négation :

On entendit les coups des terribles marteaux FRAPPANT L'ENCLUME. (Fénelon.)

Nos braves s'accrochant se prennent aux cheveux. (Boileau.)

C'est une personne d'un naturel doux, NE GRONDANT, NE CONTREDISANT, NE DÉSOBLIGEANT jamais. (Bescher.)

Les poètes ont quelquesois transformé en adjectifs verbaux les par-ticipes précédés du pronom se; mais c'est une licence, qu'ils ne le sont permise qu'à la fin des vers, et dans l'impossibilité de rimer autre-

Ces deux rivaux un jour ensemble se jouants. (La Fontaine.)

2º Que la forme verbale est toujours variable, quand elle est employée sans complément, et traduisible par un autre qualificatif.

On n'entend que le bruit de la proue écumante. Qui fend d'un cours heureux la mer obéissante. (Voltaire.)

Écumante a pour équivalent blanche d'écume, et obéissante a pour équivalents docile, soumise.

§ 385. Quand la forme verbale en ant est accompagnée d'un complément indirect, il faut examiner avec attention

dans quel sens elle est prise. Si c'est une action momentanée qu'on veut exprimer,

elle est invariable:

Seule, errant à pas lents sur l'aride rivage, La corneille enrouée appelle aussi l'orage. (Delille.)

Que veut-on peindre ici? une circonstance, rien de plus; car le sens n'est autre que celui-ci : QUAND, LORSQUE la corneille ERRE seule à pas lents, elle annonce l'orage.

§ 386. Si, au contraire, on veut exprimer une action prolongée, la forme verbale est variable:

Il y a des peuples qui vivent BRRANTS dans les déserts. Ici c'est une habitude qu'on exprime : les peuples, qui errent pendant toute leur vie, sont des peuplades habituellement errantes, vagabondes, des races nomades enfin.

C'est en suivant ces principes que Fénelon a dit : On voyait des débris FLOTTANT vers la côte.

Calypso apercut des cordages FLOTTANTS SUR la côte.

Parce que FLOTTANT VERS exprime une action momen-Canée, qui doit cesser, qui a un but, un terme et que FLOTTANTS SUR exprime un état dont rien ne limite la durée.

- § 384, 385, 386. 1. Point d'importuns laquais épiant nos discours, critiquant tout bas nos maintiens, complant nos morceaux d'un œil avide, et murmurant d'un trop long diner; nous étions nos valets pour être nos maîtres.
  - 2. Le laurier, le jasmin s'arrondissant en voêtes,
  - De leur ombre odorante embellissaient les routes.
- 3. Les fleuves coulent au gré de la pente qui les entraîne, upprofondissant peu à peu leur lit, reculant peu à peu leurs rivages, portant avec eux la fertilité ou la terreur.
  - 4. J'entends des cris de guerre au milien des naufrages
  - Et les sons de l'airain se mélant aux orages. (La Harpe,)
- 5. Ces jeunes gens, ne profitant ni de mes conseils ni de mes leçons, ne répondant pas à mon amitié, ne travaillant qu'avec rèpugnance, et me se faisant aucun scrupule d'affliger leur familie, me semblent indignes de l'intérêt qu'ils m'avaient d'abord inspiré.
  - Ces ennemis des vers,

Observant, calculant, mais ne sentant jamais Au monde épouvanté parlent par théorèmes. (Voltaire, )

- 7. Tous les portraits de ce peintre sont ressemblant et frappant, tous les personnages de ses tableaux sont vivant et parlant.
- 8. Les Spartiates combattant et mourant aux Thermopyles, firent comprendre aux Perses, qui se croyaient déjà triomphant, que des esclaves ne peuvent soumettre une nation libre.

9. Les Maures descendant de leurs montagnes parcouraient et

pillaient l'Afrique.

- 10. La foudre et les éclairs ne laissent entrevoir que des fantômes et des spectres errant dans les ténèbres.
  - 11. J'ai vu les vents grondant sur ces moissons superbes Déraciner les blés, se disputer les gerbes. (Delille.)
- 12. Il entend les serpents, il croit les voir rampant autour de lui. Il fallait mourir ou s'échapper... Il se courbe, et, les mains appuyées sur ses genoux tremblant, il sort de la caverne.

13. Dans la presqu'île au delà du Gange habitent des multitudes

de Banians descendant des anciens Brachmanes.

- 14. C'est là que l'on voit errer les troupeaux mugissant, les brebis bélant avec leurs tendres agneaux bondissant sur l'herhe.
  - 15. Près d'un corps tout sanglant se présente à leurs yeux

Une semme égarée et de sang dégouttant. (Voitaire.)

- 16. Voyez ces riant vergers remplis d'arbres qui plient sous le poids de leurs fruits pendant jusqu'à terre.
- 17. Les Phoceens, incertains de ses vues, et flettant entre la crainte et l'espérance, n'avaient pas cru devoir se saisir de ce poste important.
- 18. Je méditais sur le triste sort des mortels flottant sur cette mer des opinions humaines, sans gouvernail, sans boussole, livrés à leurs passions orageuses.
  - 19. Je peindrai les plaisirs en foule renaissant,

Les oppresseurs du peuple à lour tour gémissant. (Boileau.)

§ 387. La forme verbale en ant est toujours invariable, si elle est accompagnée d'un complément essentiel, sans lequel elle ne présenterait qu'une idée incomplète

Tous mes sots à l'instant CHANGEANT de contenance, Ont loué du festin la superbe ordonnance. (Boileau.)

UBSERVATION. Contrairement à toute analogie, quelques écrivains et l'Académie elle-même emploient comme adjectifs verbaux appartenant, approchant, dépendant, participant, prétendant, ressemblant, résultant, subsistant, tendant; mais on les trouve plus souvent encore employés comme participes et invariables.

§ 388. La forme verbale terminée en *ant*, modifiée par un *complément adverbial*, est *invariable*, si le complément la suit, et *variable*, si le complément la précède :

Maman Toujours Projetante et Toujours Agis-Sante ne nous laisse quere oisifs ni l'un ni l'autre.

Tu foules une terre Fumant toujours du sang des malheureux mortels. (Bescher.)

A l'aide d'un examen attentif on reconnaît facilement que le complément adverbial, lorsqu'il précède le participe, ne restreint pas la durée de l'action, tandis que lorsqu'il le suit, il fait pressentir un terme à la durée.

Qu'est-ce en effet qu'une femme TOUJOURS PROJETANTE, TOUJOURS AGISSANTE? C'est une femme qui est habituellement, de sa nature, fertile en projets et active.

Qu'est-ce qu'une terre FUMANT TOUJOURS du sang des mortels? Ce nest pas une terre qui sera TOUJOURS FUMANTE du sang, etc.; mais une terre qui FUME ENCORE et qui doit cesser de fumer.

§ 389. La forme verbale en ant est toujours invariable, lorsqu'elle est précédée de la préposition en :

Nous hasardons de perdre EN VOULANT trop gagner. (La Fontaine.)

Ces jeunes gens, EN ÉTUDIANT toujours avec le même soin, ne peuvent manquer de réussir.

Votre seule colère a fait notre infortune, Nous perdons tout, madame, *en perdant* Rodogune. (Corneille.)

§ 390. Beaucoup de participes presents changent d'orthographe en passant à l'état d'adjectifs; tels sont : 1° extravaguant fatiguant, intriguant, qui perdent l'u du radical : extravagant, fatigant. intrigant; 2° fabriquant, vaquant, dans lesquels la suppression de l'u entraîne le changement de la consonne du radical : fabricant, vacant; 3° enfin, adhérant, affluant, différant, excellant, présidant, résidant, etc., qui changent la voyelle A en E : adhérent, affluent, différent, excellent, président, résident, etc. comme pour se capprocher de l'étymologie latine.

§ 387.—1. Les animaux vivant d'une manière plus conforme à la nature, doivent être sujets à moins de maux que nous.

OBSERVATION. 1. Les Indiens avaient représenté les anges comme des créatures immortelles participant de la Divinité. 2. Les Fidénates avaient pillé des bateaux de vivres appartenant aux Romains. 3. L'âne des hommes, seon plusieurs, était un feu céleste; selon d'autres, une harmonie résultant de ses organes. 4. Plusieurs savants ont prétendu que quelques races d'animaux approchant de l'homme ont disparu.

§388. — 1. La reine mère, longtemps errant, mourut à Cologne, dans la pauvreté.

2. L'Angleterre, combattant toujours, est arrivée au terme glo-

rieuse et triomphant.

3. Vous verrez la paix renaissant par degrés dans son âme abattue.

4. Les vices des hommes croissant toujours légueront un triste

héritage aux races futures.

5. Les besoins de l'homme augmentant sans cesse, ont développé et perfectionné son intelligence.

6. Ce sont des gens toujours regardant, toujours écoutant, tou-

jours pensant.

- 7. Ils y trouvent une subsistance abondante, une pature toujours renaissant.
  - 8. Les Français combattaient dans les alliés un hydre toujours renaissant.

§ 389. — 1. Ce n'est pas être malheureux que d'occuper votre pensée, soit en dormant, soit en veillant.

2. De là on découvrait la mer, quelquefois claire et unie comme une glace, quelquefois foliement irritée contre les rochers, où elle se brisait en gémissant et élevant ses vagues comme des montagnes.

3. Une victoire en attire une autre en consternant les vaincus et en procurant aux vainqueurs beaucoup d'alliés.

\$ 390.—1. En exiravag — en toutes choses, comme vous le faites, comment voulez-vous qu'on ne vous trouve pas extravag —?
2. On le croit inirig — parce qu'il a été nomme à un poste qu'un autre postulait; mais c'est par des services et non en intrig — qu'il l'a obtenu. 3. Le vrai moyen d'éloigner la guerre, c'est de cultiver les armes, c'est d'honorer les hommes excelt — dans cette profession. 4. L'archevêque de Narbonne était présid — né des états du Languedoc. 5. Les Turcs ont toujours des ministres étrangers résid — continuellement chez eux. 6. Les peintres nous représentent les Muses présid — à la naissance d'Homère et de Virgile.

## II. Du participe passé.

Les règles auxquelles le participe passé est soumis ont été divisées, subdivisées et multipliées à tel point qu'on a rendu obscure une des parties les plus claires de la syntaxe. Essayons de réduire ces règles à leur expression la plus simple.

## I. Participe passé sans auxiliaire.

§ 391. Employé sans auxiliaire, le participe passé est un qualificatif qui prend le genre et le nombre du mot auquel il est joint.

Que de scandales évites! que de crimes prévenus! que de MAUX publics ARRÊTÉS! que de FAIBLES CONSER-VRS! que de JUSTES AFFERMIS! que de PÉCHEURS RAPPE-LÉS! que d'AMES RETIRÉES du précipice! (Massillon.)

§ 392. Exception. Les participes attendu, excepté, oui, passé, supposé, vu, non compris, y compris, etc., sont invariables, quand ils sont placés avant les noms; parce qu'alors ils tiennent lieu de prépositions ou de locutions prépositives et peuvent se traduire :

Attendu par en considération de Excepté par hormis, Out par sur l'exposé de. Passe par après, Supposé par en admettant. Vu par à cause de, Non compris par à l'exclusion de. Y compris par avec.

## II. Participe passé joint au verbe ETHE.

§ 393. Le participe passé joint au verbe être est un véritable adjectif; c'est l'attribut d'une proposition, et comme tel, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, que tantôt il suit et tantôt il précède :

Le fer est émoussé, les bûchers sont éteints. (Voltaire

BENIS soient les rois qui sont les pères de leurs peuples l (Fénelon.) Les ames nobles gagnent toujours à être connues.

#### Il. Du participe passé.

#### I. Participe passé sans auxiliaire.

- 391, 392.—1. Peu de richesses ménagé avec soin valent mieux que de grands trésors mal employé.
  - Kh! que vois-je partout? La terre n'est converte
    Que de palais détruit, de trônes renversé,
    Que de lauriers flétri, que de trônes brisé. (L. Racine.)
- 3. Couvert d'ulcères et de taches livides, les yeux enflammé, la poitrine oppressé, les entrailles déchtré, exhalant une odeur fétide de leur bouche souillé de sang, on voyait les malades se trainer dans les rues pour respirer plus librement, et, ne pouvant éteindre la soif brûlant dont ils étaient consumés, se précipiter dans des puits ou dans des rivières couvert de glaçons.

4. Le rossignol se prépare-t-il à chanter, il commence par un prélude timide; bientôt il déploie toutes les ressources de son incomparable organe : roulades précipisé, articulé avec force; accents plaintifs cadencé avec mollesse; sons filé sans art, mais

enflé avec ame.

- 5. Dieu nous a permis de tout comprendre dans l'univers, excepté son action et sa puissance.
  - Jusqu'au terme des temps, devançant leur conquête,
     Volcront, respecté, les accords du prophète. (A. Soumet.)
- 7. Gustave fit dire aux chanoines d'Upsal que, ou la fuite et la condamnation de leur archevêque, il était à propos qu'ils lui nommassent un successeur.
- 8. Il a été exempté des charges publiques, attendu son infirmité.
- 9. Supposé la gravitation un principe vrai, tous les phénomènes physiques s'expliquent avec la plus grande facilité.

10. Les frais s'élèvent à deux n francs, y compris les vacations des deux architectes.

## II. Participe joint au verbe être.

\$393. — 1. Il est plus aisé de dire des choses nouvelles que de concilier celles qui ont été dit. 2. La cour est comme un édifice bâtit de marbre, c'est-à-dire qu'elle est composé d'hommes durs, mais pols. 3. L'or et l'argent ne peuvent assouvir l'amour des richesses; la cupidité, en acquérant toujours, n'est jamais satisfait. 4. Plus les devoirs sont étendu, plus il faut faire d'efforts pour les remplir. 5. Les hommes qui semblent être né pour l'infortune devraient être préparé à toute disgrâce. 6. Péu de gens gagnent à être vu de bas en haut. 7. Les forêts, dont les druides faisaient leurs temples, n'étaient éclairé que par des rayons vacillant et presque éteint. 8. La fidélité est toujours suspecte lorsqu'elle est acheté. 9. Le monde entier était trop petit pour les Romains qui, pendant cinq c ans, avaient été borné à vaincre autour de leur ville les Voisques, les Sabins et les Samnites.

# III. Participe passé conjugué avec AVIII.

#### Verbes transitifs (actifs).

§ 394. Le participe passé d'un verbe transitif conjugué avec avoir est

Invariable 1° s'il est employé sans complément :

Nos imprudents aleux n'ont vainou que pour lui. (Voltaire. )

2º s'il est suivi de son complément direct :

Les Arcadiens et les Lydiens ont négligé les scien-

CES et CULTIVÉ LES ARTS. (Barthélemy.)

Il est variable, s'il est précédé d'un complément direct; dans ce cas, il prend le genre et le nombre de ce complément:

Les meilleures harangues sont celles QUE le cœur A DIC-TÉRS. (Marmontel.)

Les maladies LES ONT ASSIÉGÉS des leur enfance.

Quelles choses n'as-tu pas faites!

## Participe suivi d'un infinitif.

§ 395. Le participe passé d'un verbe transitif, précédé d'un complément direct et suivi d'un infinitif: est

1º variable, s'il a pour complément le pronom qui le

précède :

Les avocats que j'ai entendus plaider ont compromis leurs causes.

2° invariable, si le complément dépend de l'infinitif:

Les accousés, que j'ai ENTENDU condamner, ont écouté leur sentence avec calme.

Ces deux règles sont applicables aux participes passés suivis d'un infinitif précédé d'une préposition,

Ainsi on dira avec accord:

Les circonstances nous ont empêchés de réussir. Étudiez la leçon qu'on vous a donnes a apprendre. et sans accord :

La note que vous m'avez dit de rédiger est prête. Il a quitté la route qu'il avait résolu de suivre.

## Ellipse de l'infinitif.

§ 396. Après les participes da, pu, voulu, et quelques autres, on ellipse souvent l'infinitif; dans ce cas, le participe est invariable, parce que le pronom qui le précède est le complément de l'infinitif sous-entendu:

Je lui ai lumon épitre posément, jetant dans ma lecture toute la force QUE j'ai pu (sous-entendu jeter). (Boileau.)

# III. Participe passé conjugué avec AVOIR. I'é section.

## Verbes transitifs (actifs).

§ 394.—1. Des historiens ont flétri la mémoire d'Alcibiade; d'autres l'ont relevé par des éloges, sans qu'on puisse les accuser d'injustice ou de partialité. 2. Cicéron périt après avoir défendus soixante ans les particuliers et l'État, futté contre les tyrans, et cultivé la philosophie, l'éloquence et les lettres. 3. Les dieux ont attaché presque autant de malbeurs à la liberté qu'à la servitude.

4. Les plus fortes inclinations sont celles qu'on a pris dans l'enfance. 5. Les passions sont des tyrans qui ont toujours chargé de chaines et livré aux plus cruels tourments ceux qu'ils ont séduit. 6. Vous avez des sentiments dangereux, et je ne sais trop qui vous les a inspiré. 7. Que les secrets qui te sont confé restent ensevelt dans ton cœur : oublie même ceux que tu as entendu. 8. Où sont les citoyens que les rhéteurs ont guéri de leurs mauvaises habitudes? où sont les gens qu'ils ont rendu tempérants et vertueux? 9. Quels obstacles a jamais trouve la fortune de ceux qui tiennent en leurs mains la volonté publique?

#### Participe suivi d'un infinitif.

§ 395. — 1. Pour être sûr de la vérité de ces choses, il faut les avoir vu s'accomplir. 2. Les grands orateurs que j'ai entendu parler m'ont rallié, un moment du moins, aux opinions que je leur ai entendu sontenir tour à tour. 3. Lascaris, à qui l'Europe doit tant de reconnaissance, n'a laisse trace de lui-même que dans quelques souvenirs transmis par ses disciples, et que nous avons essayé de rassembler. 4. Pour être sûr de la vérité, il faut l'avoir entendu annoncer d'une manière claire et positive. 5. La plante mis en libertégarde l'inclinaison qu'on l'a force à prendre. 6. Voilà les ennemis que la reine a eu à combattre, et que ni sa prudence, ni sa douceur, ni sa sermeté n'ont pu vaincre. 7. Guillaume se rendit maître de cetto ville de la même manière qu'il l'avait vu prendre. 8. Le ciel donnaît aux Hébreux un signal visible pour marquer leur marche, et d'autres miracles semblables qu'ils ont vu durer quarante ans. 9. C'est moins l'âme farouche de Catilina que l'âme généreuse de Cicéron qu'on a voulu peindre. 10. Les combats éternels qu'elle aurait eu à soutenir du côté de ses passions sont enfin fini. 11. Le succès me donna des desseins que jen'aurais jamais osé concevoir.

## Ellipse de l'infinitif.

§ 396. — 1. N'est-il pas louable d'avoir cherché les plus noires couleurs qu'il a pu, pour donner de l'horreur d'un si détestable abus ? 2. Vous avez aimé votre prochain si vous lui avez rendu tous les services que vous avez pu, et que vous avez dû. 3. Ils ont donné à leurs enfants toute l'éducation que leur a permis leur fortune. 4. Nous ne vous avons pas rendu tous les bons offices que nous aurions voulu, mais seulement ceux que nous avons pu. 5° Vous ne lui avez pas adressé tous les remerciments que vous auriez dû.

## Participe placé entre deux QUE.

§ 397. Le participe passé placé entre deux que, c'est-à-dire, employé dans une proposition subordonnée suivié d'une autre subordonnée, est invariable:

La lettre que j'ai présumé que vous recevriez est

enfin arrivée. (Marmontel.)

Le pronom que est ici le complément du verbe de la se-

conde proposition subordonnée.

La lettre vient d'arriver. — J'ai présumé que — vous RECEVRIEZ LAQUELLE.

## Ellipse de la proposition subordonnée.

§ 398. S'il y a ellipse d'une proposition régissant le pronom placé avant le participe, celui-ci, reste encore invariable:

S'il avait demandé M. de Fontenelle pour examinateur, je lui aurais fait tous les vers qu'il aurait VOULU. (Voltaire.) Ellipse que je lui fisse.

L', complément direct.

§ 399. Le participe passé est variable, quand il a pour complément direct l' représentant un nom ou un pronom, et qu'on peut le traduire par le pluriel les:

Cette chose est telle que vous l'avez annoncée.

C'est-à-dire que vous m'avez Annoncé ELLE.

On peut dire au pluriel : Ces choses sont telles que vous LES avez Annoncées.

§ 400. Le participe est *invariable*, s'il a pour complément l'représentant une proposition :

Cette femme est plus instruite que je ne L'avais CRU. (C.-à-d. que je n'avais cru Qu'elle était instruite.)

## II SECTION.

# Verbes intransitifs (neutres).

§ 401. Les participe passé des verbes intransitifs, qui se conjugue avec avoir, est toujours invariable:

La justice et la modération de mes ennemis nous ONT

plus NUI que leur valeur. (Marmontel.)

§ 402. Les participes passés des verbes intransitifs qui se conjuguent avec être, sont variables et s'accordent avec le sujet:

Nous sommes enfin venus à cet empire, qui a englonti tous les empires de l'univers, et d'où sont souris les plus grands royaumes du monde.

#### Participe placé entre deux que.

\$ 397. — 1. Les affaires que vous aviez prévu que vous auriez cut-elles terminé?

2. Les mathématiques que vous n'avez pas voulu que j'étu-

diasse sont cependant fort utiles.

3. Je me laissai enlever de l'hôtellerie au grand déplaisir de l'hôte qui se voyait par là seuré de la dépense qu'il avait compté que je ferais chez lui.

4. Mes raisons que j'avais cru qu'on approuverait me parais-

saient meilleures qu'elles ne l'étaient en effet.

## Ellipse de la proposition subordonnée.

§ 398. — 1. Il a fait exactement toutes les courses et toutes les démarches qu'on avait cru et supposé.

2. Mon frère a essuyé dans ce voyage tous les ennuis que vous

aviez prevu.

3. J'ai remarqué avec plaisir que vous aviez fait dans cette édition tous les changements que vous aviez résolu.

4. Il a eu tous les désagréments que nous avions pensé.

#### L', complément direct.

\$ 399, 400.— 1. L'affaire était plus sérieuse que nous ne l'avions pensé d'abord. 2. L'armée russe combattit mieux que le czar ne l'avait espéré. 3. Cette loi est plus sage et plus profonde qu'on ne l'a soupçonné. 4. La maison de nos hôtes est bien telle que vous nous l'avez décrit; mais la ferme est tout autre que vous ne l'avez vu à votre dernier voyage.— 5. Triomphez, hommes laches et cruels, votre victoire est plus grande que vous ne l'avez cru. 6. L'assemblée fut moins indulgente que je ne l'avais espéré.

#### II SECTION.

## Verbes intransitifs (neutres).

§ 401, 402.— 1. La discorde rentrera dans les enfers d'où elle est sorti. 2. L'on a vu un cercle de personnes lié par un commerce d'esprit, par tout ce qu'on appelait délicatesse et sentiments; et ils étaient parvenu à n'être plus entendu et à ne pas s'entendre eux-mêmes. 3. Ils disaient qu'ils étaient entre dans cette prison les plus innocents des hommes, et qu'ils en étaient sorti les plus coupables. 4. La prospérité des impies n'a jamais passé à leurs descendants. 5. Toutes les choses qui sont né pour finir ne sont pas plutôt sorti du néant qu'elles y sont aussitôt replongé. 6. Adorateurs stupides de l'antiquité, les philosophes ont rampé durant vingt siècles sur les traces des premiers maîtres.

L'histoire luit, soudain les temps ont reculé;
 L'ombre a fai; les tombeaux, les débris ont parlé. (Legouvé.)

§ 403. OBSERVATION. Tout participe passé d'un verbe intransitif, employé transitivement, 's'accorde avec le complément direct qui le précède :

Il a retrouvé les enfants qu'il avait tant PLRURÉS.

§ 404. Les participes passés des verbes aider, applaudir, commander, fuir, insulter, manquer, servir, etc., qui, selon le sens différent qu'ils expriment, veulent un complément direct ou un complément indirect, sont tantôt variables, tantôt invariables.

Ainsi on écrira :

#### Avec accord.

Il vous a Aides de sa bourse.

Il NOUS a INSULTES publiquement.

Votre valet NOUS a bien SERVIS.
Les ennemis NOUS ont FUIS.

#### Sans accord.

Il VOUS a AIDÉ à descendre. Il NOUS a INSULTÉ dans notre malheur.

Vos notes nous ont bien BERVI. Nos beaux jours nous ont vui.

## Ellipse d'une préposition.

§ 405. Les pronoms le, la, les, que, lequel, laquelle, lesquels, lesquelles précèdent quelquefois les participes passés par ellipse d'une préposition; dans ce cas, le participe reste invariable:

Puisse le ciel, qui lit dans mon cœur éperdu, Ajouter à vos jours tous ceux *que* l'ai vécu. (La Chaussée.)

Il ne vous a pas dit tous les jours qu'il a PLEURÉ en secret. C'est-à-dire PENDANT LESQUELS, etc.

#### III SECTION.

#### Verbes réfléchis.

§ 406. Le participe passé des verbes réfléchis quoique conjugué avec être suit les mêmes règles que le participe des verbes transitifs conjugué avec avoir. Si le verbe réfléchi est essentiel, le participe s'accorde toujours avec son complément direct qui le précède:

La haine s'est emparée de son ame. (Acad.)

§ 407. Si le verbe réfléchi est accidentel, il faut examiner s'il est formé d'un verbe transitif ou d'un verbe intransitif;

S'il dérive d'un verbe transitif, le participe est variable quand le complément direct le précède; et invariable quand il le suit :

Quelles dures vérités ils se sont dites!

Ils se sont dit du dures vérités.

S'il dérive d'un verbe *intransitif*, le participe est toujours *invariable*:

lls ou elles se sont PLy. Ils ou elles se sont NUI, etc.

§ 403, 404. — 1. Le zèle d'une pieuse sévérité reprochait à La Fontaine une erreur qu'il a pleuré lui-même. 2. L'évêque de Meaux a créé une langue que lui seul a parlé. 3. Quels paisibles et délicieux jours nous eussions coulé ensemble! 4. Quels dangers n'a pas couru l'Autriche pendant la tempéte de vingt ans qu'elle a essuyé! 5. Sa bienfaisance nous a aidé dans tous nos malheurs. 6. Le diner nous attendait; et l'on nous a servi avec empressement. 7. Le temps qui nous a fui ne reviendra pas. 8. Les troupes qu'on avait envoyé à notre rencontre nous ont fui du plus loin qu'elles nous ont apercu. 9. Quoiqu'il sût que nous manquions de tout, nonseulement il ne nous a pas aide, mais encore il nous a insulté par l'étalage de son luxe et de son opulence. 10. Vous avez fait de grandes fautes; mais elles vous ont servi à vous connaître, i1. Vos notes nous ont beaucoup servi; mais les renseignements que vous nous avez donné de vive voix nous ont ser vi plus encore. 12. Nous vous aurions aidé à porter ce fardeau, si nous avions prévu que vous désiriez le changer de place.

## Ellipse d'une proposition.

§ 405.—1. L'Allemagne a couru les plus grands dangers pendant les années qu'a duré cette guerre. 2. Toutes les années que vous avez croupi dans une honteuse insouciance ont été perdu pour vous. 3. Que de bien n'a-t-elle pas fail pendant le peu de jours qu'elle a régné! 4. Toutes les années, toutes les heures qu'elle a langui, gémi, pleuré, soupiré, lui ont paru des siècles. 5. On croira que ces jours me durèrent buit siècles; tout au contraire, l'aurais voulu qu'ils les eussent duré. 6. De quoi vous êtes-vous occupé durant les dix-huit mois que les négociations ont trasné en longueur

#### m° section. Verbes selléchis.

§ 406, 407. — 1. La vie pastorale qui s'est conservé dans plus d'une contrée de l'Asie n'est pas sans opulence.

Il est vrai que lui et moi nous nous sommes parlé des yeux.
 Tous les peuples du monde, sans en excepter les Juis, se

sont fait des dieux corporels.

4. Les montagnes se sont élevé, es les vallons sont descendu en la place que le Seigneur leur a marqué.

5. Aucune personne ne s'est donné la peine de conduire son es-

prit aussi loin qu'il pouvait aller.

- 6. Les plus habiles gens se sont appliqué à donner des règles en cette matière.
- 7. Vous êtes-vous accordé cette définition? ou sont-ce les loups, les singes et les lions qui vous l'ont passé?
- 8. L'ambition ne quitte jamais un cœur dont elle s'est une fois emparé.
- 9. Voyez cette multitude d'yeux, ce diadème clairvoyant dont la nature s'est plu à celudre la tête de la mouche.
- 10. L'autorité paternelle s'est converts des le commencement en autorité souveraine.

#### IVº SECTION.

#### Verbes impersonnels.

§ 408. Les participes passés des verbes impersonnels ou employés impersonnellement sont toujours invariables:

IL EST ARRIVÉ de grands malheurs.

Les chaleurs qu'il a pait pendant l'été. (Marmontel.) IL S'EST RASSEMBLÉ une foule de gens armés.

Ces constructions, qui ne sont autre chose que des galticismes, sont en opposition apparente avec les règles de concordance que nous avons posées; on peut dire que, dans le premier exemple, arrivé s'accorde régulièrement avec son sujet il; que, dans le second, qu'il a fait, le participe est invariable parce qu'il tient lieu de qui ont été, et qu'enfin, rassemblé, dans le troisième, s'accorde avec son complément direct se, représentant le sujet apparent il, pronom masculin singulier.

# REMARQUES PARTICULIÈRES. 1. Des participes coûté, VALU.

§ 409. L'Académic écrit invariables les participes coûté, valu, aussi bien au sens figuré qu'au sens propre:

Les vingt mille francs que cette maison m'A COUTÉ. —

Les efforts que ce travail m'a coûté.

Les mille francs que ce cheval a VALU. - Les gratifi-

cations que votre protection m'a VALU.

Contrairement à cette opinion sur laquelle l'Académie doit être revenue aujourd'hui, on soumet aux lois d'accord tous les participes qui précèdent.

## II. Du participe PESÉ.

Dans ces deux phrases:

PESEZ tous ces sacs,

Ces sacs PESENT cinquante kilos, le verbe peser est employé dans deux acceptions diffé-

rentes; c'est l'action qu'il exprime dans le premier exemple; dans le second, c'est l'état; il est donc pris transitivement d'une part et intransitivement de l'autre.

Conséquemment, son participe passé varie ou est invariable selon que le verbe est transitif ou intransitif.

Ainsi on doit écrire variable :

Les caisses que nous avons PESÉES...

Et invariable:

Les cent livres que ce ballot a PESÉ....

Dans le premier cas que est le complément direct du verbe.

Dans le second, que est un complément circonstantiel et la phrase peut se traduire ainsi :

Les cent livres (à l'égal desquelles) ce ballot a pesé.

#### IV. SECTION

#### Verbes impersonnels.

- § 408. 1. Les chaleurs excessives qu'il a fait ont causé beaucoup de maladies.
- 2. Que de temps, que de réflexions n'a-t-il pas fallu pour épier et reconnaître les besoins, les écarts et les ressources de la nature !
  - 3. La disette qu'il y a eu cet hiver a cause bien des maladies.
- Charlemagne a gouverné avec gloire une des plus vastes menarchies qu'il y ait eu depuis les Romains.
  - 5. Les pluies qu'il a fait ont nui aux productions de la terre.
- 6. On laissa cet abus à cause des inconvénients qu'il y aurait en à le changer.
- 7. C'est une des idées les plus utiles à la morale qu'il y ait jamais eu.
- 8. A mesure que les hommes se sont répandu sur la terre, il s'est formé des nations séparé, qui, se conformant aux lieux qu'elles habitaient, se sont accoutumé à différentes manières de vivre, et dont les caractères ont été d'autant plus différents qu'il y a su moins de communication entre elles.

#### REMARQUES PARTICULIÈRES.

#### I. Des participes COUTÉ, VALU.

- § 409. 1. Louis XIV regretta en mourant les millions qu'avaient coûté à la nation son luxe et sa magnificence.
- 2. Ne serait-il pas doux de retrouver dans l'effet de nos soins les plaisirs qu'ils nous ont coûté?
  - 3. Les honneurs que j'ai reçu, c'est mon habit qui me les a valu.
- 4. Combien de privations les folles dépenses de ce prince n'ont elles pas coûté à la nation!
- 5. Que de pertes nous ont coûté les orages multiplié qu'il y a ou cette année!
  - 6. Quelle gratification vous a valu ce travail extraordinaire?
- 7. Ne goûterons-nous pas mille fois le jour le prix des combats que notre situation nous a coûté?
- 8. Ils risqueront dans quelque folle spéculation les bénéfices considérables que cette opération leur a valu.
  - 9. Que de larmes et de millions cette conquête nous a coûté?

## II. Du participe PESÉ.

- 1. Les quarante kilogrammes que ce sac de soie avait pese d'abord, il ne les a plus pese le lendemain.
- 2. Ils ont dû tenir compte d'une taxe énoncée sur toutes les balles de soie nous avons pesé

## II. Du participe FAIT, suivi d'un infinitif.

§ 410. Le participe *fait*, suivi d'un infinitif, est toujours *invartable*; c'est une sorte d'auxiliaire qui concourt à l'expression du verbe à l'infinitif sans avoir isolément et par lui-même une signification qui lui soit propre:

Ce sont mes sentiments qu'il vous a fait entendre. (Mollère.)

D'autres généraux de Justinien, sortant d'Arménie, s'étaient FAIT BATTRE sur les frontières de Perse. (De Ségur.)

## III. Du participe passé, précédé d'un ADVERBE DE QUANTITÉ.

\$ 411. Le participe passé, précédé d'un adverbe de quantité, s'accorde toujours avec le complément de l'adverbe :

Jamais tant de beauté fut-elle couronnée? (Racine.)
Jamais tant de savants ne furent translés. (Voltaire.)

BEAUCOUP D'ERREURS se sont GLISSÉES dans cette histoire. (La Harpe.)

Il est inutile de dire que le participe d'un verbe intran-

sitif est invariable, et qu'il faut écrire :

BRAUCOUP DE PERSONNES se sont qui sans le vouloir.

## IV. Du participe passé, précédé de LE PEU DEs

§ 412. Le participe passé, précédé de le peu, est variable ou invariable, selon que le peu exprime une idée positive ou une idée négative.

Si le peu est pris dans un sens positif, et signifie une petite quantité, le participe prend le genre et le nombre

du complément de peu :

Le peu DE VIVRES QU'on a CONSERVÉS ou RECUEILLIS, est porté à un prix qui effraye l'indigence et qui pèse même à la richesse. (La Harpe.)

§ 413. Si le peu est pris dans un sens négatif, et signifie le manque, ce n'est plus avec le complément, mais avec le eu, que le participe s'accorde; il se met donc toujours, ans ce cas, au masculin singulier:

LE PRU de sûreté QUE j'ai vu pour ma vie à retourner Naples, m'y a fait renoncer pour toujours. (Molière.) C'est, comme on le voit, avec le terme principal que

le participe s'accorde.

## II. Du participe FAIT, suivi d'un INFINITIF.

- § 410. 1. Les serpents paraissent privé de tout moyen de se mouvoir, et uniquement destiné à vivre sur la place où le destin les a fait natre: 2. Quelque petite que soit la part que vous a fait le ciel dans la distribution de ses faveurs, si vous vous êtes fait une loi de vous conformer aux décrets de la providence, vous jouirez d'une félicité égale à celle que vous aurait fait obtenir le sort le plus brillant. 3. Les bontés que vous m'avez fait sentir me donnent le droit de me servir d'un nom si tendre.
  - 4. C'est à vous d'obéir, sans vouloir vous défendre, Aux ordres qu'en mon nom l'on vous a *fait* entendre. (Campistron.)

## HI. Du participe passé, précédé d'un ADVERBE DE QUANTITÉ.

§ 411. — 1. Autant de vertus qu'elle a pratiqué sont autant de suiets de confiance en la bonté de Dieu.

2. Combien d'erreurs n'a-t-on pas signale dans les travaux

qu'on les avait chargé de faire!

3. Jamais plus de grandeur s'est-elle manifesté dans un roi, ou plus de bonté s'est-elle montré dans un homme?

4. Tant de malheurs que vous avez souffert ne vous ont point encore appris ce qu'il faut faire pour éviter la guerre.

5. Quelquefois trop de prudence a nui.

## IV. Du participe passé, précédé de LE PEU DE.

§ 412. — 1. Alonzo ranime le peu de forces qu'il a conservé. 2. Le peu de troupes qu'il a rassemblé ont tenu ferme dans leur poste.

3. Le peu de vaisseaux que Mazarin avait laissé pourrir dans

es ports ont été réparé.

4. Elle regagne par une course rapide le pen de moments qu'elle

a perdu.

- 5. Déjotanus gagne le port de Phasète, petite ville où il n'a point à craindre le peu d'habitants que la guerre y a laissé.
- § 413.—1. Le peu de talent que Christine avait remarqué en lui ne l'avait pas empéché de lui confier le soin de ses affaires.
- 2. Je fus révolté du peu de confiance qu'il avait eu dans mon amitié.
- 3. Mais d'où viennent ces difficultés, si ce n'est du peu d'application qu'on y a donné jusqu'ici?
  - 4. La perte de la bataille est attribué au peu d'habileté qu'a

montré le général.

5. C'est ce qui me paratt difficile à décider, à cause du peu de renseignements que nons ont laissé les anciens.

## V. Participe passé, précédé de Ki.

§ 414. Le participe passé, précédé de en, est variable toutes les fois que le pronom en est précédé d'un complément direct:

Vous voyez comme vous vous en étes bien trouvés avec ce vice-légat. (Mme de Sévigné.)

§ 415. Il est invariable, au contraire; quand le pronom

en n'est pas précédé d'un complément direct :

Que j'ai d'envie de recevoir de vos lettres? Il y a déjà près d'une demi-heure que je n'en ai recu, (La même.)

#### VI. Participe passé, précédé de EN et d'un ADVERBE DE OUANTITÉ.

§ 416. Le participe passé; précédé de en et d'un adverbe de quantité, est variable, lorsque en se rapporte à un nom pluriel, énoncé précédemment, et représentant des objets distincts qu'on peut considérer individuellement, ajouter les uns aux autres, et compter :

Quant aux sottes gens, Plus j'en ai connus, moins

i'en ai estimés.

Son supplice fit PLUS DE PROSÉLYTES que les prédi-

cations n'EN avaient FAITS. (Voltaire.)

§ 417. Si au contraire le nom représenté par en n'offre à l'esprit qu'une idée fractionnaire, qu'une partie d'un tout, dont les éléments n'ont pas d'unité propre et ne peuvent être comptés, le participe est alors invariable.

Par son analyse Descartes a fait faire PLUS DE PRO-GRÈS à la géométrie qu'elle n'en avait FAIT depuis la création du monde. (Thomas.)

Plus vous m'avez servi DE CONFITURES, PLUS j'EN ai

MANGÉ.

§ 418. Si le pronom en représente un nom singulier, le participe passé est toujours invariable :

Autant ses parents lui ont laissé DE FORTUNE, AU-

TANT il BN & DISSIPÉ.

OBSERVATION. La plupart des auteurs du dernier sièvie écrivaient invariable le participe passé précédé de en et d'un adverbe de quantité; c'est l'orthographe suivie encore aujourd'hui par l'Academic. Nous n'hésitons pas cependant à dire qu'on ne peut suivre cet exemple sans être exposé à mettre, dans presque tous les cas, l'expression n contradiction avec la pensée.

# V. Participe passé précédé de EN.

- § 414, 415. 1. La Bible n'était pas tradutt en langue vulgaire. ou du moins les traductions qu'on en avait fait étaient ignoré. 2. Cassius ne cherchait dans la perte de César que la vengeance des injures qu'il en avait reçu. 3. La gloire a tue bien des hommes, la langue en a tue bien plus. 4. Le Telémaque a fatt quelques imitateurs, les caractères de la Bruyère en ont produit davantage
  - 5. Hélas! j'étais aveugle en mes vœux aujourd'hui; J'en ai fait contre toi, quand j'en ai fait pour lui. (Corneille.)

## VI. Participe passé précédé de EN et d'un ADVERBE DE QUANTITÉ.

§ 416, 417, 418. — 1. Il a fait à lui seul plus d'exploits que les autres n'en ont lu.

2. Pendant un règne si court, les sciences et les arts firent autant de progrès qu'ils en avaient fait pendant les plus longs règnes.

- 3. J'en ai beaucoup vu, poussé à bout sur cette matière. 4. Les sénateurs accumulérent sur sa tête plus d'honneurs qu'aucun mortel n'en avait encore reçu.
  - 5. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on eu, Qui du soir au matin sont pauvres devenu! (La Fontaine.)
- 6. Les Russes ont fait, en quatre v ans que les vues de Pierre ont été suivi, plus de progrès que nous n'en avons fait en quatre siècles.

7. La paresse a étouffé plus de talents que l'activité n'en a dé-

8. Autant nous lui avons offert de liqueurs différentes, autant il en a bu. 9. Plus vous lui deviez de reconnaissance, moins vous lui en

avez montré.

10. La philosophie scolastique, fille bâtarde de la philosophie d'Aristote, mal traduit et calomnié, fit plus de tort à la raison et aux bonnes études que n'en avaient fait les Huns et les Vandales. 11. Moins elle a désiré de gloire, plus elle en a obtenu.

12. Il a recueilli plus de fruits, cette année qu'il n'en avait ré-

colté les années précédentes.

13. Ils ont apporté dans ce nouveau travail beaucoup moins d'attention qu'ils n'en avaient apporté dans les premiers travaux dont on les avait chargé.

14. On déclame beaucoup, depuis un temps, contre les préjugés : peut-être en a-t-on trop détruit : le préjugé est la loi du commun

des hommes.

15. C'était un prince digne d'être élevé par Aristote, et qui fonda beaucoup plus de villes que les autres conquérants n'en ont déiruit.

## CHAPITRE VII.

#### DR LA PRÉPOSITION.

§ 419. A. DE. Selon la plupart des grammairiens, c'est a moi A, à vous A, à votre père A, etc., expriment une idée de tour : Je viens de jouer, c'EST A VOUS A jouer; et c'est à moi DE, à vous DE, etc., éveille une idée de droit, de devoir: C'EST A VOUS DE jouer le premier. C'EST A VOUS DR donner l'exemple.

Il s'en faut beaucoup que cette distinction ait toujours été observée par les meilleurs écrivains; on en jugera par les citations suivantes :

C'est au Seigneur a vouloir, et a la créature a obèir et a se soumettre. (Massillon.)

C'EST À VOUS À faire l'éloge de l'amitié; C'EST À VOUS DE détruire la politique qui érige le crime en vertu. (Voltaire.)

§ 420. A peut se sous-entendre après jusque, seulement avant aujourd'hui; ainsi l'on dit : Jusqu'aujourd'hui et jusqu'A aujourd'hui; mais on doit dire: Jusqu'A ce soir, jusqu'à demain, etc.

§ 421. DE s'emploie dans les phrases où l'on établit une

comparaison, et se répète avant chaque terme :

Qui étaient les plus fous de nous ou des Égyptiens? On peut remplacer de par la conjonction ou qu'on répète avant le premier et le second terme de la comparaison :

On ne savait ce qu'il fallait le plus admirer dans l'au-

teur, ou son génie ou son ame. (La Harpe.)

§ 422. Si les termes de la comparaison sont deux infinitifs, on exprime toujours la préposition de avant le second:

Il aime mieux contredire que DE se ranger au senti-

ment des autres.

§ 423. Après un adjectif numéral ou un nom collectif modifié par un participe, on fait le plus souvent usage de la préposition de ; ainsi l'on dit plutôt : Il y eut CENT hommes DR tués, une FOULE d'hommes DE blessés. que CENT hommes tués, une foule d'hommes blessés.

Mais s'ils sont modifiés par un adjectif, la préposition

se supprime:

Il n'y a pas quatre monuments remarquables dans

cette province.

§ 424. Si le nom est représenté par le pronom en, auquel se rapporte le participe ou l'adjectif, la préposition de ne se supprime pas : Ces rosiers sont charges de fleurs. s'il y en a de passées, il y en a de fraiches. (Buffon)

## CHAPITRE VII.

#### DE LA PRÉPOSITION.

- § 419. A.DE.—1. C'est au souverain faire exécuter les lois.

  2. Mécontent de la marche de la discussion, Mirabeau monta à la tribune sans attendre que ce fût à lui parler.
  - 3. Pourquei vous hâtez-vous de répondre pour lui? C'est à lui — parler. (Racine.)
- 4. Je n'ai plus rien à te conter; c'est à toi,— conter tes exploits.
  5. Faibles mortels que nous sommes, est-ce à nous pénétrer les secrets de la Divinité!
- \$ 420.—1. J'ai attendo jusque aujourd'hui, mais je ne sau-

rais attendre jusque — demain.
 Notre religion nous ordonne d'aimer jusque — nos ennemis,

et c'est l'héroïsme de la bonté.

- 3. On peut dire que Henri IV fut véritablement le héros de la France: ses talents, sea vertus, et jusque ses défauts, tout pour ainsi dire nous appartient.
- \$ 421. Dr. 1. Quel est le plus à craindre, celui qui trompe, celui qui est trompé?

2. Il est difficile de décider laquelle on devait le plus encourager,

- l'agricuiture, - l'industrie.

- 3. Lequel vaut mieux une ville de marbre, une campagne bien cultivée?
- 4. On ne savait, dans l'Europe, qui on devait plaindre davantage, — jeune prince accusé par son père et condamné par ceux qui devaient être un jour ses sujets, — père qui se croyait obligé de sacrifier son propre fils au salut de son empire.
- § 422. 1. Pluist perdre tout que rien faire contre sa conscience.

2. Il vaut mieux suspendre une bonne action que — risquer, en la précipitant, d'en faire une mauvaise.

3. Il aime *mieux* tenter une sortie périlleuse que — capituler

- et se rendre.

  4. Que les dieux me fassent périr plutôt que souffrir que la mollesse et la volupté s'emparent de mon cœur!
- § 423, 424. 1. Il n'y a pas une seule plante perdue de toutes celles qui étaient connues de Circé, la plus ancienne des botanistes.
- 2. Il y eut trois C sénateurs proscrits, deux M chevaliers, plus de C négociants, tous pères de famille.
- 3. Il y eut un grand nombre d'Èques et de Volsques taillés
- Parmi tant de pièces, il n'y en a qu'un petit nombre inié ressantes.

§ 425. PRÉT A, PRÉS DE. Prét à signifie disposé à ; et près de a le sens de sur le point de :

L'ignorance toujours est prête à s'admirer. (Boileau.)

On ne connaît l'importance d'une action que quand on est PRÈS DE L'EXÉGUTER. (La Fontaine.)

— Prét de, qui s'employait autrefois dans la double acception de disposé à et de sur le point de, n'est plus inusité.

\$426. PRÈS DE, AUPRÈS DE. Près de et auprès de éveillent également une idée de voisinage, de proximité :

Je l'ai vu près du temple, où son hymen s'apprête. (Racine.)

... Il faut placer, Joad ainsi l'ordonne,

Le glaive de David auprès de sa couronne. (Le même.)

Mais près de exprime simplement la proximité, tandis que auprès de exprime en outre une idée d'assiduité; ainsi Boileau a dit pour n'exprimer que la proximité:

... Toujours près des grands, qu'il prend soin d'abuser.

Et Corneille, pour exprimer une idée d'assiduité :

Reprends auprès de moi ta place accoutumée.

OBSERVATION. Dans le langage familler, on supprime quelquesois la préposition de, pour marquer la proximité locale : Près les Tulleries, près l'Institut. Mais la suppression de la préposition est de rigueur dans ces expressions et leurs analogues : Ambassadeur PRÈs la cour de Rome ; Commissaire royal PRÈs le Thédire-Français, etc.

Avec un nom de personne on dirait, dans le même sens, auprès de : L'ambassadeur de Sa Majesté Britannique AUPRES DU roi.

§ 427. AUPRÈS DE, AU PRIX DE. Comme la comparaison suppose le rapprochement des objets, on a d'abord employé près de et auprès de pour exprimer une comparaison:

Pour vous régler sur eux, que sont-ils *près* de vous? Dites, dites plutôt, cœur ingrat et farouche, Qu'auprès du diadème il n'est rien qui vous touche. (Racine.)

Aujourd'hui, auprès de, dans ce sens, est le seul usité : La terre est un point AUPRÈS DU reste de l'univers.

Mais si l'on veut marquer une opposition entre deux termes de nature différente, ou comparer deux objets auxquels on attache un prix réel ou métaphorique, alors on doit employer au prix de:

L'intérét n'est rien au prix du devoir. (Marmontel.) Ce service n'est rien au prix de celui qu'il m'avait

rendu. (Acad.)

§ 425. Pret A, Pres DE. 1. Jour et nuit un homme de mer est e jouet des éléments; le feu est toujours — consumer son vaisseau, l'eau — le submerger, et la terre — le briser.

 Après s'être déinis de la dictature, Sylla cria tout haut, au milieu de la place, qu'il était — rendre compte de sa conduite.

3. Je suis — maintenir mon sentiment jusqu'à la dernière goutte de mon encre-

4. La mort ne surprend point le sage.
Il est toujours — partir. (La Fontaine.)

§ 426. Paks DE, AUPRÈS DE. 1. Où un enfant peut-il être mieux

que — de sa mère?

2. J'apprends, monsieur le Maréchal, la perte que vous venez de faire, et ce moment est un de ceux où j'ai le plus de regret

de n'être pas — de vous.

Quel plaisir...
 L'un — de l'autre assis, tête-à-tête, en causant,
 D'aller chereher sans peine un spectacle amusant! (C. Delavigne.)

4. Quand ikest en colère, il ne fait pas bon — de lui.

- L'ambitieux armé qu'on place de la couronne, n'a, pour ainsi dire, que le bras à étendre pour la saisir.
  - 6. Tout semblait, je l'avoue, esclave de lui. (Voltaire.)
- 7. Tout le temps qu'il a habité Paris, il a, est demeuré Palais-Royal.

8. Nous n'avons point d'ambassadeur — Sa Majesté la reine de Portugal.

9. On a nommé votre oncle ambassadeur de France — saintsiège.

10. Les grandes puissances n'ont pas d'ambassadeurs, mais de simples résidents — des cours secondaires.

- § 427. AUPRÈS DE, AU PRIX DE. 1. Que sont les peines du corps des tourments de l'âme? Quel seu peut être comparé au seu des remords?
  - 2. Un gueux qui n'aura que l'esprit pour son lot,
     d'un homme riche à mon gré n'est qu'un sot. ( Destouches. )
- 3. Nous avons beau enfier nos conceptions, nous n'enfantons que des atomes de la réalité des choses.

Tous les anciens physiciens ne sont rien — des modernes.
 Que l'homme considère ce qu'il est — de ce qui est.

- 6. Tous les ouvrages de l'homme sont vils et grossiers des moindres ouvrages de la nature , d'un brin d'herbe, de l'aile d'une mouche.
  - 7. Qu'est ce que cet à-compte de ce qu'il me doit?
  - 8. Le bois le plus funeste et le moins fréquenté

    Est --- de Paris un lieu de sûreté. (Boileau.)
  - 9. La plus brune des Espagnoles est blanche d'une négresse.

\$428. ENTRE, PARMI. Entre s'emploie quand il s'agit de deux objets ou qu'on exprime une idée de réciprocité :
Son époux la retient tremblante entre ses bras. (Racine.)

La haine entre les grands se calme rarement. (Corneille.)

Parmi est employé lorsqu'il s'agit de plusieurs objets représentés ou par un nom pluriel ou par un collectif :

Parmi ces flatteurs, émules d'infamie. (M. J. Chénier. \'
Il faut parmi le monde une vertu traitable. (Molière.)

\$429. DURANT, PENDANT. Durant s'emploie quand on embrasse une époque dans toute sa durée :

On peut dire de M. de Turenne que la gloire l'a

suivi DURANT TOUTE SA VIE. (Fléchier.)

Pendant, indique une circonstance particulière :

Une famille vertueuse est un vaisseau tenu PENDANT LA TEMPÈTE par deux ancres : la religion et les mœurs.

\$430. VIS-A-VIS DE, ENVERS, À L'ÉGARD DE. Vis-à-vis de, employé pour envers, à l'égard de, n'est pas admis par l'Académie:

Je vois avec déplaisir la continuation de vos plaintes VIS-A-VIS DE nos deux confrères. (J.-J. Rousseau.)

Pour exprimer un rapport moral, on doit présèrer envers et à l'égard de. Vis-à-vis de marque un rapport de situation et de localité.

§ 431. AU TRAVERS, A TRAVERS. Au travers veut toujours la préposition de :

Nous passames AU TRAVERS DES écueils. (Fénelon.)

A travers s'emploie sans préposition:

L'homme marche à travers une nuit importune. (Chateaubriand.)
Au travers s'emploie pour exprimer l'idée d'un obstacle à surmonter; à travers a le même sens que au milieu de, parmi.

§ 432. VOICI, VOILA. Voici se rapporte à ce qui suit : Voici le code de l'égoiste : Tout pour lui. (Dubay.)

Voilà se rapporte à ce qui précède, ou à ce qui a été dit :

Veiller, régner sur soi, fuir ou vaincre le vice, Voilà de la vertu le plus noble exercice. (Ducis.)

\$ 483. AVANT, A MOINS DE, QUE DE. Avant de, à moins de, ont le même sens que avant que de, à moins que de, mais elles sont moins énergiques:

Il meurt AVANT D'avoir pu passer le Jourdain.

Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. (Boileau.)

Avant que, avant un infinitif, n'est plus d'usage aujourd'hui.

- § 428. ENTRE, PARMI. 1. J'allais chercher dans la forêt queque lieu désert où nul tiers importun ne (venir) s'interposer la nature et moi. 2. Par malheur il y a trop peu d'intervalle le temps où l'on est trop jeune, et celui où l'on est trop vieux. 3. Il n'est point de liaisons durables les hommes, si elles ne sont fondées sur le mérite et la vertu.
  - 4. les cris du sang l'amour en vain murmure. (De Belloy.)
- § 429. DURANT, PENDANT. 1. En hiver, la neige, on ne peut pas courre le cerf, les limiers n'ont point de sentiment. 2. Je ne peux plus retrouver que bien rarement les chères extases qui cinquante ans m'avaient tenu lieu de fortune et de gloire. 3. Rome se soutint principalement ses malheurs par la constance et la sagesse du sénat. 4. Les hommes, insolents la prospérité, sont toujours faibles et tremblants la disgrâce.
  - 5. ces jours, ces tristes scènes, Que faisiez-vous dans vos cloîtres déserts? (Gresset.)
- § 430. VIS-A-VIS DE, ENVERS, A L'ÉGARD DE. 1. La justesse d'esprit apprend à ètre équitable autres, et modéré pour soi-même. 2. Le souverain n'a qu'un seul devoir à remplir l'État, c'est de faire observer la loi.
  - 3. Lynx nos parcils, et taupes nous, Nous nous pardonnons tout et rien aux autres hommes. (La Fontaine.)
- \$ 431. AU TRAVERS, A TRAVERS. 1. Un roi ne voit le peuple qu'—prisme brillant de la cour; comment devinerait-il la misère sous les riches couleurs qu'il réfléchit? 2. Nous passames écueils, et nous vimes de près toutes les horreurs de la mort. 3. Le sable de la mer Caspienne est si subtil, que chez les Turcs il est établi en proverbe qu'il pénètre coque d'un œuf.
  - 4. périls un grand cœur se fait jour. (Racine.)
- § 432. VOICI, VOILA. 1. Justice et justesse, en deux mots ecode entier du cœur et de l'esprit.
  - 2. trois médecins qui ne nous trompent pas :
    Gaîté, doux exercice, et modeste repas. ( Dumoustier. )
- 3. Si ma religion est fausse, je l'avoue, le piége le mieux dressé qu'il soit possible d'imaginer.
- § 433. AVANT, A MOINS DE, QUE DE. 1. Le suicide est une mort furtive et honteuse, c'est un vol fait au genre humain: avant—le quitter, rends-lui ce qu'il a fait pour toi... Viens, que je t'apprenne à aimer la vie. Chaque fois que tu seras tenté d'en sortir, dis en toi-même: Que je fasse encore uns bonne action avant—mourir. 2. A moins—être fou, il est impossible de raisonner ainsî. 3. Il faut payer ses dettes, le salaire des artisans, les gages de ses domestiques, avant—faire des charités.
  - 4. Mais avant que partir je me ferai justice. (Racine.)

# Du complément des prépositions.

§ 434. Les prépositions, comme les adjectifs et les verbes; ne peuvent avoir un complément commun, quand elles expriment des rapports différents; ainsi l'on ne dira pas :

J'ai fait cela Pour et a Cause de vous.

J'ai fait cela A CAUSE et PAR RAPPORT A VOUS.

On doit dire pour être correct:

J'a fait cela Pour vous et A CAUSE DE Vous.

J'ai fait cela a cause de vous et par rapport a vous.

# Répétition des prépositions.

§ 435. Les prépositions à, de, en, se répètent générale-

ment avant chaque complément :

L'éloquence est destinée A exprimer les passions, A corriger les mœurs, A rendre les hommes bons et heureux.

Ce monde-ci n'est qu'une loterie De biens, de rangs, de dignités, de droits. (Voltaire.)

Cependant on peut, dans les énumérations, ne les énoncer qu'avant le premier terme :

On divise l'ancien continent EN Europe, Asie, Afrique.

(Voltaire.)

§ 436. Quant aux autres prépositions, il dépend de l'écrivain, ou de les exprimer une seule fois, ou de les répéter : Il n'est plus temps de reprendre cette besogne, MAL-GRÉ LES ERREURS et LES FAUTES dont elle fourmille.

> Ainsi, malgré mes soins et malgré ma prière, Vous prenez dans César une assurance entière. (Voltaire.)

En général la répétition rend la phrase plus énergique; elle convient, quand on veut exprimer une opposition : DANS la paix et dans la guerre, ou donner plus de valeur a toutes les parties d'une énumération :

AVEC une femme aimable, AVEC des enfants bien nés, et AVEC de bons livres, on peut vieillir doucement.

§ 437. Mais une préposition ne se répète jamais avant deux noms qui forment une seule et même expression :

Crébillon doit sa renommée A RHADAMISTE el ZÉNO-

BIE.

Il ne s'agit pas ici des personnages qui ont porté ce nom, mais d'une tragédie désignée au moyen de deux termes inséparables, qui n'éveillent qu'un seule idée.

## Du complément des prépositions.

\$ 434. — 1. Je place cet orateur non-seulement entre — mais encore au-dessus des hommes les plus éloquents de notre époque.

2. On peut tout sacrifier à l'amitié, sauf — et à l'exception de

l'honnête et du juste.

 Cet homme a toujours agi à sa tête; il a tout fait malgré et en dépit de nous.

4. Un magistrat doit juger selon — et conformément aux lois.

## Répétition des prépositions.

- § 435, 436.—1. L'homme droit et ferme est tonjours prêt à servir la patrie, — protéger le faible, — remplir les devoirs les plus dangereux, et - défendre, en toute rencontre juste et honnête, ce qui lui est cher au prix de son sang.
  - 2. Voyez de quel guerrier il vous plait de descendre : Choisissez de Cesar, - Achille, ou - Alexandre. (Boileau.)
- 3. Le génie est le don d'inventer et exécuter d'une manière neuve et originale.

4. Qu'ont gagné les philosophes, avec leurs discours pompeux, - leur style sublime, — leurs raisonnements si bien arrangés?

5. Toutes les factions devraient tomber et disparaître devant un besoin universel de justice, — impartialité et — vérité.

6. On est faible par paresse ou — défiance de soi-même ; malheur à celui qui l'est par ces deux causes ensemble; s'il est simple particulier. il ne sera que nul; s'il est roi, il est perdu.

7. Les courtisans tiennent les rois hors de toute communication

avec le peuple et — la vérité.

8. Vous irez par le coche en sa petite ville On'en onchu et - cousins vous trouveres fertile. (Molière,)

9. Ce qui rend le papillon bien supérieur à la rose, c'est qu'il a, outre la beauté des formes, les facultés de voir, - ouir, - odorer, — savourer, — sentir, — se mouvoir, — vouloir, enfin une âme douée de passions et — intelligence.

10. Il a soutenu le ministre contre sa mauvaise fortune, — ses propres frayeurs, — la malignité de ses ennemis, et enfin — ses

amis, ou partagés, ou irrésolus, ou infidèles.

11. Celui qui passe ses premières années dans la mollesse et la volupté, passera ses dernières dans le besoin et — la misère.

§ 437. — 1. La Fontaine a imité le Pogge dans la fable du Meunier, — son fils et — l'ane.

2. C'est Molière, dit-on, qui fournit à Racine l'idée et le sujet de la tragédie d'Étéocle et —Polynice.

3. On a publié une magnifique édition illustrée de Paul et -Virginie.

# CHAPITRE VIII.

### DR L'ADVERBE.

§ 438. Les adverbes modifient par eux-mêmes et d'une manière complète les mots auxquels ils sont joints, tandis que les prépositions ne sont que des modifications incomplètes qui exigent un complément : on emplois donc

Sans complément :

Avec un complément :

Les adverbes
Alentour.
Auparavant.
Dessus.
Dessous.
Dedans.
Dehors.
Les prépositions
Autour.
Avant.
Sur.
Sur.
Densous.
Dans.
Dans.
Hors.

La terre est emportée avec une rapidité inconcevable AUTOUR DU SOLBIL. (La Bruyère.)

Les plaisirs nonchalants folitrent alentour. (Boileau.)

On ne dirait donc plus aujourd'hui:

Ses sacriléges mains

Dessous un même joug rangent tous les humains,
mais sous un même joug.

§ 439. EXCEPTIONS. Dessus, dessous, dedans, dehors,

sont employés comme prépositions :

1° Quand on veut exprimer une opposition; dans ce cas dessus et dessous, dedans et dehors ont un seul et même complément:

ll'n'est ni dessus ni dessous la tasse. (Acad.)

2º Quand ils sont précédés de à, de, ou par :

On a tiré cela DE DESSOUS la table; ôtez cela DE DESSUS le buffet. (Acad.)

§ 440. Dessus, dessous, dedans, dehors, précédés d'une des prépositions à, de, en, par, s'emploient aussi sans complément:

Hérode fit tuer tous les enfants de l'age de deux ans et AU-DESSOUS. (Acad.)

§ 441. Autour, modifié par un adverhe, et avant, par plus, moins, si, très, en, etc., s'emploient adverbialement: ll regardait TOUT AUTOUR si on le suivait. (Acad.)

N'alions pas *plus avant* , demeurons , chèrs Énone , Je ne me soutiens plus , la force m'abandonne . (Racine )

### CHAPITRE VIII.

### DE L'ADVERBE.

- § 438. 1. Tous les maux sont depuis longtemps hors, dehors de la bolte de Pandore; mais l'espérance est encore dans, dedans.
- 2. Les vrais besoins sont très-bornés dans, dedans les enfants comme dans, dedans les hommes.
- 3. Auparavant, avant de louer un homme, interrogez sa vie; auparavant, avant de louer la puissance, interrogez votre cœur.
  - 4. N'aie point un sentiment sur, dessus les lèvres, et un autre
- dans, dedans le cœur.
- 5. Alexandre donna à Porus un royaume plus grand que celui qu'il avait avant, auparavant.
- 6. L'ignorant n'attend jamais de lui-même son bien et son mal, mais des choses qui sont hors, dehors de lui.
- 7. Ecrivez les injures sur, dessus le sable, et les bienfaits sur, dessus le marbre.
- 8. Hier, j'avais mille affaires, et je demeurai tout le jour hors,
- 9. L'espérance leurre le présomptueux qui se repose inconsidérément sur, dessus ses promesses.
  - Bien loin des doux rayons que répand l'œil du monde, La déesse aux vapeurs a choisi son séjour : Les tristes aquilons y siffent autour, alentour. (Voltaire.)
    - Puissiez-vous ne trouver dedans votre union Qu'horreur, que jalousie et que confusion. (Corneille.)
- § 439, 440. Exceptions. 1. Il y a des animaux dedans et dessous la terre.
  - 2. Les ennemis sont dedans et dehors la ville.
- 3. La raillerie ne convient pas à ceux qui sont élevés dessus, au-dessus autres.
- 4. Jésus-Christ peut-il demeurer dedans, au dedans, d'une idole abominable?
- 5. La faveur met l'homme dessus, au-dessus ses égaux, et sa chute dessous, au-dessus.
  - 7. Les esprits de ce temps
    Sont tout blancs (am) dehors et tout noirs (au) dedans. (Boileau.)
- 8. La foi dit bien ce que les sens ne disent pas, mais elle ne dit jamais le contraire : elle est dessus, au-dessus, et non pas contre.
- § 441. 1. Ne vous éloignez pas; promenez-vous ici autour en m'attendant.
- 2. Ne vous bornez pas à chercher dedans, dessus, dessous cherchez encore tout autour.

§ 442. AUSSI, SI. Aussi, exprime la comparaison; si, la comparaison et l'extension :

Il est AUSSI brave que César. — Il n'est pas si brave

que César. — Il est si brave qu'il vaincra.

§ 443. Aussi, si, se joignent aux adjectifs, aux partieipes et aux adverbes :

ll est aussi bon, aussi aimé que vous. Il est si bon, si

AIMÉ. — Il lit Aussi Peu que vous. — Il lit si Peu.

§ 444. Pour exprimer une comparaison, on emploie ordinairement aussi dans les propositions affirmatives, et si dans les propositions négatives :

Le plaisir de l'étude RST AUSSI tranquille que celui

des autres passions est inquiet. (Girard.)

Le lait de la femelle du buffle n'est pas si bon que celui de la vache. (Buffon.)

OBSERVATION. Aussi, si, ne doivent être employés que pour modifier des locutions adjectives ou adverbisles; ainsi, au lieu de dire : Je me trouve si Amon aise, etc. on doit dire : si FORT à mon aise.

§ 445. AUSSI, NON PLUS. Dans le sens de également, pareillement, on employait autrefois aussi dans les propositions affirmatives et négatives; et non plus dans les propositions négatives :

Il A MONTRÉ AUSSI un grand courage.

ll n'A PAS MONTRÉ NON PLUS un grand courage.

§ 446. AUTANT, TANT. Ces expressions comparatives servent à modifier les noms et les verbes :

J'AIME Horace AUTANT que je l'admire. (Buffon.)

Il n'y a rien qui exhorte tant à savoir bien mourir que de n'avoir point de plaisir à vivre. (Voiture.)

§ 447. Autant s'emploie pour aussi avec les adjectifs; mais il se place le plus souvent après l'adjectif que précède toujours aussi :

Cette qualité est aussi estimable que rare.

Cette qualité est estimable autant que rare. § 448. Tant exprime encore l'extension et la quantité :

Cette tragédie offre TANT de beautés, que je l'aurais crue de Racine. (Fabre.)

OBSERVATION. Autant se joint aux participes passés, lorsqu'ils éveillent une idée d'action; aussi se joint à ceux qui expriment la qualité : Cet homme est AUTANT ESTIME qu'aimé. — Paris n'est pas AUSSI PEU-PLE que Londres (Boniface.)

⊱ 💲 449. Après autant, aussi, si, on emploie que et non comme pour unir deux termes d'une comparaison :

Il est Aussi brave our son épée.

- \$442, 443. AUSSI, SI. 1. De la philosophie à l'impiété, il y a—loin que de la religion au fanatisme. 2. Numa fit la religion sérieuse, grave et modeste, que les ténèbres de l'idolatrie le pouvaient permettre. 3. La fortune est— extravagante qu'il n'y a rien qu'on ne puisse attendre de son caprice. 4. On ne va jamais loin que lorsqu'on ne sait où l'on va. 5. Il n'y a petit État qui ne puisse nourrir un grand hemme. 6. La vanité est la source de nos plus grandes peines; fl n'y a personne de parfait et de —fêté, à qui elle ne donne encore plus de chagrin que de plaisir.
- § 444. 1. L'âne est de son naturel sensible, patient, tranquille, que le cheval est fier, ardent, impétueux. 2. On a beau déclamer contre l'espèce humaine, les hommes ne sont pas corrompus qu'on le suppose. 3. Il n'ya point de sots incommodes que ceux qui ont de l'esprit.

OBSERVATION. — 1. Il était si — en colère, qu'on ne pouvait lui faire entendre raison. 2. J'étais si — à l'aise dans cette campagne, et tout était si — à ma convenance, que j'y aurais passé ma vie

- § 445. AUSSI, NON PLUS. 1. L'homme tourmenté par la fureur d'augmenter ce qu'il possède, l'est par la crainte de le perdre. 2. La faveur du prince n'exclut pas le mérite et ne le suppose pas. —3. S'il n'est pas juste qu'il puisse entrer dans les terres de ses voisins, il n'est pas juste que ses voisins puissent entrer dans les siennes. 4. L'ame de Mazarin, qui n'avait pas la barbarie de celle de Cromwell, n'en avait pas la grandeur.
- § 446. AUTANT, TANT. 1. La couronne de France est audessus des autres couronnes du monde, que la dignité royale surpasse les fortunes particulières. 2. Rien n'empêche d'être naturel que l'envie de le paraître. 3. Cette princesse a soulagé de misérables qu'elle a connu de véritables misères.
- § 447. 1. Les Macédoniens étaient supérieurs aux autres Grecs, que les autres Grecs étaient au-dessus des Perses.
  - 2. Votre refus est juste que ma demande. (Corneille.)
- § \$448. 1. Cette contrée offre de ressources que les habitants laissent la terre produire d'elle-même, sans se donner la peine de la cultiver: 2. L'Angleterre a changé qu'elle ne sait plus elle-même à quoi s'en tenir.

OBSERVATION. —1. Dieu est — élevé au-dessus de moi que l'être l'est au-dessus du néant. 2. L'abus des vérités doit être — puni que l'introduction du mensonge. 3. Ce jeune homme est — recherché dans sa parure que sa sœur est simple et modeste. 4. Cette jeune fille est — recherchée des personnes graves et sérieuses, que son frère, des esprits frivoles.

§ 449. — 1. Avec aussi peu de raison que, comme en ont les hommes, il leur faut autant de préjugés que, comme ils sont accoutumés d'en avoir. 2. Il est aussi sage que, comme Socrate

§ 450. DAVANTAGE, PLUS. Davantage et plus sont des adverbes de comparaison dont l'emploi est tout à fait distinct.

- Plus, toujours suivi du second terme de la comparai-

son, est inséparable de la conjonction que:

La paresse est PLUS dangereuse QUE la vanité.

— Davantage, placé au contraire à la fin de la comparaison, s'emploie toujours absolument :

La vanité est dangereuse ; la paresse l'est DAVANTAGE.

Plus peut figurer à la fin de la proposition,

1º Dans les oppositions :

De quoi m'ont profité mes inutiles soins? Tu me haissais plus, je ne t'aimais pas moins. (Racine.)

2º Quand il est modifié par un des adverbes encore, bien, beaucoup, etc.

Ses vers me plaisent; mais sa prose me charme encore

PLUS, beaucoup PLUS, bien PLUS.

On dirait aussi : encore DAVANTAGE, bien DAVANTAGE. § 451. Davantage ne peut précéder ni un adjectif ni un participe; DAVANTAGE savant, DAVANTAGE instruit, pour PLUS savant, PLUS instruit, sont des barbarismes.

On ne dira pas non plus avec Molière :

Il n'y a rien qui chatouille DAVANTAGE QUE les applaudissements. Il faut dire : PLUS QUE les applaudissements.

§ 452. Davantage ne doit pas non plus être suivi de la préposition de ; ainsi l'on ne dira pas comme Malherbe :

Tu vas à qui te fuit, et toujours te réserves À souffrir, en vivant, davantage d'ennuis,

Mais PLUS D'ennuis.

§ 453. On dirait très-bien cependant :

Ceci me venge DAVANTAGE DES sottises d'autrui. Parce qu'ici le complément qui suit de, dépend non de

l'adverbe davantage, mais du verbe qui précède.

§ 454. LE PLUS, servant à exprimer la supériorité relative, ne peut être remplacé par davantage, qui n'exprime que la comparaison; on dira donc:

De toutes les comédies de Molière, le Misanthrope est

celle qui me platt LE PLUS,

Et non, qui me plat davantage.

§ 455. Prus d'a demi, plus d'a moitié, sont des expressions que l'usage a consacrées, et qui s'emploient préférablement à plus qu'à demi, plus qu'à moitié.

N'êtes-vous pas vaincu PLUS D'à demi? (La Fontaine.

Son apprentissage est PLUS D'A MOITIÉ fait.

- § 450. DAVANTAGE, PLUS. 1. La confiance fournit à la conversion que l'esprit.
- 2. Le Télémaque a fait quelques imitateurs; les Caractères de la Bruyère en ont produit —.
  - 3. Il faut aimer sa patrie que sa famille.
- 4. La modération est comme la sobriété : on voudrait bien manger —, mais on craint de se faire mal.
- 5. Nos ennemis approchent de la vérité dans les jugements qu'ils font de nous, que nous n'en approchons nous-mêmes.
- 6. Il est attaché à la nature qu'à mesure que nous sommes heureux, nous voulons l'être —.
- 7. Quelque prompt que soit un mouvement, on peut en concevoir un qui le soit —.
- § 451,452. Phrases a corricer. 1. Il n'y a rien que je déteste davantage que de blesser la vérité. (Pascal.)
- 2. Quel astre brille davantage dans le firmament que le prince de Condé n'a fait dans l'Europe? (Bossuet.)
- 3. Je ne doute pas que cet excès de familiarité ne révolte davantage que nous ne sommes blessés de leurs prosternations. (La Bruyère.)
- 4. Ceux qui admirent davantage le protecteur que le persécuteur du roi Jacques donneront à Louis XIV la préférence. (Voltaire.)
- 5. Mon âme brisée était incapable de soutenir davantage d'assauts et de secousses.
- 6. La faiblesse de la raison de l'homme paraît bien davantage en ceux qui ne la connaissent pas qu'en ceux qui la connaissent. (Pascal.)
- § 453. 1. Ne nous étonnons pas, et ne nous effrayons pas davantage des reproches que les sciences morales ont encourus.
- 2. Je suis slatté de plaire à un Lomme comme vous, et je le suis encore davantage de la bienveillance que vous avez pour moi.
- § 454. LE PLUS. 1. L'irrésolution est le défaut qui s'oppose à notre avancement ou au succès de nos affaires.
- 2. Il n'y a point d'homme qui se croie en chacune de ses qualités au-dessous de l'homme qu'il estime —.
- 3. De tous les ouvrages de Fénelon, Télémaque est celui que j'admire —.
- § 485. 1. L'oubli de toute religion conduit à l'oubli de tous les devoirs; ce progrès est déjà plus à moitié fait dans le cœur du libertin.
- Nos deux sœurs entendirent plus à demi ses paroles, et se rapprochèrent.
- 3. Les glaces qui descendent du Nord sont déjà plus a moitié fondues lorsqu'elles arrivent sur le banc de Terre-Neuve.

§ 456. AUMOINS, DUMOINS. Au moins, qui signifie pour le moins, exprime une idée plus faible que celle qui est énoncée dans la première proposition :

L'ironie par elle-même n'a rien de tragique ; il faudrait AU MOINS qu'elle fat noble. (Voltaire.)

- Du moins est un terme de restriction qui équivaut à néanmoins, quoi qu'il en soit, cependant, etc. :

...... J'aime à voir quereller les méchants.

C'est un repos du moins pour les honnêtes gens. (Gresset.)

§ 457. BEAUCOUP. Lorsqu'il est placé avant les adverbes plus, moins, modifiant un adjectif, il est quelquefois précédé de la préposition de :

Il est DE BEAUCOUP PLUS savant que son frère.

Il serait moins énergique de dire : Il est BRAUCOUP plus savant.

Mais si Leaucoup est précédé de plus, moins, la préposition de, est de rigueur : Il est PLUS savant DE BRAUCOUP.

§ 458. Il s'en faut BEAUCOUP exprime une différence de qualité entre deux personnes ou deux choses :

Le cadet n'est pas si sage que l'atné, IL S'EN FAUT

BRAUCOUP. (Acad.)

- Il s'en faut de Braucoup exprime une différence de auantité :

IL S'EN FAUT DEBEAUCOUP que la somme y soit. (Acad.) § 459. PLUS TOT, PLUTOT. Plus tot éveille une idée de temps; c'est l'opposé de plus tard : La vie,

On plus tôt ou plus tard, doit nous être ravie. (Raynouard.)

- Plutot éveille une idée de choix, de préférence : Il était PLUTOT fait pour commander que pour obêtr.

§ 460. DE SUITE, TOUT DE SUITE. De suite signifie successivement, sans interruption:

Il ne saurait dire deux mots DE SUITE. (Acad.) - Tout de suite signifie aussitôt, sur-le-champ :

Il faut que les enfants obéissent TOUT DE SUITE. (Acad.) § 461. TOUT A COUP, TOUT D'UN COUP. Tout à

coup signifie soudainement, en un moment : Dieu changea TOUT A COUP le cœur du roi. (Bossuet.)

- Tout d'un coup signifie en même temps, d'une seule fois. Cet homme a gagne mille écus TOUT D'UN COUP.

§ 462. TRES. BIEN. Tres ne peut modifier qu'un adjectif et un adverbe; avant les noms, on se sert de bien, extremement; ainsi l'on ne dit pas : j'ai TRÈS-FAIM, TRÈSsolf; mais j'ai bien, extrêmement faim, solf.

§ 456. AU MOINS, DU MOINS. — 1. Si l'on n'est pas maître de ses sentiments, on l'est — de sa condunte.

2. Puisque les dieux nous otent l'espérance de vons voir régner au milieu de nous, — aidez-nous à trouver un roi qui fasse régner vos lois.

3. L'espérance, toute trompeuse qu'elle est, sert — à nous mener à la fin de la vie par un chemin agréable.

4. La sagesse inutile au monde est pire que certaines solies qui servent — à l'amuser.

5. Si l'on ne sait point divertir, il faut - ne point ennuyer.

§ 457, 458. BEAUCOUP. — 1. La vie des premiers hommes était — beaucoup plus longue que la nôtre.

2. Avant l'invention de l'artillerie, les batailles étaient — beau-

coup plus sanglantes qu'elles ne le sont aujourd'hui.

3. Aristote et Pline étaient très-savants l'un et l'autre; mais

Aristote était plus savant — beaucoup.

 Quelle que soit la durée de ce règne, le règne de Louis XIV aura été plus long — beaucoup.

5.Ce tonneau n'est pas plein; il s'en faut — beaucoup.

6. Il s'en fant — beaucoup que les grands fleuves de l'Europe aient un cours aussi vaste que les grands fleuves de l'Amérique.
7. Le pays n'est pas peuplé à proportion de son étendue, il s'en

faut - beaucoup.

- § 459. PLUS TÔT, PLUTÔT.—1. Le triste hiver, saison de mort, est le temps du sommeil ou de la torpeur de la nature. 2. Il est naturel à l'homme d'admirer le nouveau que le grand. 3. Il a été donné aux Chinois de commencer en tout que les autres peuples, pour ne plus faire aucun progrès. 4. La précision dustyle fut connue chez les peuples du Nord; les sensations, moins vives, firent qu'on voulut peindre que parler.
  - 5. Je ne hais pas les gens que la colère enflamme,

On sait mienx et - tout ce qu'ils ont dans l'amé. (C. Delavigne.)

§ 460. DE SUITE, TOUT DE SUITE.—1. Ceux qui ne sauraient penser longtemps — sur la même chose n ont que l'inconstance en partage. 2. Un étourneau peut apprendre à parler indifféremment français, allemand, latin, grec, et à prononcer — des phrases un peu longues. 3. Si l'on pouvait oublier que l'on est malade, on serait—, guéri. 4. Le lynx ne court pas — comme le loup.

§ 461. TOUT A COUP, TOUT D'UN COUP. — Cette étonnante

nouvelle retentit — comme un éclat de tonnerre.

 Qui pourrait s'en passer (des médecins) et mourir — De son vivant sans doute épargnerait beaucoup. (Regnard.)

- 3. une noire tempéte enveloppa le ciel et irrita toutes les ondes de la mer.
  - 4. La raison et la charité murirent en elle.

§ 462. TRÉS, BIEN. — 1. Gardez-vous de boire de l'eau pure et froide quand vous avez — chaud. 2. Pour que le lion attaque l'homme, il faut qu'il ait — faim

### DES EXPRESSIONS NÉGATIVES.

§ 463. Il n'y a proprement que deux adverbes de négation, non et ne; les autres expressions négatives pas, point, etc., sont des termes accessoires qui ne servent que de compléments aux deux autres.

Ne employé seul est l'expression négative la plus faible.

Je ne puis commander au trouble qui m'agite. (C. Delavigne.)

Ne pas est l'expression négative moyenne; elle a plus de force que ne, et elle est moins énergique que ne point:

La sagesse n'est pas toujours inaltérable. (La Chaussée.)

Ne point est l'expression négative la plus forte :

Il n'est point de noblesse où manque la vertu. (Crébillon.)

### Différence entre PAS et POINT.

§ 464. Pas exprime moins fortement la négation que point; il s'emploie pour indiquer quelque chose d'accidentel:

Il n'étudie Pas; il ne lit Pas; il ne dessine Pas. C'est-à-dire, dans ce moment, a présent, il n'étudie pas, il ne lit pas, etc.

\$ 465. Point s'emploie pour exprimer quelque chose d'habituel et de permanent :

Il n'étudie point; il ne lit point; il ne des n point. C'est-à-dire, il n'étudie, il ne lit, il ne dessine en aucun temps, jamais.

\$ 466. Pas et point, dans les propositions interrogatives, ont quelquefois un sens différent.

Pas s'emploie, quand on veut exprimer quelque chose de positif:

NE le savez-vous PAS? NE l'avez-vous PAS vu? ont généralement le sens de : Vous le savez ; vous l'avez vu.

Point s'emploie quand on veut exprimer quelque chose de douteux :

NE le savez-vous POINT? NE l'avez-vous POINT ou? Ces formes peuvent se traduire ainsi :

EST-IL POSSIBLE, que vous ne le sachiez POINT. JE NE

PUIS CROIRE que vous ne l'ayez point vu?

### DES EXPRESSIONS NÉGATIVES.

- § 463. 1. Les injures ne sont jamais bien réparées quand elles ne le sont qu'à demi.
  - 2. Jugez par vous-mêmes et non par l'opinion d'autrui.
  - 3. L'esprit n'est pas, point ému de ce qu'il ne voit pas, point. (Boileau.)
  - 4. Non content d'être injuste, ne permets pas, point l'injustice.
    - 5. Il n'est pas, point toujours bon d'avoir un haut emploi. (La Fontaine.)
- 6. Il n'y a pas, point d'accidents si, aussi malheureux, dont les habiles gens ne tirent quelque avantage, ni de si, aussi heureux, que les imprudents ne puissent tourner à leur préjudice.
  - 7. Non, je ne cherche —, je ne veux d'excuse; Il n'en est — pour moi lorsque l'houneur m'aocuse. (Voltaire.)

### Différence entre PAS et POINT.

- § 464, 465, 466. 1. Pas, point de vraies tragédies saus grandes passions.
- 2. Les lois humaines faites pour parler à l'esqrit doivent donner des préceptes, et pas, point de conseils.
- 3. Il est plus facile de parattre digne des emplois qu'on n'a pas, point, que de ceux qu'on exerce.
  - 4. Qui chérit son erreur ne la veut pas, point connaître. (Corneille.)
  - 5. Le sage ne parle pas, point vertu; il donne d bons exemples.
- 6. Il ne dépend point, pas de nous d'avoir, ou de n'avoir point, pas de passions; mais il dépend de nous de régner sur elles.
  - Je ne te puis blâmer d'avoir fui l'infamie,
     Et de quelque façon qu'éclatent mes douleurs,
     Je ne t'accuse pas, point, je pleur es malheurs. (Corneille.)
- 8. Notre pauvre malade ne dort p.s, point; le sommeil ne vient jamais lui faire oublier ses souffrances.
  - 9. Non, il n'est (pas point), ingrat; c'estemoi qui suis injuste. (Voltaire.)
- 10. En m'annonçant cette nouvelle, ne me trompez-vous pas, point? Si cela était, je vous en voudrais longtemps.
  - Voudrais-tu pos, point encore Me nier un mépris que tu crois que j'ignore? (Racine.)
- 12. Rester si longtemps sans venir me voir, c'est mal; ne saviezvous pas, point que j'étais malade?

## Emploi de PAS et de POINT.

§ 467. Avant un adverbe exprimant la comparaison, le temps ou la quantité, pas est plus fréquemment employé que point:

La tour, déjà élevée fort haut, ne l'était PAS AUTANT que

le souhaitait la vanité humaine. (Bossuet.)

Anibas disait que le Christ ne popuait PAS BEAUCOUP

tarder. (Le même.)

§ 468. Pas et point se placent après un verbe employé à un temps simple, et entre l'auxiliaire et le participe, quand le verbe est à un temps composé :

Vous ne connaissez pas celui dont vous paries. (Molière.) Je ne t'ai point aimé, cruel, qu'ai-je donc fait? (Racine.)

§ 469. Pas et point, joints à un infinitif, le précèdent presque toujours :

Evitez les tentations, afin de n'y PAS SUCCOMBER.

§ 470. Si deux infinitifs se suivent pas et point peuvent se placer entre les deux; mais l'expression négative est beaucoup plus énergique s'ils précèdent les deux infinitifs:

Je voudrais ne PAS SAVOIR ÉCRIRE, disait Néron, force

de signer un arrêt de mort.

# Suppression de PAS et de POINT.

§ 471. Pas et point, termes accessoires de négation, se suppriment élégamment avec les verbes pouvoir, oser, savoir, cesser, suivis d'un infinitif, et, dans le langage familier, après le verbe bouger:

Qui vit hal de tous ne saurait longtemps vivre. (Cornellie.)

Je nebougerai de là, puisque vous l'ordonnes. (Acad.)

§ 472. Ils se suppriment toujours, quand il entre dans la phrase une des expressions négatives aucun, nul, personne, guère, famais, nullement, ni répété; plus, rien, ne que employé pour seulement:

Nul n'aura de l'esprit hors nous et nos amis. (Molière.)

N'i l'aveugle hasard ni l'aveugle matière N'ont pu former mon âme, essence de lumière. (Lamartine.)

§ 473. Ils se suppriment encore, quand la proposition renferme une expression à laquelle on attribue un sens négatif; ainsi l'on dit:

Il NE voit goutte; pour il NE voit PAS.

Je ne l'ai vu de mà vie; pour je ne l'ai Jamais vu. Je n'en parlerai à ame qui vive, à qui que ce soit, pour je n'en parlerai à personne.

### Emploi de PAS ou de POINT.

- § 467, 468. 1. Nous n'avons assez de force pour suivre joute notre raison.
  - Il ne faut toujours croire les apparences.
     Le conscil en est bon, mais il n'est pas nouveau. (La Fontaine.)

3. Le bonheur et le malheur des hommes ne dépendent — meins

de leur humeur que de la fortune.

4. Ce qui forme tant d'ingrats dans le monde, c'est que l'orgueil ne veut,— devoir, et que l'amour-propre ne veut — payer.

- 5. Quoique les hommes se flattent de leurs grandes actions, elles ne sont souvent les effets d'un grand dessein, mais les effets du hasard.
  - Je n'ai oublié —, prince, que ma victoire Devait à vos exploits la moitié de sa gloire. (Racine.)

§ 469, 470. — 1. Vous nous apprenez des choses grandes et utiles : il serait honteux à nous de ne — le — avouer.

2. Je suis vraiment désolé de ne — pouvoir — faire ce que vous

me demandez.

 J'ai souvent regretté de ne—savoir — composer mon visage, afin de mieux cacher ma pensée.

## Suppression de PAS et de POINT.

§ 471, 472, 473. — 1. Quelque méchants que soient les hommes; ils n'oseraient — parattre ennemis de la vertu.

2. On ne trouve — jamais tant d'ingrats que lorsqu'on n'est —

plus en état d'en faire.

- 3. Deux médecins n'ent pu lui donner le trépas!
  Il ne mourra jamais. (Destouches.)
- 4. Il ne faut employer aucun terme dont on n'ait avant, auparavant explique le sens.

5. Il n'y a — quère de gens plus aigres que ceux qui tont doux

par intérêt.

6. Une des plus grandes preuves d'équité d'esprit, c'est de n'avoir — dans le jugement que nous portons des autres, aucun égard à celui qu'ils portent de nous.

7. L'homme doué d'un esprit juste et solide ne tombe — jamais

dans l'affectation.

8. Le cœur de l'homme ingrat est semblable à un désert qui boit avidement une douce pluie, l'engloutit et ne produit — rien.

9. Tout le monde se plaint de sa mémoire, et personne ne se

plaint — de son jugement.

- 10. L'indolent reste dans une médiocrité qui ne l'élève à rien.
  - 11. L'avare ne voit goutte dans ses véritables intérêts.
- 12. Je n'ai vu votre stère de ma vie, et je n'en ai entendu parler par qui que ce soit.

## Emploi et Suppression de Ne.

§ 474. Après les verbes appréhender, avoir peur, craindre, trembler, le verbe de la proposition subordonnée doit être précédé de ne, si la proposition principale est affirmative:

Craignez, seigneur, craignez que le ciel rigoureux
Ne vous haïsse assez pour exaucer vos vœux! (Racine.)

Vous avez bien peur que je ne change d'avis.

§ 475. Si l'on désire que l'action s'accomplisse, on emploie ne pas au lieu de ne :

Je crains qu'il n'ait pas le premier prix.

\$ 476. Mais si appréhender, avoir peur, etc., sont employés ou négativement ou interrogativement, le verbe de la proposition subordonnée rejette la négation :

Je ne tremble pas qu'il arrive. (Acad.)

Craignez-vous que mes yeux versent trop peu de larmes! (Racine.)

§ 477. Les règles qui précèdent s'appliquent à toute proposition subordonnée dépendant d'une principale où figure autre, autrement, mieux, moins, plus, plutôt, plus tôt que;

Si la proposition principale est affirmative, le second

verbe prend la négation ne :

Je vous entendejici mieux que vous ne pensez. (Racine.)

Si la proposition principale est négative ou interrogative, le second verbe s'emploie sans négation :

Il ne parle pas autrement qu'il agit.

Un homme PRUT-IL être PLUS heureux que vous l'ÉTRS.

\$ 478. Après contester, désespérer, disconvenir, douter, nier, employés négativement ou interrogativement, le verbe de la proposition subordonnée doit prendre la négation ne:

On NE PEUT PAS DOUTER que les pôles NE soient couverts d'une coupole de glace. (Bernardin de Saint-Pierre.)

Doutes-tu qu'il ne veuille implorer ma clémence ? (Racine.)

§ 479. Si ces verbes sont employés dans une proposition affirmative, le second verbe s'emploie sans négation :

IL ME PARAIT absurde de NIRR qu'il y AIT une intelli-

gence dans le monde. (Voltaire.)

\$ 480. OBSERVATION. Après douter et nier, employés négativement, on peut supprimer la négation dans la proposition subordonnée, si elle énonce un fait incontestable : Personne NE NIE qu'il y AIT un Dieu. (Chateaubriand.)

# Emploi et Suppression de NE.

- § 474, 475, 476, 477. 1. Les pères craignent que l'amour naturel des enfants s'efface. 2. La même justesse d'esprit qui nous fait écrire de bonnes choses, nous fait appréhender qu'elles le soient pas assez pour mériter d'être lues. 3. Jamais homme ne craignant que la présence du consul excitat une nouvelle sédition, jugea à propos de l'éloigner. 5. Peut-on craindre que la terre manque aux hommes? Il y en aura toujours plus qu'ils en pourront cultiver. 6. On appréhenda qu'elle ent le sort des choses avancées. 7. Ne craignez pas qu'en vous envoyant ma pièce, je vous en fasse une longue apologie. 8. Il ne faut jamais faire parler les hommes autrement qu'ils. parleraient eux-mêmes.
  - 9. Na peur que ce dieu, dans cet affreux séjour, D'un coup de son trident — fasse entrer le jour. (Boileau,)
  - 10. Seigneur, je erains pour vous qu'un Romain vous écoute (Corneille.)
- 11. Ces yieux solitaires vivent moins qu'ils meurent chaque jour par une mort anticipée. 12. On dompte la panthère plutôt qu'on l'apprivoise. 13. Les pauvres sont moins souvent malades faute de nourriture, que les riches le sont pour en prendre trop. 14. Je crois pouvoir dire d'un poste éminent qu'on y monte plus aisément qu'on s'y conserve. 15. Tremble que je dévoile ton âme aussi creuse que le rocher où se renferme l'ours du Labrador. 16. Spartacus ne fit pas moins de peine aux préteurs que Mithridate en faisait à Lucullus. 17. L'homme ne règne que par droit de conquête; il jouit plutôt qu'il possède.
  - 18. Qui rit d'antrui.

    Doit eraindre qu'en revanche on rie aussi de lui. (Melière.)
- § 478, 479, 480. 1. Je ne doute pas que la vraie dévotien—soit la source du repos. 2. Peu de gens contestent aujourd'hui que la terre tourne autour du soleil. 3. On ne désespérait pas que vous devinssiez riche. 4. Je ne disconviendrai pas qu'avec toutes ses perfections, on puisse faire quelques objections contre Sophocle.
  - Doutez-vous que l'Euxin me porte en deux jours Aux lieux où le Danube y vient finir son cours? (Racine.)
- 6. Peut-on nier que les bonnes mœurs soient essentielles à la durée des empires, et que le luxe soit diamétralement opposé aux bonnes mœurs? 7. L'on ne peut guère douter que les animaux actuellement domestiques sient été sauvages auparavant. 8. Ils ne nient point que la douleur soit un mal, et qu'il y ait de la peine dans la désunion des choses auxquelles nous sommes unis par le caractère.

§ 481. Après emplcher, éviter, prendre garde et se arder, employés dans le sens de prendre des mesures pour, le verbe de la proposition subordonnée prend toujours la négation, quel que soit le sens ou la forme de la proposition principale:

Le mot propre est souvent difficile à rencontrer, et, quand il est trouvé, la gêne du vers et de la rime EMPR-

CHE qu'on NE l'emploie. (Voltaire.)

Gardes qu'une voyelle à courir trop hâtée, Ne soit d'une voyelle en son chemin heurtée. (Bolleau.)

§ 482. Après il s'en faut que, il s'en faut beaucoup, de beaucoup que, peu s'en faut que, il tient à moi, à toi, à lui que, etc., le verbe de la proposition subordonnée ne prend la négation que si la première proposition, est interrogative ou renferme une expression négative.

Ainsi on dira sans négation :

IL TIENT A VOUS, A LUI que tout se passe bien.

Et avec la négation :

Je ne sais à quoi il tient, il ne tient a rien, à quoi TIENT-IL que je NE lui rompe en visière? (Acad.)

Peu s'en faut que Mathan ne m'ait nommé son père. (Racine.)

§ 488. Après défendre, qui exprime une chose positive. le verbe de la proposition subordonnée ne prend jamais la négation :

Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne,

Que j'avais défendu que vous vissies personne. (Molière.)

§ 484. Après les locutions conjonctives à moins que, de crainte que, de peur que, et que employé pour sans que, on emploie toujours la négation ne :

Ne jetez pas, dit Jésus, les perles devant les pourceaux,

DE PEUR QU'ils NE les foulent aux pieds.

Je ne puis travailler qu'aussitôt je NE sois malade.

Les poëtes seuls, et rarement encore, retranchent la négation.

§ 485. Après avant que, sans que, on supprime généralement la négation ne :

AVANT QUE les nations fussent converties, tout n'était pas accompli. (Pascal.)

Eh! peut-on être heureux sans qu'il en coûte rien? (Lafosse.)

- § 481, 482.—1. Prends gerde que jamais l'astre qui nous éclaire — te voie en ces lieux mettre un pied téméraire. (Racine.)
- Il marche, dort, mange et boit comme les autres, mais cela n'empéche pas —qu'il soit fort malade.
  - Hé! pourrai-je empécher, malgré ma diligence, Que Rozane d'an coup — assure sa vengeance? (Racine.)
- 4. Il s'en fallait beaucoup que la famille de Descartes lui rendit justice.
- 5. Prends garde qu'il surprenne les trois juges et Pluton même.
  - 6. Mais il ne tient qu'à vous que son chagrin passe. (Molière.)
- 7. Il s'en faut peu que le crime soit loué comme la vertu même.
  - 8. Peu s'en fallait que je me crusse parent du duc.
  - Évitez qu'un excès de rigueur, d'indulgence,
     encourage l'audace, ou arme la vengeance. (Delille.)
- 10. I) ne tiendra pas à moi qu'on vous rende tout l'honneur qui vous est dú.
- § 483. 1. Le médecin défend qu'il se livre à des exercices violents, et qu'il fasse de longues courses. 2. Sa Majesté défend de rien écrire pour soutenir cette doctrine.
  - 3. J'ai même dé/endu par une expresse loi Qu'on — osât prononcer votre nom devant moi. (Racine.)
- § 484, 485. 1. Le lion n'attaque jamais l'homme, à moins qu'il soit provoqué. 2. L'homme impatient rompt les branches pour cueillir le fruit avant qu'il soit mûr. 3. Je ne saurais voir d'honnêtes pères chagrinés par leurs enfants, que cela m'émeuve. 4. Hélas! nous ne pouvons un moment arrêter les yeux sur la gloire de la princesse, sans que la mort s'y arrête aussitôt pour tout offusquer de son ombre.
  - 5. Quel indigue plaisir peut avoir l'avarice?

    Et que sert 'amasser à moins qu'on joaisse? (Boursault.)
- 6. Toutes les créatures paraîtront devant Dieu comme le néant, sans qu'il y ait entre elles d'autres prérogatives que celles que la vertu y aura mis. 7. Ne nous livrons pas trop, de crainte qu'on nous trompe.
  - Je veux pourtant songer à mettre ordre à mon bien,
     Avant qu'un prompt trépas m'en ête le moyen. (Regnard.)

# CHAPITRE IX.

### DE LA CONJONCTION.

§ 486. Et sert à unir 1º deux propositions affirmatives : Tout ce que j'aperçois me charme et m'intéresse. (La Harpe.)

2º Deux propositions dont l'une est affirmative et l'autre négative :

IL SE DONNE beaucoup de mal, et ne réussit à rien.

3º Deux propositions négatives :

IL N'Y A POINT de cabinets si mystérieux qu'ils ne prétendent pénétrer, et ILS NE SAURAIENT consentir à ignorer quelque chose. (Montesquieu.)

4º Les parties semblables d'une proposition affirmative : La naissance excite L'émulation dans les grandes ames, et l'orgueil dans les petites.

Les lois sont destinées à rendre les hommes SAGES et

HEUREUX. (Fénelon.)

\$ 487. Et peut, par énergie, être répété avant chacun des sujets, des attributs et des compléments partiels :

Et le riche et le pauvre, et le faible et le fort, Vont tous également des douleurs à la mort. (Voltaire.)

Ou bien n'être énoncé qu'avant le dernier :

Les plaintes, les regrets et les pleurs sont perdus. (Le même.)
Ou n'être placé qu'entre les termes mis en opposition :

On ne parla que de pinceaux , D'ombres et de couleurs, d'images, de tableaux. (La Harpe.)

§ 488. Et ne doit pas être exprimé,

1° S'il y a synonymie entre les termes d'une énumération : Son luxe, son faste, *importune tout le monde*.

2º Quand il y a gradation dans les termes ou dans les propositions :

Femmes, moines, vicillards, tout était descendu ; L'équipage suait, souffiait, était reneiu. (La Fontaine.)

3º Entre deux propositions mises en opposition, et commençant par plus, mieux, moins, autant:

Plus je vais en avant, Plus je trouve qu'il n'y a rien de si doux que le repos de la conscience. (Racine.)

Moins on a de passions, Plus on renferme en soi d'éléments de bonheur. (Marmontel.)

4º Entre les propositions qui expriment une opposition : LE PARESSEUX perd sa vie; L'HOMME LABORIEUX la dépense.

#### CHAPITRE IX.

### DE LA CONJONCTION.

- § 486, 487. Et.—1. L'adulation enfante l'orgueil, l'orgueil est toujours l'écueil fatai de toutes les autres passions.
- 2. Il y a des personnes à qui les défauts siéent bien, d'autres qui sont disgraciées par leurs bonnes qualités.
  - 3. Il emprante à chacun ne rend à personne.
  - 4. Les animaux n'inventent ne perfectionnent rien.
- 5. La force de l'âme est le courage de soutenir l'adversité, d'entreprendre des choses vertueuses difficiles.
  - 6. Le sage est ménager du temps des paroles. (La Fontaine.)
- 7. L'esprit, la science la vertu sont les véritables biens de l'homme.
- 8. Le goût est un discernement prompt, vif délicat, qui natt de la sagacité de la sagesse de l'esprit.
  - 9. Plus loin le tambourin le fifre la trompette, Font entendre des airs que le vallen répète, (Saint-Lambert,)
- 10. A toute heure applique-toi à faire tout avec gravité, -- dou-
- ceur, liberté, justice.

  11. L'envie rend injuste cruel; elle conduit à la haine, la plus ofieuse la plus noire des passions.
- 12. Boileau fut tout à la fois la ferreur le fléau des méchants poëtes, le défenseur l'appui des bons écrivains.
- 13. L'homma est un assemblage de lumière d'ignorance d'espérance d'incertitude.
  - 14. Quiconque est riche est tout ; sans sagesse il est sage,

Il a sans rien savoir la sagesse en partage, Il a l'esprit, — le cœur, — le mérite, — le rang,

- la vertu, la valeur, la dignité, le sang. (Boileau.)
- 15. La vie est pour les uns un lac paisible pour les autres un torrent impétueux.
- § 488. 1. Plus je vois décroître le nombre de mes amis plus je deviens sensible au peu qui m'en reste.
- 2. Autant le toucher étend les opérations autour de l'homme, autant la vue étend les siennes au delà.
  - Moins nous désirons plus nous possédons.
- 4 Autant les lois sont fortes avec les mœurs autant elles sont faibles sans les mœurs.
- 5. Plus les hommes en pouvoir ont de torts, moins on doit leur en parler, si l'on veut obtenir justice.

§ 489. Ni s'emploie pour unir deux propositions principales négatives dont la seconde est elliptique :

Le lion n'est pas fait pour tracer les sillons.

Ní l'aigle pour voler dans les humbles vallons. (J.-B. Rousseau.)

On l'emploie encore pour unir les subordonnées dépendant d'une négative :

IL NE FAUT PAS qu'on vous accuse NI qu'on vous soupconne.

On l'emploie enfin pour unir les parties semblables d'une proposition négative :

Quoique Dieu soit puissant, il ne peut VIOLER ses pro-

messes ni tromper les hommes. (Montesquieu.)

§ 490. Ni, employé à la place de pas, unit élégamment les sujets, les attributs et les compléments :

Le solell ni la mort ne se peuvent regarder fixement.

Il n'est ni bon ni aimable. Il n'a ni foi ni loi.

§ 491. Ni est encore employé pour éviter la répétition de sans et de sans que :

Dans les réves, les sensations se succèdent BANS QUE

l'ame les compare ni les réunisse. (Buffon.)

Mais si l'on répète sans, on emploie la conjonction et : Sans joie ET sans murmure elle semble obeir. (Racine.)

§ 492. Ni a été employé, par quelques écrivains, après empêcher, défendre, employés sans négation :

Bientôt ils *défendront* de peindre la Prudence, De donner à Thémis ni bandeau ni balance. (Boileau.)

Une idée négative était dans l'esprit de l'auteur ; il a voulu dire : ILS NR PERMETTRONT PAS de donner à Thémis un bandeau NI une balance. L'emploi de ni; résulte donc d'un accord sylleptique.

§ 493. Ou peut se répéter avant chacun des termes ou chacune des propositions qu'il unit, ou ne s'énoncer qu'une fois :

Ou lassés, ou soumis,

Ma funeste amitié pèse à tous mes amis. ( Racine.) Avec moi de ce pas venez vaincre ou mourir. (Boileau.)

§ 494. Ou ne peut lier que les termes semblables d'une proposition affirmative; ainsi au lieu de dire: Votre père ou votre frère ne viendra pas; on dit : Votre père ni votre frère NB viendront PAS.

§ 495. Ou ne peut joindre non plus deux membres de phrase dont l'un est négatif et l'autre affirmatif; ainsi, au lieu de dire comme Barthélemy : Des pays qui ont été POINT ou MAL DÉCRITS, on dira : Des pays qui n'ont POINT ÉTÉ DÉCRITS ou qui ne L'ONT ÉTÉ que MAL.

§ 489. NI. — 1. L'honneur ne peut s'acquérir sans travail, — la sagesse sans experience.

2. Le style de Tacite n'a rien de commun avec celui de Tite-Live,

— celui de La Fontaine avec celui de Phèdre.

3. On n'est jamais si heureux - si malheureux qu'on se l'imagine.

4. Le soleil n'est point un corps de la même espèce que la terre

— que les autres planètes.

- 5. L'orgueil n'est jamais mieux déguisé plus capable de tromper que lorsqu'il se cache sous la figure de l'humilité.
  - 6. Les rois ne peuvent se perdre se sauver tout seuls.
- Il ne veut pas qu'on l'accuse qu'on le soupconne.
   La boussole n'a point été trouvée par un marin; le télescope par un astronome, le microscope par un physicien, l'imprimerie par un homme de lettres, la poudre à canon par un militaire.
- § 490.—1. Ne riez—longtemps,—souvent,— avec excès. 2. L'indolent n'est touché— de la vertu,— de la gloire,— de la réputation,— de la fortune,— des nœuds du sang,— de l'amitié,— des arts. 3. On ne fait jamais— tout ce qu'on peut— tout ce qu'on veut. 4. Le vrai courage est toulours ce qu'il doit être; il ne faut— l'arrêter— le retenir.
- § 491.—1. Tarquin prit la couronne sans être élu par le sénat — par le peuple. 2. Les plus charmantes retraites ne plaisent guère sans Bacchus — Cérès. 3. On arma tous les habitants sans distinction de sexe — d'àge.
  - Je reçus, et je vois le jour que je respire,
     Sans que père mère sient daigné me sourire. (Racine.)
- § 492. 1. J'empêche que pendant le reste de l'année on appelle quelqu'un en jugement, qu'on le mette en prison. (Vertot.)
  - Un jour ce dieu bizarre...
     Inventa du sonnet les rigoureuses lois....
     Défendie qu'un vers faible y pût jamais entrer,
     Ni qu'un mot déjà mis osats 'y remontrer. (Boileau.)
- \$493, 494. OU.—1. Quem'importe— leur vie leur trépas 2. Je serais, en agissant de la sorte, suspect de trop d'ami pour lui, de trop de complaisance pour vous. 3. Ou peut être quelquefois plus fort plus heureux que ses ennemis.
  - Selon qu'il vous menace qu'il vous carosse.
     La cour autour de vous s'éloigne s'empresse. (Racine.)
- § 495. Phrases a corriger. 1. C'est un pays où l'on ne trouve point ou peu d'eau douce. 2. Cette contrée n'offre pas ou, pour bien dire, si peu de ressources qu'on ne pourra jamais la coloniser. 3. Cet enfant ne montre pas ou très-peu de reconnaissance de tout ce que vous faites pour lui. 4. Ces malheureux ont été très-mal ou point récompensés de leurs peines.

§ 496. MAIS sert à unir toutes les propositions affirmatives ou négatives:

Le premier de nos devoirs EST d'être homme; MAIS le

second EST d'être citoyen.

ON AIME à deviner les autres, MAIS on n'AIME PAS à être deviné. (Vauvenargues.)

§ 497. Si la première proposition est négative et la seconde affirmative, on peut supprimer le verbe:

Le flambeau de la critique NE doit PAS brûler, MAIS

éclairer.

§ 498. Si la première proposition est affirmative et la seconde négative, il faut ou répéter le verbe, ou faire suivre la conjonction mais de la négation non; ainsi l'on dit également bien :

On aime à deviner les autres, mais on n'aime pas

à être deviné; ou : MAIS NON à être deviné.

§ 499. COMME. Lorsque cette conjonction figure en tête du premier membre d'une phrase, il est d'usage de la remplacer par que en tête du second :

COMME il vous a trompé et qu'il pourrait vous trom-

per encore, vous ne sauriez trop vous en défier.

§ 500. DE MÉME QUE. Quand cette locution conjonctive est énoncée avant deux membres de phrase exprimant la comparaison, il est élégant de mettre de même avant le second :

De même que le soleil brille sur la terre, de même le

juste brillera dans les cieux. (Acad.)

\$ 501. SOIT, SOIT QUE. Lorsque ces conjonctions ont été exprimées, on peut les répéter, ou les remplacer par ou :

Soit clémence, soit justice... soit qu'il vive, soit qu'il meure, ou : soit clémence ou justice... soit qu'il

vive ou qu'il meure.

Mais on ne dirait pas : soit clémence ou soit justice... soit qu'il vive ou soit qu'il meure.

\$ 502. QUE. La conjonction que s'emploie pour éviter la répétition d'un très-grand nombre de conjonctions:

Neptune QUAND il élève son trident et QU'il menace les flots soulevés. (Fénelon.)

Puisqu'on plaide, qu'on meurt et qu'on devient malade, Il faut des médecins, il faut des avocats. (La Fontaine.)

A quoi vous servira que vous ayez de l'esprit, SI vous ne l'employez pas et QUE vous ne l'appliquiez pas?

- § 496, 497, 498. MAIS. 1. ll est bon de se fier aux hommes;
   il est encore meilleur de s'en défier.
  - 2. L'harmonie ne frappe pas seulement l'oreille, mais.... l'esprit.
- 3. Il faut respecter les fautes des grands hommes, mais.... pas les imiter.
  - 4. Le gibier du lion ce ne sont pas moineaux,

    Mais beaux et bons sangliers. (La Fontaine.)
  - 5. On aime à demander des conseils, mais... pas à les suivre.
- 6. On trouve des moyens pour guérir de la folie, mais... pas pour guérir un esprit de travers.
- § 499. COMME. 1. Comme l'été a été fort mauvais et l'automne est très-beau, il est probable que nous prolongerons notre séjour à la campagne.
- 2. Comme l'ambition n'a pas de frein, et la soif des richesses nous consume tous, il en résulte que le bonheur fuit à mesure que nous le cherchons.
- \$ 500. DE MÉME QUE. 1. De méme que la cire molle reçoit aisément toutes sortes d'empreintes et de figures, un jeune homme reçoit facilement toutes les impressions qu'on veut lui donner.
- 2. De même qu'on doit en certaines occasions faire preuve de bonté, — on doit en quelques autres montrer de la fermeté.
- \$ 501: SOIT, SOIT QUE. 1. Soit faiblesse, bonté, il lui a fait grace.
- 2. Soit qu'on le punisse, qu'on lui pardonne, on n'obtient jamais rien de lui.
  - Un grand homme eut toujours des droits sur notre cœur, Soit qu'à notre faiblesse il offre un protecteur, Ou soit que la conquête illustre la victoire. (Saurin.)
- 4. Je conformerai mon sort au vôtre, soit que vous consentiez à vivre, — vous persistiez à vouloir mourir.
  - 5. Soit raison, caprice, Rome ne l'attend point pour son impératrice, (Racine,)
- § 502. QUE. 1. Quand on ne cherche qu'à faire du bien aux hommes et on n'offense point le ciel, on ne redoute rien ni pendant la vie, ni après la mort.
- Le jeu est un gouffre qui n'a ni fond ni rivage; dès qu'on est embarqué sur cette mer orageuse et — on a perdu la terre de vue, il est rare qu'on la revoie.
- 3. On fait moins par estime que par inclination, parce que l'estime est comme étrangère chez nous, et l'inclination est un mouvement naturel.

§ 503. A CAUSE QUE. DEVANT QUE. DURANT QUE. MALGRÉ QUE. Ces locutions ne sont plus en usage; parce que s'emploie pour à cause que; avant que pour devant que; pour pendant que pour durant que, et de quoique pour malgré que.

On dit rependant encore malgré que j'en aie, yu'il en ait, expression admise pour en dépit de moi, de lui, contre

mon gré, son gré :

Il faut être de son sentiment MALGRÉ QN'ON EN AIT. \$504. PARCE QUE. PAR CE QUE. Paroe que, en deux mots, signifie attendu que:

Là, tout est beau, pares que tout est vrai. (J.-B. Rousseau.)

- Par ce que, en trois mots, signifie par CRLA que, par

LA CHOSE OU LES CHOSES que:

PAR CR Qu'il m'a dit, f'ai deviné ce qu'il était forcé de me taire, c'est-à-dire par cela ou par la chose que, etc.

\$505. PAR CE QUE, PUISQUE. Ces deux conjonctions ne peuvent s'employer l'une pour l'autre; ainsi l'on exprimerait deux idées dilférentes, si l'on disait:

Je le veux, PARCE QUE cela est juste, et je le veux, PUIS-

QUE cela est juste.

Parce que exprime la cause et peut se traduire par ces mots : par le fait que, par la raison, par le motif que.

Puisque exprime la consequence et peut se traduire par

vu que, attendu que, etc.

\$506. QUAND, QUANT. Ces deux expressions diffèrent complétement de nature et de sens :

Quand est une conjonction qui signifie lorsque ou dans

quel temps?

QUAND vous partirez; QUAND partirez-vous?

· Quant, préposition, est toujours suivi de à, et signifie à l'égard de, concernant, touchant, et se joint aux noms de personnes et de choses :

Quant à mon confesseur, ses avis sont ma loi. (C. Delavigne.)

QUANT à cette affaire, je m'en inquiète peu. (Acad.) .

§ 507. QUOIQUE. QUOI QUE. Quoique en un mot est une conjonction et a le sens de bien que :

Quotous l'Évangile propose à tous la même doctrine, il ne propose pas à tous les mêmes règles. (Massillon.)

— Quot que en deux mots signifis quelque chose que : Quoi qu'il fasse, un anon ne sera jamais qu'un ane.

- § 503. A CAUSE QUE, DEVANT QUE, DURANT QUE, MALGRE QUE. 1. Durant que les Romains méprisèrent les richesses, ils furent sobres et vertueux. 2. Tout écrivain doit se persuader qu'on n'est pas entendu seulement à cause que l'on s'entend soi-même, mais parce qu'on est en effet intelligible.
  - 3. Je n'ai done traversé tant de mers, tant d'États, Que pour venir si loin préparer son trépas, L'assassiner, le perdre? Ah! devant qu'il expire... (Racine.)
- 4. Nous nesentons point notre petitesse; et malgré qu'on en ait, nous voulons être comptés dans l'univers, et y figurer.
- § 504. PARCE QUE, PAR CE QUE. 1. Les fortunes promptes en tout genre sont les moins solides, il est rare qu'elles soient le prix du mérite. 2. Peu de chose nous console, peu de chose nous aflige. 3. Ces mensonges peuvent quelque fois se ressembler; mais je les considère ici ils ont de différent. 4. La noblesse donnée aux pères ils étaient vertueux, a été laissé aux enfants pour qu'ils le devinssent. 5. Quand quelqu'un vous veut et vous fait du bien, ne vous en montrez pas indigne il y a de plus honteux, l'ingratitude.
- § 505. PARCE QUE, PUISQUE. 1. Les grands hommes entreprennent de grandes choes — elles sont grandes, et les fous — ils les croient faciles. 2. — on vous en prie et que rien ne s'y oppose, n'hésitez pas à faire ce qu'on vous demande 3. Ces flèches font des blessures mortelles, — elles sont empoisonnées.
  - 4. plaide et qu'on meurt et qu'on devient malade,
    Il faut des medecias, il faut des avocats. (La Fontaine.)
- § 506. QUAND, QUANT. 1. Quel progrès ne fait-on pas dans l'étude, on soutient de longues veilles par la santé et par la constance, —, outre ses lumières, on a les conseils et la communication des grands hommes, et on joint à l'assiduité du travail la facilité du génie. 2. à la cour de Louis XIV et à son siècle, les esprits fins y apercevaient déjà un changement que les esprits grossiers ne voient que quand la décadence est arrivée.
  - à veus, Buckingham, mon bon, mon noble ami,
     Vous avez reculé; c'est trabir à demi. (C. Delavigne.)
- § 507. QUOIQUE, QUOI QUE. 1. Jamais en ce puisse être, les méchants ne sont bons à rien de bon. 2. Turenne aimat la gloire, il la cherchait dans le témoignage de ses actions, et non pas dans le témoignage des hommes. 3. Il faut intéresser dans la comédie comme dans la tragédie, par des moyens différents.
  - 4. l'on puisse faire, Il n'est moyen qu'un homme à chacun puisse plaire, (Reguier.)

# CHAPITRE X.

## DE L'INTERJECTION.

- \$ 508. Les seules interjections dont l'emploi prése des difficultés sont les suivantes : Ah! Ha! Oh! Ho! Eh! hé!
- § 509. Ah! exprime la douleur, la joie ou l'admiration; c'est un cri arraché par une émotion profonde :
  - Ma honte ne peut plus soutenir votre vue, Et je vais... — Ahl cruel, tu m'as trop entendue. (Racine.)
  - Ha! exprime la surprise, l'effroi :
    HA! HA! monsieur est Persan? (Montesquieu.)

Ces deux interjections n'ont pas la même valeur phonique. Le son de ah i signe de douleur, est grave; celui de hai signe d'étonnement, ost bref.

§ 510. Oh! exprime un sentiment d'admiration, d'exaltation, et sert quelquefois à affirmer :

OH! qu'il est oruel de n'espérer plus. (Fénelon.)

- On! pour le coup j'avais tort. (Domergue.)
- Hol exprime la surprise, l'étonnement, et s'emploie aussi pour appeler :

Inconstant! ho! voilà votre mot ordinaire. (Colin d'Harleville.) Holà! ho! descendes que l'on ne vous le dise, Jeune homme qui menes laquais à barbe grise. (La Fontaine.)

- -O est un signe d'invocation ou d'appellation qui se place dans l'apostrophe avant les noms et les pronoms :
  - O Richard! 6 mon roi! L'univers t'abandonne. (Sédaine.)

O se place aussi avant un verbe, dans les propositions exclamatives : O puissé-je, etc.

§ 511. Eh! exprime la douleur, la plainte, et s'emploie dans les phrases interrogatives :

Eh! qui n'a pas pleuré quelque perte cruelle. (Delille.)

— Hé! s'emploie pour attirer l'attention sur ce qui suit : Hé! madame, l'on loue aujourd'hui tout le monde. (Mollère.)

Cette interjection sert aussi pour appeler, pour avertir: Hú! vous, par ioi! arrivez donc. — Hú! prenez garde.

Eh! appartient au style noble, hé! au style familier.

OBSERVATION. Ah, oh, eh, sont en quelque sorte proclitiques, c'està-dire, qu'ils t'appuient sur le mot suivant dans la prononciation, tandis que ha, ho, hé, sont toujours suivis d'une pause.

## CHAPITRE X.

## DE L'INTERJECTION.

508, 509. AH! HA\$ 1. — ma mère, épargnes votre malheureux fils.

Ombre d'Agamemnon, sois sensible à mes cris!

(Crébillon.)

- 2. —! voici Raba-Joie, Avec ses vérités, il s'en va tout gâter. (Destouches.)
- 3. Que vous m'avez fait mal!
- 4. J'ai de l'esprit assez pour faire du A tous les beaux endroits qui méritent des —! (Molière.)
- § 510. OH! HO! O! 1. J'ai poussé jusqu'au bout un projet si bardi.
  —! —! les grands talents que votre esprit possède.
  ( Molière.)
- 2. l que la nature est sèche qu'elle est vide quand elle est expliquée par les sophistes !
  - que d'écrits obscurs, de livres ignorés,
     Furent en ce grand jour de la poudre tirés. (Beileau.)
- 4. nuit désastreuse! nuit effroyable! où cette étonnante nouvelle, Madame se meurt, Madame est morte, retentit tout à coup comme un éclat de tonnerre!
  - Notre linotte était absente.
     A son retour, Dieu! quels dégâts!
     Plus de nid! le chêne en éclats!
     —, et le serai plus prudente,
     Dit-elle, logeons-nous six étages plus bas. » (Dorat.)
  - 6. mon fils, ma joie, l'honneur de mes jours ! — passion du jeut hé quoi l'homme en délire Même avec des hochets se blesse et se déchire? (Lemierre.)
- § 511. EII! HÉ! 1. bien! de quoi est-ce question? qu'avezvous? quel est le mal que vous sentez?
  - 2. J'espère
    De tous mes ennemis désarmer la colère.
    Tu crois que vainement le serai généreux.
     bieu? qu'ils soient ingrats, pourvu qu'ils soient heureu.

    (Raynouard.
    - 3. 1 1 d'où vient ce plaisant mouvement ! (Molière.)
  - 4. mon pauvre homme, que je vous plains!
    - 5. : messieurs, c'en est trop. Lainez cela, de grâce. (Molière.)

## CHAPITRE XI.

### DES FIGURES DE SYNTAXE.

\$512. On désigne, sous le nom de figures de syntaxe, certaines formes de phrases dans lesquelles la construction grammaticale n'est pas observée. Les figures de syntaxe sont : l'ellipse, le pléonasme, la syllepse et l'inversion.

## I. De l'ellipse.

§ 513. L'ellipse est la suppression d'un ou plusieurs mots; elle rend le discours plus rapide, plus concis et plus énergique, mais elle ne doit rien ôter à la clarté du sens:

Celui qui rend un service doit l'oublier; CELUI QUI LE

reçoit, s'en souvenir.

C'est-à-dire, doit s'en souvenir.

Contre tant d'ennemis, que vous reste-t-il? Moi l'(Corneille.)
C'est-à-dire, IL ME RESTE mot.

\$514. L'ellipse est vicieuse, 1° quand on supprime le verbe en passant du sens négatif au sens affirmatif, saus qu'aucune conjonction exprime l'opposition entre ce qui précède et ce qui suit; ainsi. dans ce vers : l'ellipse est irrégulière; Corneille devait dire :

L'amour n'est qu'un plaisir, et l'honneur un devoir.

L'ellipse, au contraire, est régulière dans cette phrase :

L'amour n'est qu'un plaisir, l'honneur est un devoir.

Le flambeau de la critique NE DOIT PAS brûler, MAIS éclairer. (Favart.)

Parcelque la conjonction mais annonce que le second

membre de la phrase est employé affirmativement.

2º Quand on sous-entend dans une proposition un verbe qui ne serait pas employé, si on l'énonçait, au temps où il figure dans la proposition pleine qui précède :

J'eusse été près du Gange esclave des faux dieux, Chrétienne dans Paris, musulmane en ces lieux. (Voltaire.)

La première proposition elliptique, chrétienne dans Paris, présente une ellipse régulière, car le verbe sousentendu serait au temps exprimé précédemment, J'susse éré; mais la seconde proposition est vicieuse, parce que Zaïre ne veut pas dire; J'susse éré musulmane en ces tieux; mais bien: Je suis musulmane en ces lieux, ce qui est tout différent.

## CHAPITRE XI.

### des figures de syntàxe.

### I, De l'ellipse.

- § 512, 513, 514.—1. Selon l'ordre éternel, l'abaissement a son terme, comme l'élévation.
- 2. Il est rare qu'un malheureux ait des amis, plus rare encore qu'il ait des parents.
- 3. L'industrie est la main droite de la fortune, et l'économie, la gauche.
  - Moi, régner! moi, ranger un État sous ma loi, Quand ma faible raison ne règne plus sur moi! (Racine.)
- 5. Bias, qui commandait un corps de troupes, s'étant laissé surprendre par Iphicrate, ses soldats lui dirent: Quel parti prendre? Vous, répondit-il, de vous retirer; moi, de combattre et mourir.
  - Quel bras as-tu vaincu? Je n'en redoute aucun,
     Ton nom? Je n'en ai pas, mais tu vas m'en faire un.
     (C. Delavigne.)
- 7. Curius, à qui les Samnites offraient de l'or, répondit que son plaisir n'était pas d'en avoir, mais de commander à ceux qui en avaient.
- 8. Les conseils changent rarement l'esprit, plus rarement le caractère.
  - 9. Votre heure? Au point du jour. Et votre arme? L'épée. Le lieu? J'irai vous prendre. (C. Delavigne.)
- 10. La vie pour le vrai chrétien n'est qu'un temps d'épreuve, et la mort, le passage à une éternité bienheureuse.
  - 11. Ilé bien! donc, malgré vous, Le prince a succombé, decteur? Que pouvons-nous, Quand la nature enfin...? La réponse était sûre; On guérit, c'est votre art, on meurt, c'est la nature. (C. Delavigne.)

PHRASES A CORRIGER. Si vous vous fussiez mieux conduit à mon égard, f'eusse été autrefois tout disposé à vous rendre service; comme aujourd'hui et à l'avenir, si je n'avais pas à me plaindre de vous.

La vaine opinion règne sur tous les âges;
 Son temple est dans les airs porté sur les nuages...
 Elle fuit et revient; elle place un mortel
 Hier sur un bücher, demain sur un autel. (Ruihière,)

### II. Du pléonasme.

§ 515. Le *pléonasme* est une surabondance de termes inutiles au sens et à l'énonciation de la pensée.

Le pléonasme ne peut être admis que s'il ajoute à l'ex-

pression simple plus de netteté ou d'énergie :

Je l'ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux vu, Ce qu'on appelle vu. (Melière.)

Mais il est condamné par le goût, quand il ajoute à la phrase un ou plusieurs termes qui en rendent la marche traînante et qui affaiblissent la pensée en la reproduisant :

Il en coûta la vis et la têts à Pompée. (Corneille.)

Trois sceptres à son trône attachés par mon hras, Parleront au lieu d'elle et ne se tatront pas. (Le même.)

IL N'Y A QUE..... LE SKUL Racine qui soutienne constamment l'épreuve de la lecture. (Voltaire.)

## III, De la syllepse.

§ 516. La syllepse est une figure qui règle l'accord des mots, non d'après les règles grammaticales, mais conformément aux vues particulières de l'esprit : c'est par la syllepse que les écrivains mettent un masculin en rapport avec un féminin, et un pluriel en rapport avec un singulier :

Les Personnes d'esprit ont en sux les semences de

tous les sentiments. (La Bruyère.)

Entre le pauvre et vous, vous prendrez Dieu pour juge, Vous souvenant, mon fils, que, caché sous ce lin, Comme eux vous sûtes pauvre et comme eux orphelin. (Racine.)

### IV. De l'inversion.

\$517. L'inversion consiste dans le déplacement des mots, ou dans la transposition des propositions, contrairement à l'ordre déterminé par la succession des idées. Cette figure qui était dans le génie des langues anciennes, n'est admissible dans la nôtre que lorsqu'on peut facilement la ramemer à la construction directe et grammaticale; telle est celle-ci:

Déjà prenait l'essor, pour se sauver vers les montagnes, cet aigle, dont le vol hardi avait d'abord effrayé

nos provinces. (Fléchier.)

Toute inversion est vicieuse, quand elle prés te une construction qui blesse le goût et l'harmonie, comme celle-ci:

Que George vive ici, puisque George y sait vivre, Qu'un million comptant, par ses fourbes acquis, De clerc, jadis laquais a fait comte et marquis.

### II. Du pléonasme.

- § 515. 1. Les éclairs sont moins prompts, je l'ai va de mes yeux, Je l'ai vu qui frappait ce monstre audacieux. (Voltaire.)
- 2. Dormes votre sommeil, riches de la terre. (Bossuet.)
- 3. Eh! que m'a fait, à moi, cette Troie où je cours? (Racine.)
- 4. Si elle naît, cette conjoncture, il semble qu'il doive s'en servir.
- 5. Je ne laisserai rien échapper; je regarderai de mes yeux et j'écouterai de toutes mes oreilles.

PLÉONASMES VICIEUX. — 1. Les conquêtes d'Alexandre donnèrent lieu à ses capitaines de s'entr'égorger les uns les autres.

- 2. Peut-on plus dignement mériter la couronne? (Corneille.)
- 3. Le prince en montant au trône a comblé les malheureux de mille grâces.
  - 4. Remettez en ses mains, trône, sceptre, couronne. (Corneille.)
  - 5. Cicéron avait étendu les bornes et les limites de l'éloquence.
- 6. Il est impossible, s'il le veut, qu'il ne puisse pas nous rendre ce service.

## III. De la syllepse.

- § 516.—1. L'on a vu un cercle de personnes liées par un commerce d'esprit, par tout ce qu'on appelait délicatesse et sentiments; et ils étaient parvenus à n'être plus entendus et à ne s'entendre pas eux-mêmes.
  - 2. Au bruit de son trépas, *Paris* se livre en proie Aux transports odieux de sa coupable joie, De cent cris de victoire ils remplissent les airs. (Voltaire.)
  - Peur former son nectar il imite l'absille, Psuple heureux dont sa muse a chanté la merveille. (Delille.)

### IV. De l'inversion.

- § 517. 1. Alors seulement, et ni plus tôt, ni plus tard, ce que les philosophes n'ont osé tenter, ce que les prophètes, ni le peuple juif, lorsqu'il a été le plus protégé et le plus fidèle, n'ont pu faire, douze pêcheurs, envoyés par Jésus-Christ et témoins de sa résurrection, l'ont accompli.
- 2. Bien nés sont ceux qui, du premier mouvement, étaient une bonne action, et qui, après avoir résléchi, la font encore.
  - 3. Ce prince dont mon cœur se faisait autrefois
    Avec tant de plaisir redire les exploits...
    Je n'ai donc traversé tant de mers, tant d'États,
    Que pour venir si loin préparer son trépas,
    L'assassiner, le perdre?—
    (Racine,)
- 4. Cette justice, qui nous est quelquefois refusée par nos contemporains, la postérité sait nous la rendre.

# CHAPITRE XII.

### OBSERVATIONS PARTICULIÈRES.

## I. Des acceptions.

§ 518. A, OU. On emploie A entre deux adjectifs de nombre qui se suivent dans l'ordre numérique, lorsqu'il s'agit d'une chose susceptible de division: Cinq A six LIVRES, sept A huit MÈTRES, neuf A dix HEURES, etc.

Mais si le nom pris pour unité ne peut présenter des parties fractionnaires, c'est la conjonction ou qu'il faut

amployer:

Une patrouille se compose de cinq ouisix nonnes.

§ 519. AIDER. Aider quelqu'un, c'est fournir à ses besoins, ou l'appuyer de son crédit, l'aider de ses conseils : Il faut AIDER LES PAUVEES de son superflu. (Féraud.)

Aider à quelqu'un, c'est le soulager en partageant sa peine, c'est lui prêter une assistance momentanée :

J'AIDAI au Rhodien confus à se relever. (Fénelon.)
Je LUI AIDAIS à faire son thème. (J.-I. Rousseau.)

\$520. ALLER. On dit: J'ai été, j'avais été, pour Je suis allé, j'étais allé, quoique être exprime une idée de station, et aller une idée de mouvement, de tendance.

Mais si l'on peut dire : il A ÉTÉ en Italie pour Il EST ALLÉ en Italie, on ne doit pas dire : il y A ÉTÉ en poste, par Marseille, parce que l'idée de mouvement qui résulte de la phrase ne saurait être exprimée par le verbe être; il faut dire : Il y EST ALLÉ en poste, par Marseille.

Je fus, nous fumes, pour fallai, nous allames, sont des barbarismes; c'est dans les temps composés seulement que l'on emploie être pour offer.

§ 521. S'EN ALLER. Dans les temps composés de ce verbe, la particule en suit toujours le second pronom : Il s'EN est allé, vous vous EN êtes allés de bonne heure, et non il s'est EN allé, vous vous êtes EN allés, etc.

\$622. APPLAUDIR. Avec un complément direct, ce verbe signifie battre des mains en signe d'approbation:

On a applaudi l'orateur. — On a beaucoup applaudi son exorde.

Avec un complément indirect, il a le sens de féliciter, approuver :

Tout le monde lui Applaudissair : chasun Applau-Dissair à son centiment

## CHAPITRE XII.

### OBSERVATIONS PARTICULIÈRES.

## I. Des acceptions.

- § 518. A, OU. 1. L'estime de cinq six personnes qui nous environnent, nous amuse et nous contente. 2. Les cocotiers des iles Séchelles ont des feuilles de douze quinze pieds de long et de sept huit de largenr 3. La tigresse produit, comme la lionne, quatre cinq petits. 4. Les chevaux de Perse sont si bons marcheurs, qu'ils font très-aisément sept huit lieues sans s'arrêter. 5. Je suis étonné de voir jusques à sept huit personnes se rassembler sous un même toit. 6. Les deux jeunes bergères voyaient à dix pas d'elles cinq six chèvres.
- § 519. AIDER. 1. Télémaque voyant que Mentor lui fendait les mains pour l— aider à nager ne songea plus qu'à s'éloigner de l'île fatale. 2. Aidez— cet homme qui plie sous la charge qu'il porte. 3. Ceux qui fabriquaient des armes avaient prié les autres de l— aider à y travailler. 4. J'ai aidé— Guillaume à mettre dans le grenier une charretée de foin.
  - 5. Plasieurs ont racouté dans nos forêts lointaines Qu'isi le riche aidait — pauvre dans ses peines. (A. Guiraud.)
- § 520. ALLER. 1. Je. (passé indéf.) en Suisse il y a environ six mois. 2. Vous (passé indéf.) de Tours à Nantes par le batean à vapeur. 3. l'endant son séjour à Paris, votre oncle (passé indéf.) chaque soir ou au spectacle ou au concert. 4. Nous passé indéf.) hier à Versailles par le chemin de fer de la rive droite. 5. Nous (condit. passé) tepuis bien loagtemps en Angleterre sans les troubles qui ont éclaté. 6. Nous (condit. passé), votre frère et moi, de Lyon à Genève à pied sans les excessives chaleurs qu'il a fait.
  - 7. Il fut jusques à Rome implorer le sénat. (Cerneille.)
- § 521. SEN ALLER. 1. Vous vous êtes allés. 2. Nous nous serions allés plus tôt sans vous. 3. Il se sera allé sans prévenir personne. 4. Il serait arrivé à l'heure, s'il se fût allé au moment où nous l'engagions à partir.
- § 522. APPLAUDIR. 1. On applaudira toujours belles scènes que renferme cet ouvrage. 2. Cet acteur n'entre pas en scène, sans qu'aussitôt le public en masse l'— applaudisse.
  - 3. Il me faut applaudir exploits du vainqueur. (Corneille.)
- 4. Quels fléaux pour les grands que ées hommes nés pour applaudir leurs passions! 5. Cet orateur a quelque chose d'entrainant, et bien souvent l'assemblée l'interrompt pour l—applaudifir. 6. Quand un homme est en faveur, tout le monde l —applaudit.

§ 522. ASSURER. Assurer, dans le sens de donner pour sur, veut un complément indirect de personne :

Il LEUR ASSURA que la chose était vraie. (Acad.)

Dans le sens de *témoigner*, rendre certain, il veut un complément direct de personne.

Assurez-le de mon dévouement. — Cela est-il vrai?

Oui, je vous en assure. (Acad.)

§ 524. ATTEINDRE. Ce verbe veut la préposition à lorsque le sens éveille une idée d'obstacle, d'impossibilité :

Vous ne pourrez pas, sans une échelle, ATTRINDRE AU

dernier rayon de cette bibliothèque.

Il veut encore la préposition à dans le sens de parvenir . Un mortel ne peut ATTEINDRE à la divinité.

Dans tout les autres cas, il s'emploie sans préposition : Votre ami n'a point ATTEINT LE BUT. (Acad.)

§ 525. AVOIR L'AIR. L'adjectif qui suit avoir l'air peut s'accorder avec air ou avec le sujet de la proposition. Si la qualité peut être attribuée au mot air, c'est avec lui que l'adjectif s'accorde :

La tuite a l'AIR plus GAI que le chaume. (J.-J. Rouss.)
Mais si l'adjectif exprime une qualité qui ne peut convenir au mot air, il s'accorde alors avec le sujet:

Cette soupe a l'air bonne. Ces fruits ont l'air murs.

§ 526. AVOIR AFFAIRE. Avoir affaire A suivi d'un complément de personne, éveille une idée de subordination, de dépendance; ainsi un inférieur a AFFAIRE A ses supérieurs; un plaideur AAFFAIRE À ses juges.

Avoir affaire AVEC exprime une nabitude de rapports, une fréquence de relations, et éveille en outre une idée de

débat, de différend, de contestation :

Il AAFFAIRE AVEC un chicaneur. (Acad.)

Avoir affaire de signifie avoir besoin : Je n'AI APFAIRE DE personne, de rien.

§ 527. CAMPAGNE (ALA, EN). Accompagné de l'article, campagne est pris dans son acception propre.

Je veux passer mà vie à LA campagne (Montesquieu.) Précédé de la préposition en, il se prend pour exprimer qu'on est en mouvement, en course, etc.:

Les troupes sont en Campagne. Ils s'est mis en Campagne. Mettre ses amis en Campagne. (Acad.)

- \$ 523. ASSURER. 1. Un flatteur assurait Alexandre que Jupiter lui avait donné la vie. 2. Celui qui assure le plus un bienfaiteur de sa reconnaissance, n'est pas toujours le plus reconnaissant. 3. Ce qu'il a déjà fait pour eux l assure de sa fidélité pour l'avenir. 4. Ils ont reçu une lettre qui l assure que tous les bruits qui circulent sont depourvus de fondement. 5. Il est agréable de n'assurer de son respect que ceux qu'on respecte réellement. 6. Il assure tous ses amis que le succès de cette entreprise dépend des démarches que vous ferez.
- \$524. ATTEINDRE. 1. Tout grand qu'il est, il ne peut atteindre plancher. 2. —Ce succès est au-dessus de sa portée, il ne le, y saurait atteindre. 3 Voyons si tous les divers genres de gloire peuvent atteindre ce degré de grandeur où la religion élèva l'homme de bien. 4. L'on craint la vieillesse que, où l'on n'est pas sûr de pouvoir atteindre. 5. Il y a hien des gens qui voient le vrai, et qui ne peuvent atteindre, 6. On croyait avoir atteint la perfection quand on avait su lui plaire. 7. Tel artiste croit en surpasser un autre que, auquel il n'apas même atteint.
- § 525. AVOIR L'AIR. 1. Accusera-t-on les femmes de Paris d'aveir l'air gauche et embarrassé?
- 2. Je ne suis point d'avis qu'on vous peigne en amazone, vous avez l'air trop doux.
- 3. Je ne sais si ces enfants travaillent beaucoup, mais ils ont l'air très-étourdi et très-léger.
  - 4. De grace, dites-moi, parlant sincèrement,
- Sous l'habit de Vénus avais-je l'air charmant? (Regnard.)

  5. Elle a l'air tout troublé, et ils ont l'air fáché de ce qu'ils
- viennent d'apprendre.
- \$ 526. AVOIR AFFAIRE. 1. Jen'aime pas à avoir affaire gens puissants ni à recourir à leur insolente protection.
- 2. Un marchand est forcé d'avoir affaire toutes sortes de personnes.
- Il trouvera à qui parler, et il aura affaire plus fort que lui.
   Ce procès lui a donné bien de la peine; il avait affaire plus grand chicaneur, plus déraisonnable de tous les hommes.
  - 5. Il faut éviter d'avoir affaire fripons.
- 6. Qu'avons-nous affaire un nouvel auteur qui se pare des imaginations des Grecs et donne au monde leurs lumières pour les siennes?
  - 7. Qu'ai-je affaire trône et la main d'un roi. (Th. Corneille.)
- § 527. CAMPAGNE (A LA, EN). 1. Il s'est mis campagne depuis hier, pour découvrir la demeure de cette personne.
  - Un fou rempli d'erreurs que le trouble accompagne Est malade à la ville ainsi qu'— campagne. (Boileau.)
  - 3. Ils passent deux mois aux eaux, et le reste de la belle saison campagne.
    - J'ai donné l'ordre, en bas, qu'on se mit campagne Pour préparer le rhum, le rack et le champagne. (C. Delavigne.)

\$528. CHANGER. Dans le sens de remplacer une chose par une autre, ce verbe veut une des prépositions pour, contre:

Il A CHANGÉ sa vieille vaisselle Pour de la neuve.

Il A CHANGÉ ses tableaux CONTRE des meubles. (Acad.) Dans l'acception de convertir, changer la nature d'une chose, il régit la préposition en:

Il se vantait de CHANGÉR tous les métaux EN Or. Cela CHANGE mes soupçons EN certitude. (Acad.)

§ 529. COMPARER. Comparer A suppose analogie entre les objets que l'on compare, un rapport de ressemblance propre ou figurée:

COMPARONS les œuvres de la nature AUX ouvrages de

l'homme. (Buffon.)

Comparer avec suppose une opposition résultant de la nature même des deux objets :

On ne peut COMPARER le vice AVEC la vertu.

\$ 530. CROIRE. Croire quelqu'un, c'est ajouter foi à ce qu'il dit; croire quelque chose, c'est l'estimer vraie : C'est un menteur, on ne LE CROIT plus. (Gr. des gram.)

Impie, tu ne CROYAIS pas LA RELIGION. (Fénelon.)

Croire A quelqu'un, i c'est croire à son existence; croire A quelque chose, c'est y ajouter foi :

Ne CROYEZ pas A tout esprit. (Pascal.)
Ils ne CRURENT pas A sa parole. (Bossuet.)

\$531.DÉJEUNER, DINER, SOUPER. Avec un complément de chose, ces verbes prennent la préposition de :

Nous avons DEJEUNÉ D'huitres; il a DINÉ D'un seul plat de viande. Ils SOUPENT DE laitage.

Suivis d'un nom de personne, ils veulent la préposition

avec:
Chaque jour je DÉJEUNAIS AVEC mes amis et je DINAIS
AVEC ma famille.

§ 532. DIGNE, INDIGNE. Digne se dit en bonne et en mauvaise part: Il est digne d'estime, de mécompense, de mépris, de punition. (Acad.)

Indique et dique, accompagnés d'une négation, ne se

disent qu'en bonne part :

llest indigne d'un tel honneur; il n'est pas digne

de votre amitié. (Acad.)

On ne peut donc pas dire: Il est indigne de REPRO-CHES, il n'est pas digne de Chatiment, mais: Il ne mé-BITE pas de reproches, etc.

- § 528. CHANGER. 1. Mon père a changé tous ses tableaux modernes une collection de tableaux de l'école espagnole.
  - Aux noces de Cana, Jésus-Christ changea l'eau vin.
  - 3. Comment un plomb vil, l'or pur s'est-il changé ? (Racine.)
- 4. Gardez ces volumes et ne les changez pas des ouvrages nouveaux.
  - 5. La femme de Lot fut changée statue de sel.
- 6. On dit proverbialement qu'un homme a changé son cheval borgne — un aveugle, quand il a cédé une chose mauvaise en échange d'une chose plus mauvaise encore.
  - 7. Changer le mal bien, c'est le plaisir d'un dieu. (Delille.)
- § 529. COMPARER A, AVEC. 1. Comparez la vie du juste. celle du pécheur, et vous verrez combien l'une est heureuse et l'autre misérable. 2. Que l'on compare la docilité, la soumission du chien la fierté et la férocité du tigre; l'un parat être l'ami de l'homme et l'autre son ennemi. 3. Homère compare Diomède, au milieu des Troyens, un lion au milieu d'une bergerie. 4. Les vieillards pleuraient en comparant la pauvreté de cedernier édifice la magnificence de l'autre. 5. Si le temps comparé temps se réduit à rien, que sera-ce si l'on compare le temps l'éternité?
- § 530. CROIRE. 1. Il ne veut point croire gens sensés qui lui assurent qu'on ne doit point croire revenants. 2. Les protestants ont déchiré Christine, comme si l'on ne pouvait pas avoir de grandes qualités sans croire Luther. 3. Origène, Eusèbe, Bossuet, Pascal, Fénelon, Bacon, Leibnitz ont cru la vérité de l'histoire de Moise. 4. Il était défendu aux Julfs de croire tout faiseur de miracles. 5. Je ne vois pas qu'il y ait plus de difficulté à croire la résurrection des corps que la création.
  - O ciel | qu'on doit peu croire
     debors impossots des humaines vertus |
- 531. DÉJEUNER, DINER, SOUPER. 1. Pour travailler après ses repas, il fout déjeuner ou diner choses très-légères. 2. Je dinais tous les jours à Paris quelques grands personnages; ces repas me plaisaient à cause des convives. 3. Ce malheureux déjeune tous les jours pain et fromage et le soir il soupe sa famille un potage et un plat de légumes.
  - 4. Le matin catholique, et le soir idolâtre,
    Il dîne l'autel et soupe théâtre. (Voltaire.)
- § 532. DIGNE, INDIGNE. 1. La vérité est la seule chose icibes qui soit — des soins et des recherches des hommes.
  - 2. Jamais femme ne fut plus de pitié, Et moins —, seigneur, de votre inimitié. (Racine.)
- 3. La cour alors ne paraissait pas des censures du peuple et des remontrances du parlement. 4. La vertu la plus pure, dès qu'elle déplait au souverain, est bientôt de l'oubli et du mépris même des courtisans. 5. On irrite l'homme le plus doux en lui adressant des reproches alors qu'il n'est pas de blâme.

\$ 588. DISTINGUER. Distinguer une chose D'AVEC une autre, c'est discerner les nuances entre deux objets qui ne diffèrent pas d'une manière positive :

DISTINGUER un honnête homme D'AVEC un hypocrite. DISTINGUER la fausse monnaie D'AVEC la bonne. (Acad.)

Distinguer une chose p'une autre, c'est exprimer la dissemblance qui existe entre deux objets qui paraissent semblables, à certains égards:

Distinctions la sensation du sentiment. (Busson.)

§ 534. EMPRUNTER. Emprunter suivi d'un complément indirect de personne, prend à ou de :

J'EMPRUNTERAL cette somme A un de mes amis. — J'ai EMPRUNTÉ DE MON ONCLE dix mille francs. (Acad.)

Avec un complément indirect de chose, il veut la préposition de :

Les magistrats empruntent leur autorité du pou-

VOIR qui les institue. (Acad.)

§ 535. ESPÉRER. Ce verbe, ne doit jamais s'employer dans le sens de croire, penser, assurer, etc.; comme tous eeux qui éveillent une idée d'avenir, il ne peut avoir sous sa dépendance un verbe au présent ou au passé; c'est au futur que doit figurer le verbe qu'il régit :

J'espère

Que vous saures venger l'amant avec le père. (Racine.)

Après espérer, le verbe ALLER suivi d'un infinitif est le seul qu'on emploie au présent, parce qu'alors il exprime une idée d'avenir:

J'espère qu'enfin de ce temple odieux

Et la flamme et le fer vont délivrer mes yeux. (Racine.)

Ce n'est qu'en détournant les verbes compter, promettre, s'attendre de leur véritable acception, qu'on les fait suivre d'un présent et d'un passé; comme espérer, ils veulent au futur le verbe qui les suit.

§ 536. ÉVITER, ÉPARGNER. Éviter, dans le sens de fuir, exprime une action dont le terme est toujours en rap-

port d'idée avec le sujet :

La vertu la plus ferme évite les hasards. (Corneille.)

Le caractère de l'esprit juste est d'éviter l'erreur en

ÉVITANT de porter des jugements. (Condillac.)

Epargner, au contraire, dans le sens de dispenser, préserver quelqu'un d'une chose, exprime une action dont le terme n'a jamais rapport au sujet; on doit donc dire: Votre père AÉVITÉ ces ennuis et il nous les AÉPARGNÉS.

Dans le sens résléchi on dit s'épargner et non s'éviter.

- \$533. DISTINGUER. 1. On na qu'à lire Virgile ou Racine, on distinguera aisément le génie qui les élève talent qui les soutient, et qui ne les quitte jamais. 2. C'est la raison qui distingue l'homme animaux. 3. Bien loin que la multiplicité des plaisirs donne aux Sybarites plus de délicatesse, ils ne peuvent plus distinguer un sentiment un sentiment. 4. Il y a des gens qui ne savent pas distinguer les vers la poésie. 5. Distinguons toujours les penchants qui viennent de la nature ceux qui viennent de l'opinion.
- § 534. EMPRUNTER. 1. Votre raisonnement emprunte la circonstance présente une nouvelle force. 2. Il faudrait qu'il vécût plus de cent ans pour pouvoir rendre toutes les sommes qu'il » empruntées ses amis. 3. La lune emprunte sa lumière soleil. 4. La métaphore ou la comparaison emprunte une chose étrangère une image sensible et naturelle d'une vérité. 5. Devant tout à lui-même, il n'empruntait rien l'appareil et dehors.
- § 535. ESPÉREB. 1. J'espère que vous me ferez une visite au moment des vendanges.
  - 2. En vain vous espéres qu'un dieu vous le renvoie. (Ragine.)
- 3. Nous comptons qu'ils vont arriver dans les premiers jours du mois prochain.
  - 4. Vous avez, mais trop tard, réclamé son appui :
    N'espérez pas qu'il puisse arriver aujourd'hui.

. PHRASE A CORRIGER. 1. J'espère que votre fille se porte bien, puisque vous ne m'en parlez pas.

- 2. Leur erreur vient de ce qu'ils espèrent que les vérités de la foi se peuvent connaître avec évidence.
- 3. Vous doutez de ce qu'on vous a rapporté; vous avez tort; je vous promets que cela est.
- § 536. ÉVITER, ÉPARGNER. 1. Pour les tentations, il n'est pas bon d'y songer sans cesse.
  - 2. Que ne m' vous la douleur de le dire! (Racine.)
  - 3. Je à votre sensibilité le tableau de leurs souffrances.
- 4: Le caractère de l'esprit juste est d' l'erreur, et d' de porter des jugements.
- 5. Savoir se posséder dans une affaire fâcheuse c'est s' la meitié du chagrin.

\$537. FAIRE. Ne faire que exprime, 1º une action fréquemment répétée : Cet enfant ne fait que jouer ; c'est-à-dire, il joue sans cesse ;

2º Une action instantanée : Attendez-moi, je NE FAIS Qu'aller et revenir ; c'est-à-dire, je vais et je reviens en un

moment.

— NE faire QUE DE exprime une action qui vient d'avoir lieu: Il ne fair QUE d'arriver; c'est-à-dire, il arrive à l'instant.

OBSERVATION. FAIRE, modifiant un infinitif, forme une expression qui le plus souvent veut deux compléments, l'un direct, l'autre indirect. Si l'infinitif est suivi d'un complément direct, FAIRE doit alors être précédé d'un pronom complément indirect:

On Lui fit abandonner son posts.

Si, au contraire, l'infinitif est suivi d'un complément indirect, paire doit être précédé d'un pronom camplément direct:

On le fit renoncer ases prétentions.

§ 538. FIXER. Suivi d'un complément direct, ce verbe

signifie rendre stable, moins volage, etc. :

La louange qu'on nous donne sert au moins à NOUS FIXER dans la pratique des vertus. (La Rochefoucauld.) On ne doit jamais l'employer pour regarder fixement:

Ah! quand pourra ton fils te presser sur son sein, Mes yeux fixer tes yeux, ma main serrer ta main. (Delijle.) c'est une impropriété d'expression :

§ 539. HÉRITER. Ce verbe suivi d'un seul complément prend toujours la préposition de :

Doit-on hériter pu ceux qu'on assassine?

Ce jeune homme A HÉRITÉ DES VERTUS de son père. S'il a deux compléments, l'un de personne, l'autre de chose, cedernier est toujours direct et l'autre indirect:

Vous avez hérité de non de vos aleux. (Corneille.)

La vertu est le seul bien qu'il ait hérité de ses parents. (Acad.)

\$ 540. IMAGINER, S'IMAGINER. Imaginer signifie concevoir, créer, inventer :

C'est la chaleur du génie et l'amour de son objet qui lui donnent d'imagines et d'inventer. (Vauvenargues.)

S'imaginer a le sens de croire :

On s'inagine toujours qu'on a plus de pureté et de perfections qu'on n'en a en effet.

- § 637. FAIRE. Ne faire que, que de. 1. Cet homme ne tient pas un moment en place, il ne fait entrer et sortir.
- 2. Mon père ne peut vous recevoir; il ne fait descendre de voiture et il se repose un moment.
- 3. Il est imprudent d'abandonner à lui-même un jeune bomme qui ne fait sortir du collége.
- 4. Il y a des gens qui ne sont que des échos et qui ne font répéter ce qu'ils ont entendu dire.

OBSERVATION. 1. J'ai communiqué à votre fils votre dernière lettre, et je l — ai fait comprendre lalégèreté de sa conduite.

- 2. Avant d'exposer ces tableaux, je l ai fait nettoyer et je l ai fait domner une légère couche de vernis.
  - 3. Nous l ferons payer cher le mal qu'ils nous ont fait.
- De quelque façon que vous vous y preniez, vous ne l ferez pas avouer sa faute; car jamais je n'ai pu l — faire convenir d'un tort.
- § 538. FIXER, 1. Les Anglais sont les seuls Européens que leur cupidité ait dans ces lieux sauvages.

  2. Les aigles, dit-on, accoutument leurs petits à le soleil.
  - Les aigles, dit-on, accoutument leurs peuts a le soleil.
     Il v a deux choses qu'on ne peut : c'est le soleil et la mort.
- 4. Que la royauté est frompeuse! Quand on la de loin, on ne voit que grandeurs éblouissantes, délices enivrantes; mais de près tout est épineux.
  - Je ne saurais le temps ni les désirs,
     Mais je du moins chez moi tous les plaisirs.
- § 539. HÉRITER. 1. La noblesse manque et s'éteint dès qu'on hérite nom sans hériter les vertus qui l'ont rendu illustre.
- 2. Appius avait hérité son père attachement inviolable pour le sénat.
- 3. La noblesse du chrétien consiste dans la grâce (que, dont) il hérite Jésus-Christ.
- La vertu est le seul bien (que, dont) il ait hérité ses parents.
- § 540. IMAGINER, S'IMAGINER. 1. Les poëtes ont cessé de—
  et surtout de sentir, deux choses sans lesquelles il n'y a point de
  poésie. 2. On (indic. prés.) qu'on aura toujours le temps de
  penser à la mort; et, sur cette fausse assurance, on passe sa vie
  sans y penser. 3. Celui qui (passé defini) les premiers caractères de l'alphabet a droit à la reconnaissance du genre humain.
  4. La plupart des écrivains polémiques (indic. pr.) avoir bien
  humillé leurs adversaires lorsqu'ils leur ont dit beaucoup d'injures. 5. On n'est jamais si, aussi heureux (et, ni) si, aussi malheureux qu'on (indic. pr.)

§ 541. IMITER. Il est établi comme règle, dans une foule d'écoles, et cels sur la foi d'un livre qui, en aucun cas, ne peut faire autorité, qu'on dit imite un exemple seulement en parlant d'un modèle d'écriture; et que dans tous les autres cas, il faut dire suivre un exemple, les auteurs n'ont jamais fait cette distinction, et l'Académie n'en tient aucun compte:

IMITER L'EXEMPLE, la conduite de quelqu'un. (Acad.)

§ 542. IMPOSER, EN IMPOSER. Imposer significe inspirer du respect, commander l'admiration:

Ils demandent un chef digne de leur courage, Dont le nom seul *impose* à ce peuple volage. (Voltaire.)

En imposer signifie tromper, en faire accroire :

On devra donc dire:

L'air simple et noble de l'innocence IMPOSE : l'air composé d'un hypocrite EN IMPOSE. (Lavaux.)

Je sens avec elfroi, dans le rang où nous sommes, Combien il est affreux d'en imposer aux hommes. (G. de la Touche.)

\$548. INSULTER. Insulter quelqu'un c'est l'outrager ou lui faire subir de mauvais traitements; Insulter a quelqu'un c'est manquer aux égards qui lui sont dus, ou que réclament son rang, ses malheurs ou sa faiblesse: N'insultons pas AUX malheureux.

On dit figurément et par analogie, Insulter AU bon sens, AU bon goût; insulter A la détresse publique. (Acad.)

§ 544. JOINDRE. Dans le sens d'ajouter, ce verbeveut la préposition à avant son complément indirect :

le vous prie de 101NDRB vos prières AUX miennes.

Lorsqu'il signifie Allier, unir, il prend à ou avec :

Il JOIGNIT AU plaisir de vaincre celut de pardonner. Il JOINT l'autorité spirituelle AVRG la temporelle.

Dans cette acception, le verbe joindre s'emploie encore avec un complément direct composé : Il Joint la Douceur et la majesté. (Acad.)

§ 545. MÉLER. Ce verbe, dans l'acception de mettre ensemble deux ou plusieurs choses et les confondre, veut la préposition avec:

La Marne MELE ses eaux AVEC CELLES de la Seine.

Mais au figuré, et dans le sens moral, ce verbe pris pour joindre, unir, veut la préposition à :

Il sait maler la douceur a la sévérité : Mêlér les affaires aux plaisirs. (Acad.)

- § 541. IMITER. 1. Imitez Pexemple, la conduite, les actions des grands hommes. (Acad.)
  - 2. Imite mon exemple, et lorsqu'une cabale, Un flot de vains auteurs follement te ravale... Ris du bruit passager de leurs oris impuissants. (Boileau.
- 3. Proposons-nous de grands exemples à imiter plutôt que de vains systèmes à suivre, (J.-J. Rousseau.)
  - 4. Je no connais personne
    Qui ne doive imiter l'exemple que je donne, (Racine.)
- § 542. IMPOSER, EN IMPOSER. 1. Soit timidité, soit paresse, Louis XII ignora le grand art des hommes en place, celui d'—imposer à la renommée.
- 2 Le théâtre doit imposer aux yeux, qu'il faut toujours séduire les premiers.
- 3. Arisi e et Périclès imposaient autant par la gravité de leurs manueres que par la force de leur éloquence.
- 4. Avec beaucoup d'art, on peut imposer aux gens même les
- moins crédules.
- 5. Tu m'— imposes, tu me subjugues, tu m'attires, ton génie écrase le mien, et je ne suis rien devant toi.
- § 543. INSULTER. 1. Il insulte violemment dans ses lettres l'Académie dans laquelle il sollicite une place.
  - 2. Le luxe insulte la faim du pauvre.
  - 3. Nos superbes vainqueurs, insultant nos larmes.
    Imputent à leurs dieux le bonheur de leurs armes, (Racine,)
- 4. Dans l'armée, quiconque insulte un supérieur est passible de la peine la plus sévère.
- § 544. JOINDRE. 1. Le travail joint la gaieté souffre et surmonte toutes choses.
- 2. Zénobie se rendit célèbre par toute la terre, pour avoir joint le savoir la valeur.
- 3. Le plus heureux des hommes est celui qui joint l'esprit la raison, la douceur la bonté, la patience courage.
  - 4. Il va sur tant d'États couronner Bérénice, Pour joindre — plus de noms te nom d'impératrice, (Racine,)
- § 545. MÉLEB. 1. La Saône en se jetant dans le Rhône ne mêle pas immédiatement ses eaux celles de ce fleuve.
- 2. Dieu mêle sagement douceurs de ce monde des amertumes salutaires.
  - 3. On ne mêle que très-difficilement l'huile le vinaigre.
  - Il mêle, en se vsntant lui-même à tout propos,
     Les lemanges d'un fat celles d'un héros. (Boileau.)
  - 5. Ne mêlez pas l'ivraie bon grain

\$ 546. OBSERVER. Ce verbe signifie considérer, fixer son attention sur un objet :

Observez bien toutes ces choses. J'AI Observé qu'on n'adressait la parole qu'à vous. (Acad.)

Dans le sens de faire remarquer quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas observer, mais FAIRE OBSERVER qu'on doit employer :

Je me borne à FAIRE OBSERVER à un enfant ce qu'il fait continuellement. (Condillac.)

\$547. PARTAGER. Ce verbe prend la préposition avec quand il signifie faire entrer quelqu'un en partage de : Il PARTAGE AVEC BUX les soins du gouvernement.

Dans le sens de diviser, distribuer une chose par parties, il veut la préposition entre.

Chaque année IL PARTAGE ENTRE LES PAUVEES ce qui lui resie de son revenu.

Le père Partage également sa tendresse entre tous ses enfants. (Acad.)

§ 548. PARTICIPER. Participer 1, c'est avoir part à quelque chose :

Vous Participez à ma fortune, comme vous avez Participe à ma disgrace. (Acad.)

Participer DE, c'est tenir de la nature de : Le mulet Participe du cheval et de l'ane. (Acad.)

§ 549. PIRE, PIS. Pire signifie plus méchant, plus mauvais; c'est un qualificatif qui se joint toujours à des noms ou à des pronoms, pris dans un sens déterminé :

lly a des exemples qui sont PIRES que des crimes.

Pis équivaut à plus mal et sert à modifier les verbes : Il se portait un peumieux ; mais il est PIS que jamais. Il s'emploie souvent substantivement : LE PIS qui puisse arriver. (Acad.)

§ 550. PLAINDRE (SE). On emploie après ce verhe que, ou de ce que avec l'indicatif, quand la plainte est fondée, et qu'on veut donner à sa pensée un sens positif:

Il se plaint QUE ou BE CE Qu'on le calonnie. (Acad.) Se plaindre que, suivi du subjonctif, exprime une sorte de doute sur l'objet de la plainte qu'on articule:

Il se plaint qu'on l'ait calomnié. (Acad.)

- § 546. OBSERVER. 1. J'ai oul dire que quelqu'un (part. prés.) à Voltaire qu'un fait n'était pas tel qu'il l'avait raconté. Je le sais bien, dit-il, mais avouez qu'il est mieux comme je le ra conte. 2.—(impératif 2° p.) leur ... que rien ne contribue plus à l'économie et à la propreté que de tenir chaque chose à sa place. 3. La juste défiance de moi-même m'oblige seulement à vous qu'en peignant les misères humaines, mon but était excusable et même louable, à ce que je crois. 4. Ticho-Brahé a beaucoup —.
  - 5. Rome (ind. pr.) aujourd'hui ma conduite nouvelle, (Racine.)
- § 547. PARTAGER. 1. Je n'aurai pas d'unique héritier : je partagerai ma fortune — tous mes parents.
- Pompée ne fut jamais disposé à partager César la faveur du peuple romain.
- 3. N'accordez pas tonte votre attention à cet enfant : partagezla — tous.
  - 4. Je ne vous verrai point affronter de danger. Qu' - vous mon amour ne veuille partager, { Racine, }
  - § 548. PARTICIPER. On est coupable d'un mai (dont, suquel)
- on participe, soit en s'y prétant, soit en y coopérant.

  2. Le pathétique participe sublime autant que le sublime
- participe beau et l'agreable. 3. Plusieurs des défauts que l'on rencontre dans La Fontaine participent quelquefois - qualités aimables qui les avaient sait
- 4. C'est en quelque sorte participer une bonne action que de la louer de bon cœur.
- § 549. PIBE, PIS. 1. Il n'y a rien de pour la fortune que d'étre ignoré.
  - 2. L'état de l'homme qui retombe devient que le premier.
- 3. Pour l'homme qui vieillit sans acquérir de raison, toutes choses vont de mal en -.
  - 4. Le des États, c'est l'État populaire, (Corneille,)
- 6 550. PLAINDRE (SE). 1. Ce magistrat se plaint vous evez, ayez méconnu son caractère.
- 2. Pauvre, comme je croyais l'être, je n'avais pas le droit de me plaindre — on voulait, voulut me rendre ménagère du peu d'argent qu'on me donnait.
- 3. Nous nous sommes plaints la mort nous a, ait ravi l'espérance que nous avions conçue et que nous voyions presque réalisée.
- 4. Il est ridicule de se plaindre il a, ait ramassé toutes ces erreurs dans un seul livre.

\$551. PLAIRE. Ce qui platt signifie ce qui est agréable, ce qui est conforme aux penchants:

L'étude des historiens, voilà CE QUI ME PLAIT par-des-

sus tout.

Ce qu'il platt signifie ce qu'on veut, ce qui est conforme aux désirs :

Il n'en sera que ce qu'il vous plaira. (Acad.)

Cette expression a toujours pour complément soit un infinitif exprimé, soit une proposition sous-entendue.

§ 552. RAILLERIE. Entendre la raillerie, c'est bien prendre la raillerie, ne point s'en fâcher :

Vous ENTENDEZ fort bien RAILLERIE, quand d'autres que moi font la guerre à vos petits défauts. (Racine.)

Entendre la raillerie, c'est savoir railler, entendre l'art

de railler :

Peu de personnes entendent la fine et innocenie maillerie. (Bouhours.)

§ 558. RAPPELER (SE). Se rappeler signifiant se souvenir, prend toujours un complément direct:

Je ne me RAPPELLE pas CETTE CIRCONSTANCE.

Se rappeler DB suivi d'un nom, n'est pas français.

Suivi d'un infinitif se rappeler s'emploie avec ou sans la préposition de :

Je me rappelle l'avoir vu, ou DE l'avoir vu.

§ 554. RAPPORT (AVOIR). On dit qu'une personne, une chose a rapport  $\lambda$  une autre, quand on veut exprimer une idée de relation, de dépendance :

les sujets ont rapport AUX princes. — Les effets ont

rapport AUX causes.

Mais pour exprimer une idée de conformité ou de simple analogie, on se sert de l'expression avoir rapport AVEC:

La langue italienne a un grand rapport AVEC la langue latine. (Acad.)

§ 555. RIEN. Ce mot signifie une chose, quelque chose, peu de chose, ou bien aucune chose; dans la première acception, il s'emploie sans négation:

Qui vous A RIEN dit QUI puisse vous faire douter de mon amitié? (M<sup>me</sup> de Sévigné.)

Dans le sens de aucune chose, il exige la négation ne.
Remords, crainte, péril, rien ne m's retenue. (Racine.)

§ 551. PLAIRE. 1. L'aspect d'un homme de bien heureux, voilà ce qu — me plait le plus.

2. Les enfants ne font malheureusement pas souvent ce  ${\bf q}{\bf u}$  — plait à leurs parents.

3. Pour qu'il ne m'adresse jamais de reproches, je le laisserai choisir la carrière qu—lui plaira le plus.

4. Me voici à vos ordres ; je ferai tout ce qu— vous plaira.

§ 552. RAILLERIE. 1. Il n'y a que les bons esprits et les bons coeurs qui entendent —.

2. Néron, tout Néron qu'il était, entendit très-bien — sur ses vers, et ne crut pas que l'empereur, en cette occasion, dût prendre les intérêts du poête.

3. Ne jouez pas avec l'amour-propre de l'homme; sur ce sujet,

il n'entend pas —.

- 4. Il faut avoir un esprit très-vis et un goût très-délicat pour entendre —.
  - Hé, mon Dieu, tout cela n'a rien dont il s'offense;
     Il entend autant qu'homme de France. (Molière.)
- \$ 553. RAPPELER (SE). 1. Ne vous rappelez pas services que vous avez rendus, mais rappelez-vous ceux que vous avez reçus.
- 2. Vous rappelez-vous cet homme, cet homme de la comédie qui crie au meurtre en donnant des coups de bâton?
- 3. En nous rappelant une chose, souvent nous ne nous rappelons qu'à peine en avoir en quelque idée.
- 4. Nous nous rappelons avoir trouvé une fois un nid de bouvreuils dans un rosier.
- § 554. RAPPORT (AVOIR). 1. Les actions humaines sont bonnes ou mauvaises selon qu'elles ont rapport une bonne ou une mauvaise fin.
- 2. De toutes les littératures modernes, la nôtre est celle qui a le plus grand rapport la littérature grecque.
- 3. Toutes les parties de cet ouvrage se déduisent très-logiquement et ont rapport les unes autres.
  - 4. Voici un portrait qui n'a pas le moindre rapport l'original.
  - § 555. RIEN. 1. Rien est plus incertain que notre dernière heure.
  - 2. y a-t-il rien de plus rare qu'un demi-savant modeste?
- 3. La force de l'âme met toujours la vertu au-dessus des événements, et ne consiste pas à se battre, mais à rien craindre.
  - 4. Qui vit content de rien possède toute chose. (Boileau.)
- 5. Chacun se défend de rien faire par intérêt, et c'est l'intérêt qui fait tout faire.
- Les grands ambitieux et les misérables qui ont rien à perdre aiment toujours le changement.

§ 556. SERVIR A RIEN, DE RIEN. Servir à rien exprime un défaut d'emploi, une inutilité momentance de service :

Ce qui ne sert à rien aujourd'hui, peut demain servir à

quelque chose.

Il a des talents qui ne lui servent a rien.

Servir de rien exprime une nullité absolue de service, et se dit de ce qui ne peut être d'aucune utilité, et, pour ainsi dire, est hors de tout usage :

A un aveugle des lunettes ne servent de rien.

§ 557. SUCCOMBER. Succomber sous, au propre et au figuré, signifie ployer sous, être accablé par :

Il A SUCCOMBÉ SOUS le faix, sous le poids des affai-

res. (Acad.)

Succomber à s'emploie au figuré, et signifie se laisser aller à, céder à :

Il A SUCCOMBÉ à la tentation, AUX mauvais exemples. Cette distinction établie par les grammairiens n'est pas toujours observée par les écrivains, et l'Académie emploie succomber à dans l'un et l'autre sens.

§ 558. SUPPLÉER. Suppléer une chose, c'est la rem-

placer par une chose de même nature :

Ce sac doit être de mille francs; ce qu'il y a de moins, ie le suppléerai. (Acad.)

On supplée un mot sous-entendu en l'énonçant.

Suppléer une personne c'est la représenter et remplir ses fonctions:

Un des juges suppléera le président pendant sa

maladie.

Suppléer à une chose, c'est en fournir l'équivalent :

Souvent dans les disputes les injures SUPPLEENT AUX raisons. (Acad.)

§ 559. TEMOIN. Ce mot employé sans déterminatif et mis en tête d'une proposition, est invariable :

Il est brave, TÉMOIN les blessures dont il est couvert. Précédé de la préposition à, il est encore invariable : Je les ai pris tous à TÉMOIN. (Acad.)

Dans tous les autres cas, il est substantif, ou adjectif, et se met, selon le sens, au singulier ou au pluriel :

La chose dont on parle s'est passée sans TÉMOIN. Leur entrevue devait avoir lieu sans TEMOINS. Vous m'étes tous témoins que... (Acad.)

- § 556. SERVIR A BIRN, DE RIEN. 1. Your pouvez prendre mon cheval, il ne me sert rien aujourd'hui.
- 2. Je n'en dirai pas davantage, de peur de perdre mes paines, et que cela ne servit rien.
- 3. Par reconnaissance, il nourrit un vieux cheyal qui ne lui sert rien.
  - 4. Il met toute sa gloire et son souverain bien
    - A grossir un trésor qui ne lui sert rien, (Boileau.)
  - 5. Le mérite ne sert rien quand il est abandonné de la fortune.
- § 557. SUCCOMBER. 1. J'avoue que je succombe ici froid de mon sujet.
- 2. Le roi lui-même avec toute sa puissance et tout son courage succombait douleur.
- 3. Dieu élève ses élus de peur qu'ils ne succombent conneissance qu'il leur donne de leurs infirmités et de leurs misères.
- 4. La santé ruinée par l'intempérance succombe multiplicité des remèdes.
  - 5. La Mollesse, à ces mots, sent sa langue glacée, Et lasse de parier, succombant — l'effert,
  - Soupire, étend les bras, ferme l'æil et s'endort. (Boileau.)
- § 558. SUPPLÉER. 1. La colère ne doit servir à celui qui commande que pour suppléer son autorité.
  - 2. Suppléez mot qui manque dans cette phrase.
- 3. Le génie, en politique, consiste non à changer, mais à fixor; il consiste encore à suppléer vérités par des maximes.
- 4. Le titre de brave et franc chevalier annonçait l'honneur et ne suppléait jamais.
- 5. On vit saint Louis suppléer par sa vertu l'inégalité du nombre, et sontenir lui seul le poids de l'armée.
- 6. Il vous sera difficile de suppléer l'argent qui vous manque et dont vous avez à rendre compte.
- § 559. TÉMOIN. 1. Le général qui commande cette armée est fort habile les victoires qu'il a remportées.
- 2. Les féciaux avant de déclarer la guerre prenaient les dieux à de la justice de la capse des Romains.
  - 3. Les-muets suffisent quelquefois pour convaincre un criminel.
- 4. Je vous prends à vous tous qui m'écoutez et qui voyez mes larmes.
- 5. J'aurai pour contre vous, dans cette cause, tous ceux qui connaissent ma vie et la vôtre.
- 6. La diction dépend de la grammaire, les beaux vers de Corneille.

\$560. TOUS DEUX, TOUS LES DEUX. Tous deux, comme tous trois, tous quatre, etc., exprime le plus ordinairement la simultanéité d'action, le concours:

Ils sont venus TOUS DEUX; ils habitent TOUS DEUX.

Ces phrases équivalent à celles-ci: Ils sont venus ENSEMBLE; ils habitent ENSEMBLE.

Tous les deux s'emploie pour exprimer la pluralité :

TOUS LES DEUX sont morts depuis longtemps. (Acad.)

- \$ 561. TOMBER PARTERRE, A TERRE. On dit tomber par terre en parlant de ce qui touche à terre; et tomber à terre en parlant d'un objet qui ne touchait pas à terre, avant d'y tomber; ainsi un arbre tombe PAR TERRE et ses fruits tombent à TERRE; un homme qui tombe en se promenant tombe PAR TERRE, et un couvreur qui tombe du haut d'une maison, tombe à TERRE.
- § 562. UN DE, L'UN DE. Ces deux expressions ont été indifféremment employées par nos écrivains les plus corrects; tout ce qu'on peut dire de fondé et de raisonnable, c'est que un de s'emploie le plus souvent au commencement d'une phrase, et quand rien de ce qui précède n'en précise le sens:

UNE DES neuf Muses s'appelle Terpsichore.

Mais on se sert de *l'un de* quand le sens est précis, et lorsque cette expression, en rapport avec un terme précédent, se dit d'un nombre fixe et déterminé:

•THALIE est L'UNE DES TROIS GRACES.

\$563. VOIR GOUTTE. Beaucoup de personnes disent: On n'y voit GOUTTE, on n'y voit pas clair, sans vouloir établir la moindre relation avec un antécédent exprimé ou sous entendu; c'est faire un emploi vicieux de y; on doit dire dans un sens absolu: On ne voit goutte; on ne voit pas clair et l'on ne voit pas.

Mais on emploie y quand on veut exprimer un rapport entre ce qui suitet ce qui précède, comme dans cette phrase:

Ce dialogue est si obscur que les plus doctes n'y voient goutte, c'est-à-dire, ne voient, ne comprennent rien à CE DIALOGUE.

- § 560. TOUS DEUX, TOUS LES DEUX. 1. César et Sylla furent — funestes à la liberté de Rome.
  - 2. Les consuls gouvernèrent simultanément.

3: Venez cà —; j ai à vous donner des ordres que vous exécuterez ponctuellement.

4. Ils sont partis — pour l'Italie, l'un s'y rend par la Suisse,

et l'autre par Marseille.

Aujourd'hui je promets Junie à votre frère,
 Ils se flattent — du choix de votre mère. (Racine.)

§ 561. TOMBER PAR TERRE, A TERRE. 1. L'ambitieux ressemble au volant : les grands qui jonent à la raquette, se le renvoient *l'un à l'autre* jusqu'à ce qu'il vienne à tomber; alors le jeu cesse, et le volant reste—terre.

2. Lorsque Jesus-Christ leur dit : C'est moi! ils furent renver-

sés et tombèrent — terre.

- 3. Ils étaient si serrés les uns contre les autres, qu'ils ne pouvaient lancer leurs javelots; et s'ils en lançaient quelques-uns, ils se rencontraient et s'entre-choquaient de sorte que la plupart tombaient terre sans effet.
- § 562. UN DE, L'UN DE. 1. Cinna et Carbon, de ses lieutenants, campèrent sur les bords du Tibre.
- 2. La cruelle perte de des auteurs de mes jours m'a trop appris à craindre d'affliger l'autre.
- 3. des quarante de l'Académie est sur ce point complétement de mon avis.
  - 4. Le bruit courut que des deux expulserait l'autre.
- 5. Je suis d'autant mieux disposé pour ce jeune homme que son père est de mes meilleurs amis.
- 6. La bienfaisance est des deux plaisirs que je préfère à tous les autres; l'étude est le second.
  - 7. Henri quatre est des meilleurs princes qu'ait eus la France.
- § 563. VOIR GOUTTE. 1. Il marchait en trébuchant, car il n' voyait goutte.
  - 2. La raison n voit goutte et le bons sens radote. (Boileau.)
  - 2. Ce texte doit être rempli de fautes, car je n- vois goutte.
    - 3. Tel fait métier de conseiller autrui

Qui n- voit goutte en ses propres affaires. (La Fontaine.)

- Cette affaire est fort embrouillée; nous n'y comprenons rien, et nous n — voyons goutte.
  - 5. Ne décidons jamais où nous n voyons goutte.
- 6. Il est dans les habitudes de certaines gens de décider hautement et de trancher dans toutes les affaires, quoique le plus souvent ils n — voient goutte.

### II. DES SYNONYMES ET DES PARONYMES.

§ 564. AN, ANNÉE. An s'emploie pour exprimer une durée simple, abstraction faite de toute idée de résultat; il est presque toujours joint à des abjectifs numéraux:

Charlemagne fut couronné empereur l'AN HUIT CENT. Année s'emploie non pour exprimer la durée absolue,

mais un espace considéré quant à ses résultats :

Une Année heureuse est celle qu'on passe sans ennui.

§ 565. ANOBLIR, ENNOBLIR. Anoblir signifie donner un titre et des droits de noblesse:

Il n'y a que le roi qui puisse Anoblin. (Acad.)

Ennoblir signifie donner de l'éclat, du lustre, de la gloire, et se dit des personnes et des choses.

Une retraite l'A plus ENNOBLI que ses triomphes. Les sciences ENNOBLISSENT une langue. (Acad.)

§ 566. APURER, ÉPURER. Apurer signifie déclarer pur un compte après examen : Il faut APURER ces comptes.

Epurer signifie rendre plus pur : On épure l'or dans le creuset. La vertu s'épure dans le malheur.

§ 567. CAPABLE, SUSCEPTIBLE. Capable de si gnifie qui a la puissance de, les qualités requises pour :

Il est CAPABLE de grandes choses. (Acad.)

Il se dit encore des choses pour exprimer la contenance : Ce vase est CAPABLE de tenir tant de pintes. (Acad.)

Susceptible de, en parlant des personnes et des choses, signifie qui peut subir certaines modifications.

L'hommeest Susceptible du bien et du mal. — La matière est Susceptible de toutes sortes de formes.

Dans le sens absolu, capable, en parlant des personnes, signifie intelligent, habile; et susceptible, facile à offenser.

§ 568. COLÈRE, COLÈRIQUE. Colère ne s'emploie qu'avec des noms de personne, et signifie sujet à la colère, emporté par accès:

Cet homme est Colère; cette femme est Colère. (Ac.)
Colérique avec un nom de personne signifie enclin à la colère, emporté par nature:

Un rien l'irrite; il est fort COLÉBIQUE.

Avec un nom de choses, il signific qui porte; qui dispose à la colère :

Il est d'une humeur colérique. (Acad.)

### II. DES SYNONYMES ET DES PARONYMES.

\$ 564. AN, ANNÉE. 1. Avant M --- le christianisme aura conquis le monde entier.

2. Je suis sourd, les — en sont la cause.

3. Pendant neuf C —, notre génie a presque toujours été rétrécipar un gouvernement gothique.

4. Les — ont brisé son corps sans modifier son caractère.

- 5. Dans cinq C que de monuments érigés à grands frais aujourd'hui auront disparu!
- \$ 565. ANOBLIR, ENNOBLIR. 1. La piété élève l'esprit et—noblit le cœur-

Il faut chercher des tours qui — noblissent ces idées.

- 3. Le roi peut vous-noblir, mais votre mérite seul vous-noblira.
  - 4. Mais enfia par les temps le mérite avili Vit l'honneur en roture, et le vice — nobli. (Boileau.)
- 5. L'impiété, qui devait avilir l'éclat même de la maissance et de la gloire, décore et noblit l'obscurité et la roture.
  - 6. Qu'on me laisse à mon gré, n'aspirant qu'à la gloire, Des titres du Parpasse — noblir ma mémoire.

§ 566. APURER, ÉPURER. 1. Le comptable aura bien de la peine à faire — ses comptes.

2. Il est difficile d' — un métal au point de le dégager de tout alliage.

3. On — (ind. pr.) de l'eau bourbeuse, en la filtrant avec du charbon.

4. Les comptes de cette administration ont été rendus ; on travaille à les —.

§ 567. CAPABLE, SUSCEPTIBLE. 1. L'esprit de l'homme n'est pas — de concevoir l'infini.

2. Le cœur purifié est rendu — de voir Dieu.

- Cette selle est de contenir plus de deux m cinq c quatre v personnes.
  - Notre esprit est de bonnes et de mauvaises impressions.
     Cette digue n'est pas de résister à la violence des flots.
- 6 Quoi qu'il en cotte, il y a toujours économie à mettre une affaire importante entre les mains d'un homme —.
- 7. Il est difficile de vivre henreux avec des gens qui s'offensent des actions et des paroles les plus innocentes.
- § 568. COLÈRE, COLÉRIQUE. 1. Les personnes n'ont pas de fermeté.
  - Les personnes sont d'une société très-désagréable.
- 3. Les hommes d'une humeur sont presque tous d'un tempérament bilieux.

4. On est — par accès et — par tempérament.

5. Votre père est d'un naturel —; mais je ne l'avais iamais encore vu si —qu'hier. § 569. COLORER, COLORIER, Colorer, signific donner de la couleur, et s'emploie au propre et au figuré :

Le soleil COLORE les fruits. Il A bien COLORE sa faute. Colorier, signifie employer les couleurs, et ne s'emploie qu'en termes d'art:

Colorier une estampe, un dessin. (Acad.)

\$ 570. CONSOMMER, CONSUMER. Consommer signifie achever, accomplir, détruire par l'usage :

Jésus-Christ Consomma l'œuvre de Dieu. (Bossuet.)

Les bateaux à vapeur Consomment béaucoup de charbon.

Consumer signifie employer sans profit, détruire, réduire

àrien:

Consumer de grandes sommes en équipages. (La Bruyère.)

La rouille consume le fer. Sa maladie l'a consumé.

§ 571. **DEUXIÈME**, SECOND. Deuxième éveille la double idée d'ordre et de série; second éveille simplement l'idée d'ordre; si donc, dans la pensée qu'on veut exprimer, l'idée de rang est subordonnée à l'idée de nombre, on uont employer deuxième:

Je suis le deuxième sur la liste. (Acad.)

Si, au contraire, l'idée de rang se présente à l'esprit indépendamment de l'idée de nombre, c'est de second qu'on doit se servir :

Cette tragédie n'est qu'un ouvrage du second ordre.

Il occupe tout le second étage.

§ 572. ÉGALER, ÉGALISER. Égaler s'emploie en parlant des personnes et des choses :

ÉGALER les parts. — La mort ÉGALE tous les hommes. ÉGALER quelqu'un en beauté. Rien n'ÉGALE sa beauté.

*Égaliser* ne se dit qu'en parlant des choses :

EGALISER les lots d'un partage. La mort ÉGALISE tou-

tes les conditions. (Acad.)

Telle est l'opmion de l'Académie; mais l'empoi d'égaliser est fort rare en ce sens, et ce verbe n'est guère usité que dans l'acception de rendre uni:

EGALISER un terrain; ÉGALISER un chemin.

§ 573. ÉMINENT; IMMINENT. Joints aux noms danger, péril, ruine, disgrace, ces adjectifs ont à peu près le même sens; seulement éminent signifie grand, menaçant, et imminent, très-grand, inévitable; le second n'est en quelque sorte qu'un augmentatif du premier

§ 569. COLORER, COLORIER. 1. Ce sont les rayons du soleil qui color — ent diversement les nuages.

2. Ce peintre color — e mieux qu'il ne dessine.

- 3. J'ai un Buffon dont toutes les planches sont admirablement color ées.
- 4. Il n'est si méchante action qu'un flatteur, qu'un sophiste ne sache color er.
- § 570. CONSOMMER, CONSUMER. 1. Le feu s'attache aux matières combustibles jusqu'à ce qu'il les ait—.

2. Il y a des temps où l'on peut dire que tout l'esprit qui se — se met dans les livres, que tout ce qui se pense s'imprime.

3. Elle avait dressé de ses propres mains le bûcher où elle devait — son sacrifice.

4. Le feu de l'amitié échausse le cœur sans le -.

- 5. Le philosophe sa vie à observer les hommes, et il use ses esprits à en démêler les vices et les ridicules
  - 6. Le feu du ciel doit un jour ce vaste univers.
- § 571. DEUXIÈME, SECOND. 1. Horace après avoir tué le premier Curiace, marcha droit au — qu'il immola avant que le troisième ent eu le temps de le secourir.
  - 2. Le acte de cette tragédie est incontestablement le plus beau.
  - Le chant de ce poëme est de la plus grande beauté.
  - 4. La plupart des invités ne sont arrivés qu'au service.
- 5. Mon Racine est incomplet: j ai perdu le et le quatrième volume.
- 6. César disait qu'il préférait être le premier dans un village

que le second dans Rome.

- 7. Celui qui sert de dans un duel, assume une grande responsabilité.
- $\S$  572. ÉGALER, ÉGALISER. 1. Cinq multiplié par quatre éyal e vingt.
- 2. Tout ce qui vous passe ou vous égal—e, vous contraint et vous gêne.
  - Les exploits de Gengis-Kan égal ent-ils ceux d'Alexandre?
     L'orage et la pluie ont défoncé toutes les avenues du parc;
- il faudra egal er le torrain.

  5. On devrait bien egal er toutes ces routes pour que nous ne fussions pas exposés à de si rudes cahots.
- \$ 573. EMINENT, IMMINENT. 1. Le lendemain du jour où sa disgrace semblait —, Richelieu était plus en faveur que jamais.
- 2. Nous sommes exposés à un danger auquel nul secours ne pourra nous arracher.
- 3. Après la bataille de Cannes, Rome était dans un péril —.
  4. Le vent poussa le vaisseau contre les rochers, il s'y brisa, et tous les passagers comprirent qu'en ce péril il n'y avait pour enx aucun espoir de salut.

\$574. ENNUYANT, ENNUYAUX. Ennuyant se dit de ce qui contrarie dans le moment, de ce qui cause un ennui passager; ennuyeux, de ce qui ennuie habituellement; ainsi, un homme ennuyant dans un moment peut être amusant dans un autre; mais un homme ennuyeux promie toujours; d'où il suit qu'on doit dire d'un temps passagèrement mauvais: C'est un temps ennuyant, et d'un livre mai pensé et mal écrit: C'est un livre ennuyeux.

\$575. ENVIER, PORTER ENVIE. Envier se dit mieux et plus ordinairement des choses, et porter envie, des personnes et des choses personnifiées:

Moi qui ne vous envie pas votre esprit, votre science, ni votre réputation, je vous porte envie d'avoir été huit

jours à Balzac. (Voiture, Lettre à M. Costar.)

Cette distinction était, comme on le voit, déjà admise par les prosateurs, au commencement du xvii° siècle : quant aux poëtes, ils ont employé indifféremment ces deux expressions.

\$576. EXPRES, EXPRESSEMENT. Ces deux mots sont loin d'être synonymes; exprès signifie à dessein :

J'ai fait cela EXPRÈS pour le piquer. (Acad.)

Expressément signifie en termes formels:

Je lui avais défendu EXPRESSEMENT de le faire.

§ 577. FLAIRER, FLEURER. Flairer, au propre, signifie sentir par l'odorat :

FLAIREZ un peu oette rose. (Acad.)

Au figuré, il s'emploie dans l'acception de pressentir, prévoir : Il a FLAIRÉ cela de loin. (Acad.)

Fleurer signifie répandre, exhaler une odeur :

Cela PLEURE comme baume. (Acad.)

\$578. INFECTER, INFESTER. Infecter signifie, au propre répandre une mauvaise odeur, la contagion, et, au figuré gâter, corrompre :

Des émanations fétides infectent l'air.

L'idaldirie INFECTA tout le genre humain. (Bossuet.)
Infester signifie ravager, désoler, etc.

Athènes, avec ses vaisseaux, INFESTAIT les possessions

des Lacédémoniens. (La Harpe.)

Autrefois on pensait que les malins esprits se faissient un plaisir d'investes les châteaux inhabités. (Trévoux.)

- § 574. ENNUYANT, ENNUYEUX. 1. Beaucoup d'hommes d'esprit ont leurs mauvais jours et sont parfois bien —.
- 2. Venez au fait promptement et épargnez-nous les détails inutiles et —.
- 3. Vous avez été amusant hier, autant que vous êtes aujour-d'hui.
- 4. J'ai lu avec plaisir ce discours que j'avais tronvé fort en l'entendant prononcer.
- § 575. ENVIER, PORTER ENVIE. 1. quelqu'un, c'est s'avouer son inférieur.
  - 2. Je n peint la bonne fortune.
  - Le sage n personne.
  - 4. On aime, on admire la probité sans !--.
- 5. Après ceux qui possèdent le premier rang, je ne connais personne de plus malheureux que ceux qui l —.
- § 576. EXPRES, EXPRESSÉMENT. 1. Il m'envoie tout auprès de vous; après m'avoir recommandé de ne pas vous quitter.
  - 2. L'égoisme défend de se sacrifier soi-même.
  - 3. Il est formellement et recommandé à tout citoyen de prendre les armes au premier appel.
    - 4. Ces chers amis, pour moi, l'avaient fait faire (C. Delavigne.)
  - § 577. PLAIRER, FLEUREB. 1. On trouve sur les saules de très-élégants coléoptères qui f— rent la rose.
  - 2. Bien des lecteurs à force de R rer le romanesque, en soupçonnent même où il n'y a en pas.
    - 3. Ne f rez pas ces plantes, elles ne f rent pas bon.
  - 4. On dit familièrement d'une bonne réputation qu'elle f re comme baume.
  - § 578, INFECTER, INPESTER. 1. Avant Louis XIV, les grands chemins n'étaient ni réparés ni gardés; les brigands les (imparfait); et les rues de Paris étaient remplies de voleurs.
  - 2. L'égoïsme érigé en maximes—(conditionnel prés.) promptement tout une nation.
    - 3 L'avrice, l'intérêt et la vanité n'ont jamais seu cœur.
      - Voilè comme, (part, pr.) cette simple jeunesse, Vous caployes tous doux le calme où je vons laises. (Racine.)
        - Vain espoir! Céléno, la reine des Harpies,
           (passé défini) ces beaux lieux de ser moupes impies. (Delille.)

\$579. MATINAL, MATINEUX. Le premier, quand il se dit des personnes, exprime un accident; ainsi, vous avez été MATINAL signific, vous vous êtes levé matin aujourd'hui; le second, au contraire, exprime une habitude; l'homme MATINEUX est celui qui se lève matin tous les jours.

Matinier n'est usité que dans cette expression poétique :

l'étoile matinière.

§ 580. PLIER, PLOYER. Plier s'emploie le plus souvent en parlant des objets qui n'opposent ancune résistance:

PLIER un mouchoir, une serviette, du linge.

Ployer se dit des corps peu flexibles :

PLOYER une eanne, une branche d'arbre.

Au figuré, la même distinction n'est pas observée; mais ployer est d'un usage plus fréquent dans le style noble :

Sous ces riches lambris qui ne sont point à nous,
Devant ses habitants nous ployons les genoux. (J.-B. Rousseau.)

§ 581. RÉUNIR, UNIR. Réunir, dans le sens de posséder en même temps, n'admet qu'un complément direct composé:

Réunir les talents et les vertus, le ménite et les graces.

Unir veut un complément direct et un complément indirect précédé de à :

Caton unissait la vaillance à la sagesse.

\$ 582. VÉNÉNEUX, VENIMEUX. Ces deux adjectifs signifient qui a du venin : mais vénéneux ne se dit que des plantes et de ce qui concerne les végétaux :

La cigue est une plante vénéneuse.

Le suc de la cique est vénéngux. (Acad.)

Vénéneux est le seul qu'on emploie au figuré : Doctrine vénéneuse (Acad.)

Ventmeux ne se dit que des animaux et des objets 'on suppose infectés de leur venin :

La vipère est VENIMEUSE. On croit que les herbes sur squelles le crapaud a passé sont VENIMEUSES. (Acad.)

- § 579. MATINAL, MATINBUX. 1. Étes-vous malade? Je ne vous vis jamais si —.
- 2. Joseph s'est levé le premier aujourd'hui; il a été par hasard; Pierre est plus — que lui.
  - 3. Moi qui suis très —, je n'ai pas été ce matin.
- § 580. PLIER, PLOYER. 1. Qu'il soit comme un arbrisseau encore tendre qu'on (ind. pr.) pour le redresser.
- Les intérêts de la vie commune ne se laissent pas arbitrairement à nos désirs.
  - 3. Que tout et que tout soit souple quand Dieu commande.
- 4. Ils ne rompront pas les lois, mais ils les (fut.) à leurs intérêts.
  - 5. Tu dois à ton état ton caractère. (Voltaire.)
- § 581. RÉUNIB, UNIR. 1. Cicéron réunissait un génie riche et fertile une immense instruction.
- 2. Lorsqu'on unit une vive imagination la force de méditer, on a les éléments du génie.
- 3. On rencontre peu d'hommes qui unissent le dégoût du monde l'amour de l'humanité.
- 4. Il n'y a que les hommes qui réunissent une brillante imagination — un esprit juste qui puissent devenir de grands écri vains.
- § 582. VÉNÉNBUX, VENIMBUX. 1. Il ya bien peu de plantes dont on ne pût tirer un suc —.
- 2. Les jolies couleuvres qu'on trouve en si grand nombre dans nos bois ne sont pas —.
  - 3. La ciguë est une plante réputée -..
- 4. Les animaux sont rares dans le Nord, mais ils abondent au Midi.
- 5. Ces plantes par elles-même ne sont pas —; mais une foule de reptiles par leur contact les rendent —.

## CHAPITRE XIII.

## DE LA PONCTUATION.

§ 583. La ponctuation est l'art de distinguer au moyen de signes non-seulement les phrases, mais les différentes parties de phrase.

§ 584. Les signes de la ponctuation sont la virgule (,), le pointvirgule (;), les deux points (:), le point (.), la point interrogatif (?), le point exclamatif (!), les points suspensifs (.....), la parenthèse () et lès guillemets (»).

### I. De la virgule.

\$ 585. La virgule sert à séparer les parties semblables d'une même phrase, sujets, attributs et complements, propositions coordonnées de peu d'étendue, lorsqu'elles ne sont pas unies par une des conjonctions et, ni, ou :

La FRAUDE, le PARIURE, les PROCÈS, les GUERRES ne font jamais entendre leur voix dans ce séjour chéri des dieux. (Fénelon.) Les habitants de l'île étaient DOUX, AFFABLES et PRÉVENANTS.

On se menace, on court, l'air gémit, le ciel brille. (Voltaire.)

§ 586. Si les différents termes unis par et, ni, ou, sont d'une certaine étendue, alors on les sépare au moyen de la virgule; il en est de même lorsque et, ni, ou, sont répétés:

Tout reconnaît ses lois, ou brigue son appui. (Boileau.)

On ne fait ni tout ce qu'on peut, ni tout ce qu'on veut.

Ou l'amitié n'est pas une vertu, ou il ne peut y avoir de vraie amitié qu'entre les gens de bien.

§ 587. La virgule se place toujours avant un verbe séparé de son sujet par une proposition incidente déterminative :

L'AMI que nous avons retrouvé dans les jours de l'abandon, ust le plus touchant des bienfaiteurs. (Lacretelle.)

§ 588. Elle se met encore, 1° après tout sujet dont le verbe est sous-entendu; 2° avant une proposition elliptique commençant par et, mais; 3° avant le second membre d'une comparaison:

Le ciel est dans ses yeux, et l'enfer, dans son eœur. (Racine.) Il est sévère, mais juste.

Il est moins aisé de se guérir de l'ambition, que de s'en Pré-Server.

§ 589. On met entre deux virgules toute expression ou toute proposition qu'ou peut supprimer ou changer de place sans dénaturer le sens de la phrase; tels sont les mots employés par apposition et par apostrophe, les compléments circonstanciels, les propositions interjetées et propositions incidentes explicatives:

L'ambition, comme LA COLÈRE, conseille toujours mal. (Say.)
AGIR SANS AVOIR RÉPLÉCHI, c'est se mettre en voyage sans avoir fait de préparatifs.

Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi. (Racine.)
Le temps, qui change tout- change aussi nos bumeurs. (Boileau.)

# CHAPITRE XIII.

### DE LA PONCTUATION.

## I. De la virgule.

- § 585, 584, 585, 586, 587, 588, 589. 1. Beaucoup de passions entrainent à leur suite l'inquiétude le chagrin l'avidité et l'injustice.
- 2. Fénelon réunissait à la fois et l'esprit et la science et la douceur et la vertu.
  - 3. Il sait régler ses goûts ses travaux ses plaisirs. (Voltaire.)
- 4. La colère est à la fois le plus aveugle le plus violent et le plus vil des conseillers.
  - 5. L'espérance rend le temps bien long et la jouissance bien courte.
- 6. Admirez un guerrier dans l'action un pilote dans la tempête et la vertu dans les revers.
- 7. Les hommes donnent l'impulsion aux affaires et les affaires entraînent les hommes.
  - 8. Les revers raientissent mais n'éteignent pas l'ambition.
  - 9. Le sage est ménager du temps et des paroles.
  - 10. Quand on a le secret d'être heureux il ne sut pas le garder.
- 11. L'érudition n'est pas la science de même que les matériaux ne sont pas le bâtiment.
  - 12. Sortez des emplois non plus riche mais plus estimé.
- 13. Combattez avec courage mais sans dédaia les erreurs funestes au bonheur des autres.
  - 14. Le mérito sans dignité est un visage sans physionomie.
- 15. Celui qui ne songe à ses devoirs que quand on l'en avertit ne mérite aucune estime.
- 16. Les actions qui ont causé le repentir doivent être une grande instruction.
- 17. L'espérance malgré l'illusion de ses promesses donne encore de meilleurs conseils que la crainte.
- 18. Les jeunes gens disent ce qu'ils font, les vieillards ce qu'ils ont fait et les sots ce qu'ils ont envie de faire.
  - 19. Louer une mauvaise action c'est la commettre.
- 20. L'erreur ne vient que du consentement précipité de la volonté qui se repose avec négligence dans l'apparence de la vérité.
- 21. Il est plus facile de jeter du ridicule sur une belle action que de Fimiter.
- 22. Les grandes affaires éprouvent les génies élevés somme les violentes tempêtes les bous pilotes.
- 23. L'air qu'en veut se donner ne vaut jamais celui qu'en veut suitter.
- 24. On n'est jamais plus mécontent de ses amis que lorsqu'on a sujet de l'être de sot-même.
- 25. Il ne faut jamais s'abendonner dans ses actions et être toujours en présence de sa renommée.
- 26. Les grandes actions ne sont pas souvent les effets d'un grand dessein mais les effets du hasard.

## II. Du point-virgule.

§ 590. Le point-virgule sert à marquer les divisions principales de la phrase; il sépare les propositions semblables dont le développement a trop d'importance pour que la virgule soit entre elles un signe suffisant de division et de repos :

Un égoiste se garderait bien d'être misanthrope; il s'aime trop pour fuir ceux dont il peut recueillir des avantages.

Il est une supreme dignité qui par elle-même ne doune point de rang : c'est celle qui résulte de la qualité d'honnéte homme.

591. Ainsi dans une phrase les petites divisions sont mar-

quees par la virgule, et les grandes par le point-virgule :

C'est par la sagesse disait un jeune roi, que je deviendrai illustre parmi les nations; que les vieillards respecteront ma jeunesse; que mes voisins, quelque redoutables qu'ils soient me craindront; que je serai aimé dans la paix, et redouté dans la guerre. (Fénelon.)

III. Des deux points.

§ 592. Les deux points s'emploient, 1° pour séparer une citation de la proposition qui I annonce :

Pythagore a dit: Mon ams est un autre moi-même; et Plaute:

Le bien qu'on sait à d'honnetes gens n'est jamais perdu.

2º Après une proposition qui précède et annonce une maxime générale, une sentence :

Voici le côté de l'égoïste : Tout pour lui, rien pour les autres. 3° Après les propositions qui ont un sens complet, mais que

suivent d'autres propositions qui les développent :

Il faut autant qu'on peut obliger tous le monde : On a souvent besoin d'un plus petit que soi. (La Fontaine.)

4° Après ou avant une proposition que suit ou que précède une énumération :

Le cout dépend de deux choses : d'un sentiment délicat dans le cœur, et d'une grande justesse dans l'esprit.

> Du lait, du pain, des fruits, de l'herbe, une onde pure : Cétait de nos aïeux la saine nourriture.

### IV. Du points

§ 593. Le point se met après tout assemblage de mots qui énonce un sens complet et qui ne se lie intimement, par le rigoureux cochainement des idées, ni avec ce qui précède ni avec ce qui suit

Louis XII, un des meilleurs, et par conséquent un des plus grands rois que la France ait eus, fut accuse d'avarice, parce qu'il ne foulait pas les peuples pour enrichir des favoris sans mérite. Le peuple doit être le favori d'un roi : et les princes n'ont droit au superflu que lorsque les peuples ont le nécessaire. Les reproches qu'on osait lui faire ne prouvaient que sa bonté. On porta l'insolence jusqu'à le jouer sur le thédire. Faime mieux, assait ce prince honnéte homme, que men avarice les fasse rire, que si elle les faisait pleurer. (Duclos.)

La phrase qui suit le point doit toujours commencer par une

maiuscule.

## II. Du point-virgule.

§ 500, 591. 1. Une bonne action se passe de confidents une mauvaise action ne saurait se passer de complices. 2. Fais bien tu auras des envieux fais encore mieux tu les confondras. 3. Les blessures de la calomnie se ferment mais la cicatrice reste. 4. L'éloge est un hommage dû aux tulents et aux vertus il anime les arts il excite l'émulation mais il faut le dispenser à propos. 5. La raison n'a d'autre règle de ses jugements que la vérité la colère n'a d'autre règle de la vérité que ses jugements. 6. La langue du détracteur est un feu dévorant qui flétrit tout ce qu'il touche qui ne laisse partout où il a passé que ruine et désolation qui pénètre jusque dans les entrailles de la terre et va s'attacher aux choses les plus cachées qui change en de vies cendres ce qui avait paru brillant et précieux qui dans le même temps qu'il paraît éteint agit avec plus de violence et de danger que la poussière qui s'élevait sous les pieds de tant de générations qui sortait de l'écroulement de tant de monuments fut torabée quand les tourbillons de fumée qui s'échappajent de tant de villes en flammes furent dissipés quand la mort eut fait taire les gémissements de tant de victimes quand le bruit de la chute du colosse romain eut cessé alors on aperçut une croix et au pied de cette croix un monde nouveau.

## 11L Des deux points.

§ 592. 1. L'éloquence du barreau ne doit être employée que pour le bon droit c'est un asile mais pour la vertu c'est un port ouvert à tous excepté aux pirates.

2. L'homme naît vit et meurt dans l'esclavage à sa naissance on le coud dans un maillot pendant sa vie il est enchaîné par nos institu-

tions à sa mort on le cloue dans une bière.

3. C'est une maxime frivole que celle qu'on adopte depuis si long-

temps qu'il faut qu'un honnête homme sache un peu de tout.

4. La mort n'effrale pas l'homme vertueux qui satisfait du rôle qu'il a joué se retire de la scène avec tranquillité et dit j'ai vécu j'ai bien fourni la carrière que le sort m'avait tracée.

5. On demande quatre choses à une femme que la vertu habite dans son cœur que la modestie brille sur son front que la douceur

découle de ses lèvres et que le travail occupe ses mains.

### IV. Du point.

§ 593. Les grandes vertus excitent les grandes jalousies pensée consolante l'avarice ne s'assouvit pas par les richesses ni la paresse par l'oisivetó ni l'ambition par la fortune ai les talents si la gloire si la vertu même ne nous rendent pas heureux ce que l'on appelle bonheur vaut-il un regret de tous les peuples le Français est celui dont le caractère dans tous les temps éprouve le moins d'altération on retrouve les Français d'aujourd'hui dans ceux des croisades et en remontant jusqu'aux Gaulois ou y remarque beaucoup de ressemblance cette nation a toujours été vive gaie généreuse brave sincère présomptueuse inconstante avantageuse et inconsidérée ses vertus partent du cœur ses vices ne tiennent qu'à l'esprit et ses bonnes qualités corrigeant ou balançant les mauvaises toutes concourent peut-être également à rendre le Français le plus sociable de tous les hormoes c'est là son estractère propre et c'en est un très-estimable mais je crains que depuis quelque temps on n'en ait abusé on ne s'est pas contenté d'être sociable on a voulu être aimable et je crois qu'on a pris l'abus pour la perfection.

## V. Du point interregatif.

§ 594. Le point interrogatif s'emploie, 1° après une phrase ou une proposition dont la forme est interrogative :

D'où venez-vous ainsi? Que nous direz-vous de ben? N'y

a-t-il rien de nouveau? (La Bruyère.)

2° Quand le sens est interrogatif, quoique la phrase ne le soit pas:

Tu n'as point d'aile, et tu veux voler? Rampe. (Voltaire, )

\$ 595. On ne fait pas suivre du point interrogatif une proposition subordonnée exprimant l'interrogation lorsqu'elle dépend d'une principale exprimée sous la forme directe :

Mentor demanda à Idoménée quelle était la conduite de

PROTÉSILAS. (Fénelon.)

## VI. Du point exclamatif.

§ 596. Le point exclamatif se place, 1° après tout mot on toute proposition qui exprime l'étonnement, la douleur, la crainte, enfin une pensée ou un sentiment soudain:

Malheureuse! quel nom est sorti de ta bouche! (Racine.)

2° Après toute proposition dont la forme est interrogative et qui exprime la surprise, l'admiration, etc. :

Quelle grande acquisition vous avez faite dans cet homme

illustre! A qui m'associez-vous! (La Bruyère.)

## VII. Des points suspensifs.

§ 597. On emploie les points suspensifs quand on laisse un sens inachevé, soit par une réticence calculée, soit dans un mouvement de passion qui fait passer rapidement d'une pensée à une autre :

Montre-lui cet écrit... qu'elle tremble... et soudain

De cent coups de poignard que l'infidèle meure. (Voltaire.)

# VIII. De la parenthèse.

§ 598. La parenthèse sert à séparer des autres mots et à holer, au milieu même d'une phrase, une proposition qu'on pourrait retrancher sans nuire au sens général:

Mais un trouble importun vient depuis quelques jours

De mes prospérités interrompre le cours,

Un songe (me devrais-je inquiéter d'un songe!)

Entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge, (Racine,

## IX. Des guillemets.

§ 599. Les guillemets se mettent au commencement et à la fin d'une citation, et souvent même en tête de chaque ligne

L'homme a dit : « Je sais tout, et j'ai tout défini;

J'ai pour loi, la raison, pour bornes, l'infini ; L'étude me ravit à des hanteurs sublimes :

De ce globe étonné j'ai sondé les abimes;

Est-il quelques secrets cachés au fond des cieux

Que n'ait point pénétrés mon regard curioux? »

Moins fier de sa raison, il eut mieux dit peut-être :

« J'ai su tout expliquer, ne pouvant tout connaître. » (C. Delavigne, )

§ 600. Les premiers guillemets deivent toujours être précédés des deux points, et les derniers, selon le sens, du point, ou du point interrogatif ou du point exclamatif.

## V. Du point interrogatif.

§ 594, '595. 1. Voulez-vous savoir comment il faut donner mettervous à la place de celui qui reçoit. 2. Qu'est-ce que l'anvie c'est la plus cruelle des Euménides elle poursuit l'homme de génie jusqu'au bord de la tombe là elle s'arrête et la justies des siècles vient s'assooir à sa place. 3. C'est rustichté que de donner de mauvaise grâce, le plus pénible est de donner que coûte-t-il d'y ajouter un sourire.

4. Tout parle d'un haut fait tont révèle un grand nom Que raconte Trébie et Canne et Trasimène Là devant Annibal a fui l'aigle romaine Que disent ces hameaux ces eités ces vallous lci sous Marius ont péri les Teutons

## VI. Du point exclamatif.

§ 596. 1. Comme un instant change la situation de notre âme 2. Le singuler chemin qu'on prend pour s'élever on se traine dans la boue 5. Combien de gens s'imaginent avoir de l'expérience par cela seul qu'ils ont vicilli. A. Qu'il y a peu de pensées exactes et combien il en reste encore aux esprits justes à développer 5. Perdre la liberté 6 bon Dieu après elle que reste-t-il à perdre la liberté c'est la vie la servitude est la mort 6. O temps ò mœurs ò malheureux siècle siècle rémpli de mauvais exemples où la vertu souffre où le crime domine où il triomphe

## VII. Des points suspensifs.

§ 597. 1. J'appelsi de l'exil je tirai de l'armée Et ce même Sénèque et ce même Burrhus Qui depuis Rome alors estimait leurs vertus, (Racine, )

# VIII. De la parenthèse.

§ 598. 1. Je croyais moi juges de ma simplicité

Que l'on devait rougir de la duplicité.( Destouches.)

Un mal qui répand la terreur
 Mal que le ciel en sa fureur
 Inventa pour punir les crimes de la terre
 La peste puisqu'il faut l'appeler par son nom
 Capable d'earishir en en jour l'Achéren
 Faisait aux animaux la guerre. (La Pontaine,)

# IX. Des guillemets.

§ 599, 600. 1. Sa mère ah que l'amour inspire de courage Quel transport animait ses efforts et ses pas Sa mère elle s'élance au milieu des soldats C'est mon fils arrêtes cesses troupe inhumaine C'est mon fils déchirez sa mère et votre reine Ce sein qui l'a nourri ces fisnes qui l'ent porte.

( Voltaire. )

2. Plus loin je distingual un homme tout sanglant mais calme et plus tranquille que ses hourreaux je couras à lui en m'écriant à Régulus est-ce toi je ne pus soutenir le spectacle de ses maux et je détournai les regards alors Caton s'approcha de moi et me dit ne nous plains pas mais imite-nous et to aussi esprends à vaincre la douleur.

#### CHAPITRE XIV ET DERNIER.

## LOCUTIONS VICIEUSES.

# I. Par ignorance du genre.

Quelques personnes emploient souvent le féminin au lieu du masculin dans ces locutions :

Cet amadou est bon. Un cigare. Tous ces décombres. Un esclandre. De bon guet.
Un bel hortensia. A midi precis. Aw rebours.

Et aussi le masculin pour le féminin dans celles-ci :

Une après-midi. Une dinde. La jujube; de la jujube frasche. De la reglisse. . Une fois pour toules. Une sentinelle.

# II. par ignorance du nombre.

On emploie quelquefois l'article, le qualicatif et le verbe au pluriel dans ces expressions:

Sur Le midi; midi est sonné. Vers LE minuit; à minuit sonnant.

# III. Par formation irrégulière du éminio.

Au lieu de dire : Apprent II., fém. de apprenti. Bxcl vz. fem. de exclu.

Géan TR, fém. de géant.

Perci usa, fém. de percius.

Quelques-uns disent: Apprentisse et apprentive. du masc. inusité apprentir. Excl use, du masc, exclus inusité. Géa NB. Percl UB.

# IV. Par suppression d'un terme essentiel.

### Au lieu de dire :

Il sa promène en ce moment. Invectiver CONTRE quelqu'un. Marobe, mon chale se déteint. Ma robe, mon châle... déteint. Monsieur un tel. Deux heures et un quart.

# Quelques personnes disent:

Il.. promène en ce moment. Invectiver... quelqu'un. Monsieur... tel. Deux heures et... quart.

## V. Par emploi d'un terme inutile.

### Au lieu de dire :

Il aime à disputer. La Féte-Dieu. Agir bien; agir mal. Un sourd-muet.

## Il en est qui disent:

Li aime à se disputer. La sête de ou à Dieu. En agir bien; en agir mal. Un sourd Er muet.

## VI. Par pléonasme.

## Au lieu de dire :

Ainsi vous convenez. - Vous Ainsi donc vous convenez. convenes DONG. Il fut porcé. Un mémorragie (flux de sang). Une mémorragie de sang. Tine HEURE. Un PEU.

# Quelques-uns disent :

Il fut porcé malgré lui. Une HEURE DE TEMPS. Un petit peu.

# VII. Par changement de la préposition.

### Au lieu de dire :

La maison de mon père. La campagne DE ma tante. La clef est à la porte. Il est a diner. Les cheveux me dressent à la Il s'est leve de bonne heure. Robe garnie DE dentelles. En face ou château.

# Il en est qui disent:

La maison a mon père.

- A ma tante.
- APRÈS la porte. APRÈS diner.
- sun la tête.
- à bonne heure.
- EN dentelles.

## VIII. Par mauvaise alliance de mets.

## Au lieu de ces locutions:

ATTEINDRE un but. Aussi, également. Comme IL EST JUSTE. Etre mal-portant, souffrant. Faire l'important. L'idee lui est venue de... Le quantième du mois. Rétablir l'ordre. S'IL ARRIVE qu'il pleuve.

Il en est qui se servent de celles-ci:

*Remplir* un but. Tout de même. Comme ps juste. Jouir d'une mauvaise san. Faire son, ses embarras. L'idée lui a pris de... Le combien du mois. Rétablir le désordre. Ill n'a, il n'y a qu'à pleuvoir

## IX. Par confusion de termes.

## Beaucoup de personnes emploient l'un pour l'autre :

Argot, jargon. Armistice (suspension d'armes). Amnistie pardon. Au défaut de, à la place de. Avoir affaire. Mousseux, qui mousse. Parler mal, incorrectement.

Ergot, petit ongle. A défaut de, faute de. Avoir à faire. Calquer, contre-tirer un dessin. Décalquer, appliquer un calque. Coasser (se dit des grenouilles). Croasser (se dit des corbeaux). Moussu, couvert de mousse. Mal parler, médire.

# X. Par ignorance de l'étymologie.

# Au lieu de dire :

AÉ ré. Arro lithe. Aéro naute. CACO phonie. Coro phane. Con tumace. CORPUL ence. Em nou choirs de bottes. Esclan DRE. Espa Don. Fran quette (à la bonne). Hour vari. Pantomi me. Pul monique Rébar ba tif. SAU poudrer. Sou coupe.

TRL montane (perdre la).

Quelques personnes disent.

Atré. Arro lithe. Aréo naute. CACA phonie. Cola phane. Cov tumace. Cor por ence. Em bau choirs. Esclan DE. Espa Dron. FLAN quette. Boul vari. Pantomi ne. Pov monique. Rébar bara tif Sov poudrer. SE coupe. Tre montane.

### XI. Par errour de dérivation.

## Au lieu de ces expressions :

Brouillamini.
Il bruine.
Cesser.
Contra mander.
Couvrir de confusion.
Dé grafer.
Dissuader.
Di vination.
Élever, élevé.
Émou dra un couteau.
En jamber.
Répréhensible.
Trans vaser.

# On se sert de ces mos:

Em brouillamini.
Il brouillasse.
Dé cesser.
Décom mander.
Confusionner.
Désa grafer.
De persuader.
De vination.
Éduquer, éduqué.
Emou LER.
A jamber.
Réprimandable.
Trans vider.

### XII. Par ignorance du sens ou de la valeur du terme.

#### Au lieu de dire :

A-bras-le-corps. A cloche pied. Bayer aux corneilles. Cicatri cé (sillonné). Considérable, important. Cou-de-pied. Couvi (œuf gaté). Curer (nettoyer en vidant). Denier à Dieu. Excuses (je vous fais mes). Faire la vole. Farceur (cet homme est). Faute d'inattention (par). Fourché (pied) fendu. Fragile (cassant). Jais (noir comme du). Jet d'eau. *Liais* (pierre de). Passante (rue), fréquentée. Recouvrer (il ne peut) la vue. Recouvré (il a) la santé. Riche (opulent). Sens dessus dessous. Taie d'oreiller. Venir, j'en viens. Voix de stenior.

### On dit:

A brasse corps. A croche pied. Bailler aux corneilles. Cicatri sé (fermé). Conséquent. Coude-pied. Couvé (œuf éclos). Ecurer (nettoyer en fourbissant.) Dernier adieu. Je vous demande excuse. Faire la volte. Cet homme est farce. Par faute d'attention. Pied fourchu. Casuel, fortuit. Noir comme du geai. Jeu d'eau. Pierre de *lierre*. Rue passagère. ll ne peut recouvrir la vue. Il a recouvert la santé. Fortune (heureux). Sans dessus dessous. Tete d'oreiller. L'en deviens. Voix de centaure

# XIII. Par changement dans la prononciation et dans l'orthographe.

### Au lieu de ces formes correctes :

Ang 018 585. Ango Ra. Appa ni tion. Cam Bouis. Ci (cet homme). Compa Ru tion. CORRI dor. CRAS sane (poire de). CUIL Ler. Dar TRE. Dispa BI tion. Er fraction. E Li xir. Rnver GURE. Rvier. Fi Li gra NB. Fran GI pans. Gési er. Gı rofle. Jon chets. Lin CEUL. Li teaux (serviette à). Mai rie. Me garde (par). Pale PRENI er. PLEU résie. Re BUF fade. Revan CHB. Se MOULE. Tri en, il tri e; tri age. Va sis tas. Vermi CERLE.

# Quelques-uns emploient celles-ci.

An GO1 SES. Ango La Appa Ru tion. Cam Buis. Cet homme ici. Compa at tion. Cou dor. CREU sane. Culi er. Dar TE. Dispa Ru tion. Fraction. E LÉ XIT. Enver JURE. Lévier. Fi LA gram ME. Fran cm pane. Gigi er. Gr rofle. Hon chets. Lin CEUIL. Lin teaux (serviette à) Mai RE rie. Mé sard (par). Pale permi er. Plu résie. Re sur fade. Revan GE. Se MOUILLE. TRAY OF, IL TRAY E; TRAY &go Va cis tas. Vermi CHELLE.

FIN DE LA SYNTAXE ET DE LA DEUXFÈME PARTIE.

# TABLE DES MATIÈRES.

## PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

Les chiffres renvoient aux numéros des paragraphes.

#### Α.

A, nombre du substantif placé après cette préposition, II° PARTIE, 41, 42, 43, 44. Verbes qui la régissent, 377, 379. C'est à moi à, 419. — ellipsé après jusque, 420. — quand il se répète, 435. — à, ou, 518. — à pour de, Locut. vicieuses, page 422, VII.

Able (adjectifs termines en), II.

PARTIE, 98, 99.

A bras-le-corps, Locut. vicieuses, page 423, XII.

Absoudre, sa conj., page 114. A cause que, IIe PARTIE, 503.

Accents, combien nous en avons, I'e PARTIE, 15. — sigu, id. — grave, id. — circonflexe, id.

Acceptions, IIº PARTIE, de 518 à 563.

Accord de l'adjectif avec le nom, I'e PARTIE, 62; IIe PARTIE, de 69 à 87. — du verbe avec son sujet, de 264 à 307.

A clocke pied, I.oc vic., p. 423, XI.

Acquerir, sa conjug. Ire PARTIE,

Adhérant, changement d'orthographe, II PARTIE, 390.

graphe, II PARTIE, 390.
ADJECTIFS, ce que c'est, II PARTIE, 48. Qualificatifs, de 54 à 6a.

Formation du féminin des —, 63 à 73. — Du pluriel, de 74à
80. II PARTIE, — QUALIFICATIES, leur fonction, 68. Accord, de 69 à 90. Qualificant

plusieurs noms singuliers, 70, 71, 72, 73. des noms synonymes, 74. des noms placés par gradation, id. deux noms unis par ou, 75, 76. - par comme, de même que, etc., 77. — mis après deux noms dont l'un est complément de l'autre, 78, 79, 80. - pris adverbialement, 92. Emploi des adj. en able, 98,99. De la place des ---, 100, 101. De leur complément, 102, 103, 104. Prépositions que régissentles —, 105, 106, 107, 108, 109. - qui ont un complément commun, 110, 111. DÉTERMINATIFS NUMÉRAUX, OFdinaux, 112, — cardinaux, employés substantivement et comme signes matériels, 27, 113. Vingt, cent, 114, 115, 116. Cent pris pour centaine, 117, Mille, mil, 118, 119. -Possessirs, leur emploi, 121 122, 123, 124,125,126, 127 . 128, 129, 130, 131. - INDÉFI-NIS. Tout, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142. Quelque, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151. Méme, 153. Chaque, 154. Aucum, nul, 155, 156.

Adjectives (expressions), II PAR-TIE, 94, 95, 96, 97.

ADVERBE, sa classification, Iro Partie, de 203 à 209. IIo Partie, sa syntaxe, de 438 à 485 Alentour, auparavant, dess

dessous, dedans, dehors, 438, 439, 440. Aussi, si, 442, 443, 444. Aussi, non plus, 445. Autant, tant, 446, 447, 448, 449. Davantage, plus 450, 451, 452, 453. Le plus, 454. Plus d'à demi, 455. Au moins, du moins . 456. Beaucoup suivi ou précédé de plus, moins, 457. Il s'en faut beaucoup ou de beaucoup, 458. Plus tot, plutot, 459. De suite, tout de suite, 460. Tout à coup, tout d'un coup, 461. Très, bien, 462. Des expressions négatives ne pas, ne point, 463. Difference entre pas et point, 464, 465, 466. Leur emploi, 467, 468, 469, 470. Leur ellipse, 471, 472, 473. Emploi de ne, de 474 à 485.

Aéré, Loc. vic., page 422, X. Aérolithe, Loc. vic., p. 422, X. Aéronaute, Loc. vic., p. 422, X. Affaire (avoir), II PARTIE, 526.

Locut. vicieuses, page 422, IX. Affirmatif, voir Indicatif.

Affluant, son changement d'orthographe, He PARTIE, 390. Agir, en agir, Locut. vicieuses, page 521. V.

Ah! Ha! leur différence, IIº PAR-TIE, 509 et 511, Observation. Aide, son genre, II PARTIE, 2. Aider, ses acceptions, IIº PAR-

TIE, 519. Aleul, son pluriel, II PARTIE, 22. Aigle, son genre, II PARTIE, 3.

Aigre-doux, son orthographe au pluriel, IIe PARTIE, 96.

Ail, son pluriel, II PARTIE, 23. Aimer, préposition qu'il veut avant un infinitif, II. PARTIE,

377. Aimer mieux, suivi d'un infinitif, II° PARTIE, 376.

Ainsi que. nombre de l'adjectif

après deux noms unis par cette conjonction, Ile PARTIE, 77. du verbe après cette expression, 271, 272.

1

Air (avoir l'), orthog. de l'adjectif qui suit cette expression,

IIº PARTIE, 525.

Alentour, IIº PARTIE, 438, 439,

440.

Aller, sa conjug. Ire PARTIE, page 104, son emploi. II PARTIE, 520. - S'en aller, 521.

Amadou, Loc. vic., p. 420, I. A moins que, que de; en quoi ils different, II PARTIE, 433; suivis de ne; 484.

Amour, son genre, II. PARTIE, 4, 6, remarque.

Analyse grammaticale, Ire PAR-TIE, 216, 217; - logique, de la page 138 à la page 150.

Angoisses, Loc. vic. p. 424, XII. Angora, Loc. vic., p. 424, XII. Apostrophe, ce que c'est, Ire PAR-TIE, 16.

Apparition, Loc. vic., p. 424,

Appartenant, son orthographe, IIª PARTIE, 387. Applaudir, ses acceptions, II°

PARTIE, 522. Apprenti, son féminin, Locut.

vicieuse, page 420, III. Approchant, son orthographe,

Ш° равтів, 387. Après-midi, son genre, Locut.

vicieuses, page 420, I. Armistice, son genre, II. PAR-

TIE. 1. Locut. vicieuses, page 422, IX.

Argot, Loc. vicieuses, page 286, IX.

ARTICLE. Sa classification Ire PARTIE, 41. See formes diverses, 42. Simple, 44. élidé, 45. contracté, 46. IIe PARTIE. Son em ploi, 45, 47, 49, 50,

51. 52. 54, 56. Après bien, Autant que, nombre du verbe la plupart, le plus grand nombre. 53. Variable et invariable avant plus, mieus, moins, 57, 58, 59. Répétition de l'-, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Ellipse de l'-, 66, 67.

Assaillir, sa conjug., page 104. Asseoir (s'), sa conjug., page 108.

Assurer, ses acceptions, II PAR-TIR. 523.

A travers, au travers, II PAR-TIE, 431.

Atteindre, ses acceptions, If PARTIE, 524.

Attendre (s'), sulvi d'un infinitif. II PARTIE, 377. quel temps se met le verbe qu'il régit, 535.

ATTRIBUT. Ce qu'il exprisse, page 138, § 11. Par quels termes il peut être représenté, page 238, § 15. simple, 22. composé, 23. incomplese, 24. complexe, 25.

Attributifs (différentes espèces de verbes), I'e PARTIE, de 107 à 113.

**⊿ucun, dans quel cas il s'emploie** au pluriel, II PARTIE, 155, 156. Au moins, du moins, II<sup>e</sup> PAR-

TIE, 456. Auparavant, IIº PARTIR, 438. Auprès, près de, II° PARTIE, 426. Auprès, au prix de, IIº PARTIE,

427. Aurore, pris adjectivement. II. PARTIE, 93.

Aussi bien que, nombre de l'adjectif après deux substantifs unis par cette locution, II° Partie, 77. — du verbe, 271,

Aussi, si, IIe PARTIE, 442. non plus, 445.

Autant, tant, U'PARTIE, 446. pris pour aussi, 447.

après cette expression, IIº PARTIE, 273.

Automne, son genre, II Partie. 7.

*Autour*, employé adverbialement, II PARTIE, 441.

Autre chose, son genre. II° Pak-T12, 19.

*Autru*i, IIº par**tie,** 258.

*Auxiliaires* (des verbes), I<sup>re</sup> PARTIE, 138.

Avant que, s'il est suivi de ne, IIº PARTIE, 485.

Avant que, avant que de , 💵 PARTIE, 413.

Avoir, sa conjugaison, I'm PAR-TIE, 145. Ile PARTIE, quand il s'emploie comme auxiliaire, 318.

### В.

Bain-marie, son pluriel, II° PARTIR, Š4.

Barbe (se faire LA, faire SA). IIº PARTIE, 125.

Bayer, Locut. vic., page 423, XII.

*Beaucoup*, précédé **on suivi** de plus, moins, II PARTIE, 457. – Il s'en faut beaueoup, de beaucoup, 458.

Bec-figues, son orthographe. II° PARTIE, 34. Bénir, sa conjug., page 104.

Bien, suivi d'un complément, IIº PARTIE, 53.

Blane-seing, son orthographe, II PARTIE, 35.

Boire, sa conjug., page 114. Bon homme et homme bon, IIº

PARTIE, 101. Bouillir, sa conjug., page 96. Braire, sa conjug. page 114. Bras-le-corps (à), Locut. vicieuses, page 423, XII.

Brave homme, et homme brave, IIº partie, 101. Brèche-dents, son pluriel, II Changer, ses acceptions, PARTIE, 34. Brouillamini, Locut. vicieuses, page 423, XI. Bruine (il), Loc. vic, p. 423, XI. Bruire, sa conjug. page 114. But (atteindre un), Locut. vicieuses, page 4mr, VIII.

Ca, pour cela, IIº PARTIE, 231. Cacophonie, Loc. vic., page 422, Campagne (en, à la), IIº PAR-TIE, 527. Carmin, employé adjectiv., II. PARTIE, 93. Casuel, voir Fragile. Ce, adjectif masculin; son emploi, I's PARTIE, 57. Ce pour cela, IIº PARTIE, 215; pour il, elle, 216, 217. ellipsé, 218. — employé par pléonasme, 219, 220, 221, 922, 223. — suivi du verbe étre, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301. Ceci, cela, IIº PARTIE, 228, 220, 230. Cédille, ce que c'est, Ire PARTIE, Cela, II PARTIE, 215, 228, 229, 230. Celui, celle, IIº PARTIE, 224. suivi d'un qualificatif, 225. Celui-ci, celui-là, IIº PARTIE, 226. Celui-là, pour celui, 227. Gent. II PARTIR, 114, 115. pris pour centième, 116; pris pour centaine, 117. Cet, emploi de cette forme mas- Comparution, Locut. vicieuses, culine. I'e PARTIB. 57. Chacan, snivi de son, sa, ses, Compléments, ce que c'est, Ire lour, leurs, II PARTIE, 241,

242, 243, 244, 245, 246, 247, PARTIE, 528. Chaque, si l'on peut l'employer pour chacun, II PARTIE, 154. Cher, adjectif et adverbe, IIº PARTIE, 92. Chevau-léger, son orthographe au pluriel, IIº PARTIE, 35. Remarque. Choir, sa conj. page 108. Ciel, son pluriel, II PARTIE, 24. Ci-inclus, ci-joint, II PARTIE, 88. Clair-semé, son orthographe, II° PARTIE, 96. Clore, sa conjug. page 115. Coasser, Loc. vic., page 422, IX. Colère, colérique, IIº PARTIE, 568. Collectifs; ce qu'on entend par noms -, I'e PARTIE, 27. Comment on les divise, id. IIº PARTIE. Nombre du verbe après les noms -, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282. Colophane, Loc. vic., p. 422. Comme ; nombre de l'adjectif après deux substantifs liés par cette conjonction, II PARTIE, 77. — du verbe, 271,272, employé dans un premier membre de phrase et remplacé par que dans le second, Commencer, quelle préposition il regit, He PARTIE, 379. Comparatif, I'e PARTIE, 52. Comparer, ses acceptions, IIº PARTIE, 529. page 424, XIII. PARTIE, 96. Quel autre nom

on leur donne encore, 97. Combien il y a de compléments, 98. Ce que c'est que le Consonnes, ce que c'est, Ire PARcomplément direct, 99. A quelle question il répond, 100. Quels mots le représentent, 101. Ce que c'est que le complém. indirect, 102. A quelle question il répond, 103. Quels mots le représentent, 104. Ce qu'on entend par complément circonstanciel, 105. A quelle question il répond, 105. logique, IIº PARTIE, p. 241, § 26, 27. déterminatif, 28. qualificatif essentiel et accessoire, 29. explicatif, 30. — des adjectifs, de 102 à 112. — verbes, de 307 à 311. — place des compléments, 312, 313, 314. — complément composé, 315. — quelle préposition exige le participe passé avant son complément, 316, 317. Compter, suivi d'un infinitif, IIe Partir, 376. A quel temps se met le verbe qu'il régit, 535. Conclure, sa conjug., page 98. Conditionnel, ce qu'il exprime, Iro partir, 117. Son emploi, IIº PARTIE, 339, 340, 341, 342. Confire, sa conjug., page 98. Confusion (couvrir de), Locut. vicieuses, page 423, XI. CONJONCTION, sa classification, Ire partir, de 210 à 212. II PARTIE, son emploi, de 486 à 507. Conjugaisons (modèles des), Ire PARTIE, I'S conjug., 147. 20 conjug., 148. 3º conjug., 149. 4º conjug. 150. Verbes irréguliers de la 1 re conj., 184. de la 2º - 185. - de la 3º -186. — de la 4º — 187. des verbes intransitifs, 172. -

TIE, 10. Comment on les divise. id., observatíon. Continuer, quelle préposition il régit, II PARTIE, 370. Contredire, sa conjug., page 114. Contremander, Locut. vicieuses, page 423, XI. Contumace, Loc. vic., page 422, Convenir, son auxiliaire, II PARтив, 323. Corpulence, Loc. vic., page 422, Coudre, sa conjug., page 98. Couple, son genre, II PARTIE, 8. Courir, sa conjug., page 106. Son auxiliaire, IIº PARTIE, 319. Court-vétu, son orthographe, II. PARTIE, 96. Couté, son orthographe, II° ran-TIE, 409. Couvés (œufs) et couvis, Locut. vicieuses, page 423, XII. Craindre, emploi de ne après ce verbe, IIº PARTIE, 474, 475, 476. Crainte (de) que suivi de ne, IIº PARTIE, 484. Cramoisi, adjectif, II PARTIE. 93. Croire, sa conjug., page 98. II. PARTIE, ses acceptions, 53o. Croitre, sa conjug., page 98.

des verbes réfléchis, 173. —

des verbes impersonnels, 174.

## Cueillir, sa conjug., page 106. D.

Dans, dedans, II PARTIE, 438, 439, 449. Dartre, Loc. vic., p. 424, XIII. Davantage, II PARTIE, 450, 451, 452, 453. De, avant un substantif, IIº PARTIE, 51, 52, 54, 55, 56.

316, 317. Verbes qui exigent à moi de, 419. - dans les phrases comparatives, 421, 422. - après un adjectif numéral et un collectif, 423, 424. - quand il se répète, 435. — mauvais emploi de cette préposition, Locut. vicieuses, page 421, VII. Décalquer, Locut. vic., p. 422,

Décéder, son auxiliaire, II° PAR-TIE, 320.

Dechoir, sa conjug., I'e PARTIE, page 108. Son auxiliaire, II. PARTIE, 391,

Dedans, II PARTIE, 438, 439, 440.

Dédire, sa conjug., page 114. Défendre, s'il veut la négation, II° partie, 483.

Dégrafer, Loct. vic., p. 423, XI. Dehors, IIºPARTIE, 438, 439, 440. Déjeuner, prépositions qu'il exige. II PARTIE, 531.

Délice, son genre, Ue Partir, 5. De même que, nombre de l'adjectif après deux noms liés par cette conjonction, II PARTIE, 77. - du verbe après cette locution, 271, 272.

Demi, IIº PARTIE. 84, 85. plus qu'à demi, plus d'à demi, 455.

Demie, substantif, II PARTIE,

Demi-mort, son orthographe, 11º

PARTIE, 96.

Démonstratifs (adjectifs), ce qu'ils expriment, Ire PARTIE,

Denier à Dieu, Locut. vicleuses, page, 423, XU.

Dépendant, son orthographe, 11° PARTIR, 387.

- après un participe passé, | Déplorable, son emploi, LI PAR-TU, 99. de avant un infinitif, 378. C'est Dassous, II. PARTIE, 438, 430.

440. De suite, tout de suite, IIº PAR-TIE. 460.

Determinatifs (adjectifs).--- voir Adjecties.

Deroir, sa conjug., page 110. Différant, changement d'orthographe, Il PARTIE, 390.

Digne. son emploi, IIº PARTIE, 53a.

Dinde, Lecut. vic., p. 430, I. Diner, prépositions qu'il régit, He Partir, 531.

Diphthengues, on que c'est, Ire PARTER, 9-

Dire, sa conjug., page, 114. Disparakre, son suxilisire, II'

PARTE, 321. Disperition, Loc. vic., p. 424, ХIЦ.

Dissuader, Locut. via., p. 423, 11.

Dissyllade, ee que c'est, I'e Par-TIE, 12.

Distinguer, ses acceptions, IIe равете, **53**3. Dirination, Locut. vic., p. 423,

XI. Dont. II PARTIE, 208. Dont, duquei, 209. Dont, d'eù, 210,

SII. Douter, quel mode il regit, IIº PARTIE, 343. Emplui de ne après ee verbe, 478.

Da, participe, son orthographe, I'' PARTIE, 159.

Du, de la, des, de, sens général et partirif, He PARTIE, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.

Du moine, au moine, IP PARTIE, 456.

Duquel, II PARTIE, 209.

429.

Durant que, IIº PARTIE, 503.

### E.

Échapper, son auxiliaire, IIº

PARTIE, 326.

Echo, son genre, II PARTIE, 20. Echoir, sa conjug., page 110; son auxiliaire, II PARTIE, 320.

Eclore, son auxiliaire, II PAR-TIE, 320.

Écrire, sa conjug., page 100. Effraction, Locut, vicieuses,

page 424, XIII. Eh! He! II PARTIE, 511.

Elever, Locut. vic., page 423,

klizir, Locut. vic., page 424, XIII.

Ellipse, He PARTIE, 513.

Émoudre, Locut. vic., p. 423,

Empécher, suivi de ne, IIº PAR-TIE, 481.

regit, II PARTIE, 534.

En, pronom, son emploi pour de lui, d'elle, d'eux, IIº PARTIE, 190, 191, 194.

En, préposition; quand elle se répete, IIº PARTIE, 435.

Enfant, son genre, II PARTIE,

Enjamber, Locut. vicieuses, page 423. XI.

Enseigne, son genre, II. PARTIE,

Envergure, Loc. vic., p. 424, XIII.

Engoyer, sa conjug., page 104, Epargner, son emploi, II PAR-TER, 536.

X.

Durant, pendant, II. PARTIE, Espace, son genre, II. PARTIE, 10.

*Bspadon*, Locut. vic., page 422,

*Espérer*, suivi d'un infinitif, II° PARTIE, 376. A quel temps se met le verbe qu'il régit, 535. Et, son emploi, II DARTIE, 486, 487, 488.

Etre, sa conjug., I'm PARTIE, 146. II PARTIE, son emploi comme auxiliaire, 3:8. - Èmployé pour aller, 520.

Évier. Loc. vic , page 424, XIII. Eviter, épargner, 11º PARTIE, 536.

Excellant, son changement d'orthographe, He PARTIE, 390. Excepté, son orthographe, IIº PARTIE, 392.

Exclamatif (point), II PARTIE. 506.

Exclu, son féminin, Locut, vicieuses, page 420, III.

Exemple, son genre. He partie. 1. Si l'on dit imiter un -...

Emprunter, prépositions qu'il Expressions adjectives, 11º PAR-TIE, 94, 95, 96, 97,- négatives, 463.

> Extravaguant, son changement d'orthographe, II PARTIE, 3go.

Fabriquant, 80B changement d'orthographe. II PARTIN. 3**44.** 

Faillir, sa conjug., page 106.

Faire, sa conjug., page 114. Suivi d'un infinitat, II° pantin, 763. Compléments qu'il exige, 537. OBSERVATION. faire que, que de, 537. Reclandre, Locut. vic., p. 422, Fait, suivi d'un infinitif, II. BAR-

TIE. 410.

Falloir, sa conjug., page 210. 20. — son orthographe en Patiguant, son changement d'orthographe, II PARTIE, 390. Feminin, formation du - des adjectifs, Ire partie, de 63 à 73. *Rérir*, sa conj., page 210. Feu, son orthog., II PARTIE, 87. Figures de syntaxe, Uº PARTIE, de 512 à 517. Migrane, Loc. vic., p. 424, XIII. Mzer, son acception, suivi d'un complément direct, Il PARTIE, 538. Fleurir, sa conjug., page 106. Forcer à. de, Il PARTIE, 379. Formation des temps, I'e PARTIE, 166, 167, 168, 169, 170, 171. Forme verbale en ANT, IIº PAR-TIE, 381, 382, 383. Fortuné pour riche, Locut. vicicuses, page 423, XII. Foudre, son genre, II PARTIE, Fourché (pied) et fourchu, Locut. viciouses, page 423, KII. Fragile, easuel, Locut. vicieuses, page 423, XII. Frais-cueilli, son féminin et son pluriel, II° PARTIE, 96. Franc de port, IIº PARTIE, 89. Franquette (à la bonne), Locut. vicieuses, page 422, X. Frire, sa conjug., page 116. Fuir, sa conj., page 96. Futur, ce qu'il exprime, I'e PAR-Guide, son genre, II PARTIE, 20. TIE, 426. Son emploi, II PAR-Guillemets. leur usage, II PAR-

Futur antérieur, ce qu'il exprime,

ти, 330, 33г.

I'm PARTIE, 130.

Gallieismes, ce que c'est, page 150, § 56. Méthode à suivre dans l'analyse des -, 57. Garde, son genre, II PARTEL.

composition, 39. Garde-robe, son pluriel, II PAR-TIE, 39. Géant, son féminin, Locut, vicieuses, page 420, III. GENRES, ce que c'est, I' PARTIE, 28. Combien il y en a en francais, id. Comment on reconnait le genre d'un nom, 29. IIº PARTIE, noms dont le - est douteux, 1, noms des deux —, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. — des noms qui conviennent plus particulièrement à des hommes, 21. Gens, son genre, IIº PARTIE, 12. – genre de l'adjectif qui le précède et de l'adjectif qui le suit, id. Gésier, Locut, vicieuses, page 424, XIII. Gésir, sa conjug., page 106. Giroste, son genre, 1. Locut. vicieuses, 424, XIII. Grammaire, son étymologie, Ire PARTIE, 1; ce que c'est que la -, 2; comment on la divise, 3. Grand homme et homme grand, II PARTIE 101. Greffe, son genre, He PARTIE, 20. Guet, Locut. vicieuses, page 420,

H.

600.

TIE, 599. De quel signe ils doi-

vent être précédés et suivis,

H, ce qu'est cette lettre, I'e PAR-TIE, 11. Quand elle est muette id. - aspirée, id.

Ha, Ah, IIº PARTIE, 508, 509 et 1 511, observation.

TIE, 157. Hé! Eh! IIº PARTIR, 511.

Héliotrope, som genre, Ile PAR-TIE, 20.

Hémisphère, son genre, II PAR- Imposer, en imposer, leur accep-

Hémistiche, son genre, IIº PAR-

Hémorragie, Loc. vic., p. 421, Hériter, préposition qu'il exige,

U° PARTIE, 539.

Heure (une), Loc. vic., p. 421,

Ho! Oh! II PARTIE, 510. Horloge, son genre, 11° PARTIE,

Horoscope, son genre, II PAR-TIE, I.

Hourvari, Loc. vic., p. 422, X. Hymne, son genre, II PARTIE, 13.

Homonymes (genre de quelques), II<sup>o</sup> Partie, 20.

Hortensia, son genre, Locut. vicieuses, page 420, I. Hypothèque, son genre, II° PAR-

TIE, I.

### I.

Idées; ce que c'est, page 138, § 5. Perception du rapport entre deux idées, § 6.

Il, emploi vicieux de ce pronom, IIº PARTIE, 257, 263.

Il s'en faut, il s'en faut beaucoup, avec ou saus négation, If PARTIE, 482.

Imaginer et (s'), leurs acceptions, II PARTIE, 540.

Imparfait de l'indicatif, ce qu'il Ivoire, son genre, II PARTIE, 1. exprime. I's PARTIE, 130, 20. Iere-mort, son pluriel, II's man-Son emploi, II PARTIE. 339. —

Du subjonctif, son emploi. 362, 365.

Hair, son orthographe Ire PAR- Impersonnels (verbes), Ire PAR-TIE, 113. II PARTIE, mode qu'ils régissent, 348, 350. — Orthographe de leur participe passé, 408.

tion, II PARTIE, 542.

Incendie, son genre, II PARTIE, I. Inclus (ci-), son erthographe, IIº PARTIE, 88.

Indéfinis (adjectifs), leur valeur, I'e PARTIE, 61. Emploi de quelques adjectifs —, II PARTIE, de 132 à 156.

Indicatif, ce que c'est, I'e PAR-TIR, 115. Ce qu'il exprime, 116. Son emploi, II PARTIE, de 327 à 338.

Indigne, son emploi, II PARTIE,

INFECTER, INFESTER, II PARTIE, 578.

Infinitif, ce que c'est, Ire Partie, 114.Ce qu'il exprime, 120. Son emploi, II PARTIE, de 369 à 375; employé avec ou sans préposition, 376, 377, 378, 379: plusieurs infinitifs compléments les uns des autres, 380. Interdire, sa conjug., page 114. INTERJECTION, sa classifica-

tion, I'e partis, de 213 à 215. II PARTIE, Ah! Ha! 508, 500 et 511. Off Ho! O, 510 et 511. Eh! Hé, 511.

Intransitifs (verbes), I'e PARTIE, 100.

Intriguant, son changement d'orthographe, He PARTIE, 390. Invectiver, Loc. vic., page 421,

Inversion, II PARTIE, 517.

TIE, 96.

J.

cieuses, page 423, XII. Jet d'eau, Loc. vic., p. 423, XII. Joint (ci-), son orthographe, II. PARTIE, 88. Jonchets, Locut. vicieuses, page 424, XIII. Jonquille, employé adjectivem., II° partie, 93. Jugement, ce que c'est, page 138, Jujube, son genre, Locut. vicieuses, page 420, I. Jusque suivi de la prép. à, IIº PARTIE, 420. Juste, employé comme adverbe, 02. Comme il est juste, Locut. vicieuses, page 286, VIII.

L euphonique, 239. 240. Laque, son genre, 20. Le, article, variable et invariable avant plus, mieux, moins, 57, 58, 59. Quand il se répète, de 60 à 65. Le, pronom, variable, 181. Invariable, 182, 183, 184, - doit représenter un terme distinct, 185. — ne doit pas être en rapport avec un mot de la proposition où il figure, 186. employé comme attribut, Le plus, le moins, le mieux, 57, 58, **59**. Lequel, laquelle, lesquels, lesquel-

LETTRES, ce qu'elles sont et à quoi elles servent, Iro partis, 7; comment elles se divisent,

les, 202, 206, 207.

Leur adjectif possessif, son emploi, 127, 128, 129, 130, 131. | Mil, mille, II PARTEL, 118, 119.

eux, à elles, etc., 189. Jais (noir comme du), Locut. vi- Liais (pierre de), Lecut. vioieuses, page 287, XII. Linceul, Locut. vic., page 288. XII. Lire, sa conjug., page 100. Liteaux (serviette à ), Locut. vicieuses, page 288, XIII. Locutions (des) prépositives, IT PARTIE, 201, 202. - adverbiales, 205, 209. — conjonctives, 212, 213. — interjectives, 214, 215. Lui, employé avec un pronom indefini, 198. Lui, elle, eux, elles, employés comme attributs, 188. — précédés d'une préposition, 189. Luire, sa conjug., page 116. L'un, l'autre ; les uns, les autres, 249. L'un l'aytre; les uns les autres. 253, 254. L'un et l'autre; les uns et les *quares*, 25e, 251, 252. L'un de, un de, 562.

*Leur* , pronom , empleyé pour à

## М.

Malgre que, IIº PARTIR, 503. Médire, sa conjug., page 114. Mégarde (par), Locut. vicieuses, page 288, XIII. Môme, IIº PARTIE, 153, Variable, 1º - avant un substantif, après un pronom ou un substantif, id. 2° - invariable, quand il modifie un verbe, un adjectif, un superlatif relatif, id., 19, 29, 30. - quand il est place après plusieurs substantifs, id., 4°. Mettre, sa conjug., page 100. Micus suivi de ne, IIº DARTER, Mille, substantif, IIº PARTIE, Négation (emploi de la), IIº 120.

Modes, I' PARTIE, Ce qu'on entend par —, 114. Combien il y en a, 115. Ce qu'ils ex- Ni l'un ni l'autre, accord du priment, de 116 à 120. Modes personnels, 121. — impersonnels, id. II PARTIE, em- Nier, emploi de la negation ploi de l'indicatif, de 327 à 338. — du conditionnel, de 339 à 342. — du subjonctif, Nombre, ce que c'est, Ire parde 343 à 368. --- de l'infinitif, de 360 à 380.

Moi, sa place, quand il figure avec d'autres termes comme sujet ou complément, II PAR-

TIE, 164.

Moint, emploi de ne après cet adverbe, II PARTIE, 477. répété, rejette la conjouction et, 488. — au — bu — 456. Monosyllabe, os que c'est, Ire PARTIE, 12.

Mordoré, son orthographe, II'

PARTIE, 63.

Mort-iere, son plutiel, II° PAR-TIE, 96. Mort-né, son pluriel, II PAR-

TIE, 96.

Mots, ce que c'est que les -,

I'd PARTIE, 5. Moudre, sa conjug., page 100. Mourir, sa conjug., page 105.

Mousseux, mouseu, Locut. vicieuses, page 286, IX. Mouvoir, sa conjug., page 110.

Naitre, sa conjug. I'e PARTIE, page 100. Son auxiliaire, II° PARTIE, 320. Ne, son emploi, II PARTIE, de 474 à 485. Ne, ne pas, ne point, IIº PAR-TIE, 463.

PARTIE, de 463 à 485. Ni, 11° partie, 489, 490, 491,

402.

verbe après cette expression, II<sup>o</sup> Partie, 274, 275.

après ce verbe, II° PARTIE,

478, 479.

TIE, 30. - singulier, 31, 32. - pluriel, 33. Formation du pluriel des noms, de 34 à 41. - des adjectifs, de 74 à 81. II PARTIE, pluriel d'aieul, 21. - d'ail, 23. - de ciel, 24. - d'æil, 25. - de travail. 16. — des mots pris comme signes matériels, 27. — des noms dérivés des langues étrangères, 28, 19, 30. 🗻 des noms propres, 31. — des noms composés de deux substantifs, 33, 34. --- d'un substantif et d'un adjectif, 35, 36. - de deux substantifs unis par une prépos., 37. des expressions formées de termes accessaires, 38. — d'un substantif et d'un mot invariable, 39. — de mots invariables, 40. - A quel nombre figurent les noms précédés d'une préposition, 41, 42, 43,

NOMS, ce que c'est, Iré partir; 23. — communs, 24, 25. propres, 26. — collectifs, 27. II PARTIE, genre de quelques noms dont l'emploi est douteux, 1. Noms des deux genres, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. — essentiellement masculins, 21. — à double forme au pluriel, 22, 23, 24,

25. 26. - Pluriel des mots | On, l'on, II PARTIE, 236, 237, pris comme signes matériels, 27. — Pluriel des noms dérivés des langues étrangères, 28, 29, 30. - Pluriel des noms propres, 31. — des noms composés, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. — Compléments d'une prépasition, 41, 42, 43, 44. — pris adjectivement, 93. Non plus, II PARTIE, 445.

Nous, employé pour je, II PAR-TIE. 165.

Nouveau-converti, son pluriel, II. PARTIE, 97. — -débarqué, son pluriel, id. — -marié, son pluriel, id. — -né, son pluriel, 96. — -venu, son pluriel,

Nu, son orthographe, II PARTIE,

81, 82, 83.

Nuire, sa conjug., page 100. Nul, son nombre et son emploi, IIº PARTIE, 155, 156.

Numéraux (adjectifs), Ire PARTIE, leur emploi, 58. — cardinaux, 50. - ordinaux, 60; II PAR-TIE, leur orthographe, de 112 à 120.

### 0.

O, son emploi, II PARTIE, 510. Obliger à, de, II PARTIE, 378. Observer, faire observer, II PARтік, 546. OEil, son pluriel, He PARTIE, OEuvre, son genre, II PARTIN, Office, son genre, He PARTIE, Oh! son emploi, He PARTIE, Oindre, sa conjug., page 116. Omnibus, son genre, Ile Partie, 1. | Paraître, sa conjug., Ire Partie,

238, 239, 240. Opérations (les trois), de l'esprit, II PARTIE, page 238, **§** 5. Ordonner, mode employé après ce verbe, Ile partie, 345. Orge, son genre, He PARTIE, 15. — Orge perlé, orge mondé, id. Orthographe des verbes terminés par cer, Ire partir, 151. Des verbes en ger, 152. Des verbes qui ont un e muet à la pénultième, 153. — qui ont un é fermé, 154. — en *éger*, 154, observation. — en eler. eter, 155. — en éer, 156. de la 3º pers, sing. du pr. de l'indic., 4º conjug., 160. Des verbes dont le part, prés, est terminé par iant et yant, 161, 162, 163. - des finales des verhes, de 175 à 182. Orgue, son genre, IIe PARTIE, 6. Ou, nombre de l'adjectif après cette conjonction, II PARTIE, 75, 76. — du verbe, 268, 269,

propositions elle peut unir, 494, 495. Ouir, sa conjug., page 106. Ouvrir, sa conjug., page 108.

270. — quand ou se répète, 493. - quels termes et quelles

## Р.

*Paître,* sa conjug., page 116. Palefrenier, Loc. vic., p. 424, Pantomime, Loc. vic., p. 422, X.

Paque, son genre et son orthographe, II PARTIE, 16. Par, après un participe passé,

II PARTIE, 316.

page 100. Son auxiliaire, II° PARTIE, 319.

Parce que, par ce que, IIº PAR-TIE, 504.

Parce que, pour à cause que, II° PARTIE, 503.

Pardonnable, son emploi, IIº PARTIE, 98.

Parenthèse (de la), II° PARTIE, 598.

Parler mal et mal parler, Locut. vicieuses, page 422, IX. Paronymes, II° PARTIE, de 564

à 582.

Participant, son orthographe, II<sup>e</sup>

Participer à, de, II PARTIE,

Participer à, de, IIº PARTIE, 558.

PARTICIPE, sa définition. Ire PARTIE, 188. De quelle nature il tient, 190. Combien de participes, 191. Comment est terminé le participe présent, 192. Finales du part. passé, 193. II PARTIE, DU PARTICIPE PRÉ-SENT et de l'ADJECTIF VERBAL, 381. — exprimant l'action, 382. exprimant l'état, 383. accompagné d'un compl. direct, 384. modifié par une négation, ia. employé sans complément, id. accompagné d'un compl. indirect, 385, 386, 387. d'un complément adverbial, 388. précédé de *ou*, 389. participes dont l'orthographe change, en passant à l'état d'adjectifs, 390.

PARTICIPE PASSÉ employé sans auxiliaire, 3gr. 3g2. conjugué avec être, 3g3. Des verbes transitifs, de 3g4 à 4e1. conjugué avec avoir, 3g4. suivi d'un infinitif, 3g5. construit avec un infinitif sous-entendu, 3g6. placé entre deux que, 3g7. par ellipse d'une prépo-

sit., 398. précédé de l', 399. des verbes intransitifs, 401, 402, 403, 404, 405. des verbes réfléchis, 406, 407. des verbes impersonnels, 408. Coûté, valu, pesé, 409. Fait, 410. Participe précédé d'un adv. de quantité, 411. précédé de le peu, 412, 413. précédé de en 414, 415. précédé de en et d'un adverbe de quantité, 416, 412, 418.

Parties du discours, leur nombre Iro Partir, 20. leur division, id.

Partir, sa conjug. Ire PARTIE, page 96. son auxiliaire, IIe PARTIE, 321.

Parvenir, son auxiliaire, II.
PARTIE, 320.

Pas, point, leur différence, II° PARTIE, 464, 465, 466. Leur emploi, 467, 468, 469, 470. Cas où on les supprime, 471, 472, 473.

Passante (rue), Locut. vicieuses, page 423, XII.

Passi, ce que c'est, Ire Partir, 125; défini, indéfini, antirieur, 130. Emploi du passé défini, IIe Partir, 333, 335. — indéfini, 334, 336, 337.

Passifs (verbes); ce que c'est, Ire Parrie, 113, observation.
Peindre, sa conjug., page 102.
Pendant, durant, IIe Parrie.

429.

Perclus, son féminin, Locut. vicieuses, page 420. III.

Période, son genre, II° PARTIE,

Personne, son genre, II PAR-TIE, 18.

d'un infinitif, 395. construit avec un infinitif sous-entendu, 396. placé entre deux que, 397. par ellipse d'une prépo-

comme compléments, de 1721 à 177. — quand ils se répètent, 178, 179, 180. Pesé, son orthographe, II PAR-TIE, 409. Peu et le peu, en rapport avec un participe passé, II PARTIE, 411, 421, VI. Peu (un), Locut. vicieuses, page 421, VI. Peur (de) que, suivi de ne, IIº PARTIE, 484. Phrase, ce qu'on entend par ce mot, l'e partie, 21. Place (de la) des adjectifs, IIº PARTIE, 100, 101. - des compléments, 312, 313, 314. Plaire, sa conjug., page 102. Pléonasme, II PARTIE, 515. Pleurésie, Locut. vicieuses, page 424, XIII. Pleurs, son gente, II PARTIE, 1. Pleuvoir, sa conjug., page 110. Plier, ployer, II PARTIE, 580. Pluriel, ce que c'est, I'e PARTIE, 31. Formation du - des noms, de 34 à 41. — des adjectifs, substantifs sieul, ail, ciel, wil, travail, 22, 23, 24, 25, 26. des mots employés comme signes matériels, 27. — des noms propres, 31. — des noms dérivés des langues étrangères, 28, 29. — des noms composés, de 3ª à 40. 42, 43, 44. Plus, répété, rejette la conjonction et, II PARTIE, 488. Plus, dayantage, IIº PARTIE, 450, 451, 45a, 453.

Plus d'un, nombre du verbe après

Plus-que-parfait, ce qu'il ex-

cette expression, II PARTIE.

du plus-que-parfait de l'indicatif, II PARTIE, 337. - du subjonctif, 262, 365, 366. Plus tot, plutot, II. PARTIE, 459. Point, voir Pas. Point (du), II PARTIE, 593. Point exclamatif (du), IIe PARтик, 596. Point interrogatif (du), II PAR тів, 594, 595. Points suspensifs (des), II PAR-TIE, 597. Points (des deux), Il PARTIE, 592. Point-virgule (du), II PARTIE, 590, 591. Polysyllabes, ce que c'est, Ire PARTIE, 12. Ponceau, employé adjectivement, He PARTIE, 93. PONCTUATION, IIº PARTIE, de 583 à 600. Positif, degré de signification de l'adjectif, Ire partir, 51. Possessifs (adjectifs), Ire PARTIE, 55. II PARTIE, de 121 à 131. – (pronoms), de 232 à 235. de 74 à 81. II PARTIE, - des Possible, variable et invariable, II<sup>e</sup> Partie, 90. Pourpre, son genre, II PARTIE, 20. - employé adjectivement, Pourvoir, sa conjug., page 98. Pouvoir, sa conjug., page 110. Prédire, sa conjug., page 114. Prendre, sa conjug., page 102. - après une préposition, 41, Prendre garde, emploi de ne après ce verbe, IIº PARTIE, 481. PREPOSITION, sa classification, 100 PARTIE, de 198 à 102. IIº PARTIE, son emploi, de 46 à 56. — à, de, comparés, 419. - ellipse de à après jusque, 420. — de, dans les comparaisons, 421, 422. — avant un prime, Ire PARTIR, 130. Emploi participe et un adjectif, 4n

424. - près de, prés &, 425.] - près de, auprès de, 496, auprès de , au pris de , 427. - entre, parmi, 428. — durant, pendant, 429. — envers, à l'égard de , vis-à-vis, 430. - au travers, à travers, 431. — voici, voilà, 432. — avant, à moins que, que de, 433. — Complément des prépositions. 434. Répétition des —, 435. 436, 437. Près de , IIº PARTIE, 425. PRÍSENT, ce qu'il exprime, I'e PARTIE, 130. Emploi du présent de l'indicatif, II PARTIE, de 327 à 331. — du subjonctif, 36a, 363, 367. Prét à, 11° partie, 425. Prétendant, son orthographe. II\* PARTIE, 387. Prévaloir, sa conjug., page 110. Proche, variable et invariable. IIº PARTIE, 91. Promettre, suivi d'un infinitif, II. PARTIE. 378. - A quel temps se met le verbe qui régit, 635. PRONOMS, leur classification. I's manter, 88. Pronoms personnels, 82. — démonstratifs, 83. - possessifs, 84. 85. - relatifs, 86. - indéfinis, 81, 88. II PARTIE, lour emploi, 159, 160, 162. PRONOMS PERSONNELS emplo- PROPOSITIONS. Ce que c'est yés comme sujets, de 16a à 166. - quands ils serepètent. de 167 å 171. - employés comme compléments, de 172 à 177, quand ils se répètent. 178, 179, 180. — emploi de le, de 178 à 188. — de lui, eile, leur, en, y, de 189 à 194. - desoi, de 195 à 200. PRONOMS RELATIVÉ. Quel doitêtre leur antécédent,

201. — *Lequel, laquelle,* pour l

qui, 202. Qui pour selui qui, 203, - pour quel, 204. Qui complément d'une préposition, 205, 206. A qui, auquel, 207. Dont, duquel, 208, 209. Dont, d'où, 210, 211, Où pour *auquel*, 213. *Quoi*, pour lequel, 213. Que, pour à quoi, de quoi, 214. Pronome Dé-MONSTRATIFS. Ce pour sela, 115. - pour il, elle, 216, 217. Observation sur l'ellipse de ce, 218. Ce employé par pléonasme, a19, 220, 221, 222, 223. Celui, celle, 224, 225. Celui-ci , celui-là, 226, 227. Ceci . cela . 228 . 229 . 230. Ca, 231. Pronoms Possussivs. Pris substantivement. 232. Leur emploi comme pronoms, 233, 234, 235. Paonome indépinie, On, l'on, 236, 237, 238, 239, 240. Chatun mivi de son, sa, ses, leur, leurs, 241, 242, 243, 2444 245, 246, 247, 248, *L'un*, l'autre ; les uns, les autres, MAQ. L'un et l'autre, les uns autres, 250, 251, 252. — L'un et l'autre, les uns et les autres, 253, 254. Quiconque, qui. 255, 256, 257. — Autrui, 258. Quelqu'un, 259. Tel... qui, a60. qu'une — page, 138, 5 7. Nombre des — que contient une phrase, page 138, \$ 8. Parties essentielles de la -, page 138, § g, 10, 11, 12, 16. Différentes espèces de ..., page 144, § 31. - PRINCIPAzas, 3a, 33. — principale absolue, 34. — principales coordonnées, 35. Leur nombre, 36. Mots qui servent à lier les — coordonnées. 37

507.

- INSIDENTES, page 146, 5 38. diverses sortes d'incidentes, '30. - déterminative 40 - esplicative, 41. Par quel mot commence toute incidente déterminative ou explicative . 42. - incidente circonstancielle, 43. — coordonnées, 44. — Subordonnées , page 148, \$ 45, 46, 47, 48, 49. — coordonnées, 50. Diverses formes des propositions. page 150, § 51. — explicites. 52. — explicatives, 53. elliptiques, 54. — implicites, 55. - Gallicismes, 56, 57. Pulmonique, Loc. vic., p.422, X.

Qualificatifs (adjectifs), leur valeur, Pe PARTIE, 47. leur emploi, IIº PARTIE, de 68 à 112. Quantième (le) du mois, Locut. vicieuses, page 422, VIII. Quantité, ce qu'on entend par ce | mot, I'e PARTIE, 15. Quatre-vingts, son orthogr., M.

PARTIE, 114.

Que, pronom, pris pour à quoi, de quoi, II PARTIE, 214. Que conjenction, quel mode elle régit, partir, 355. employée pour éviter une répétition, 502. Quel, pris pour quelque, IIº PAR-TIE, 152.

Quelque, suivi d'un nom et d'un pronom, IIº PARTIE, 144. d'un adjectif ou d'un participe, 145. — d'un adjectif numéral, 146. - d'un adverbe, 147. d'un verbe, 148,149, 150. -Si l'e final s'élide 151.

Quelque chose, II PARTIE, son Répréhensible, Locut. vicieuses. genre, 19.

Quelqu'un, son orthographe, 151. — veut la préposition

de avant un adjectif, 259. Qui, amphibologique, Il PARTIE, 201,202. — employé pour *ce*lui qui, 203, — pour quel, 204. - Accord du verbe dont il est sujet, de 287 à 295. Quiconque, son genre, IIe PARTIE, 255. — pris pour *celui qui*, 257. Quoique, quoi que, IIº PARTIE,

### R.

Radical des verbes, I'e PARTIE, 139. Ce qu'il représente, 140. Raillerie (entendre) et la raillerie. IIº PARTIE, 552. Rappeler (se), complément de ce verbe, II PARTIE, 553.

Rapport (avoir), ses acceptions, II PARTIE, 554. Rébarbatif, Loc. vic., p. 422, X. Rebours, son genre, page 420, I. Rebuffade, Loc. vic., p. 424,XIII. Recouver, Loc. vic., p. 423, XII. Réfléchis (verbes), I'e PARTIE. 109. - essentiels, accidentels, IIº PARTIE, leur participe présent, 384. Leur participe passé, 406, 407. Relatifs (pronoms), I'e PARTIE.

86. II PARTIE, de 201 à 214. Remise, son genre, II<sup>e</sup> Partiz, 20. Répartir, sa conjug., page 108. Répétition de l'article, II° PARTIE, de 60 à 65. — des adjectifs déterminatifs, 157, 158. — des pronoms personnels sujets, de 167 à 171. — des pronoms personnels comptements, 1 78, 179, 180. — du pronom cë, 223. — des prépositions, 435, 436, 437.

page 423, XI. Ressemblant, son orthographe, II.

PARTM, 387.

Ressortir, sa conjug., page 96. Sortir, sa conjugaison, page 96. Rester, son auxiliaire, 11º PARTIE, Soucoupe, Loc. vic., p. 422, X.

Résultant, son orthographe, 11° PARTIE, 387.

Rétablir l'ordre, Locut. vicieuses,

page 422, VIII. Réunir, unir, IIº PARTIE, 58:.

Revanche, Locut. vicieuses, 424,

Rien, quand il prend ou rejette la négation, IIº PARTIE, 555. Rire, sa conjugaison, page 102.

Saillir, sa conjugaison, page 108. Sans que, s'il veut la négation, IIº PARTIE, 485.

Saupoudrer, Loc. vic., p. 442, X. Savoir, sa conjugaison, page 113. Semble (il), suivi de l'indicatif, IIº PARTIE, 350. du subjonctif, id. Semoule, Loc. vic., page 423,

Sens dessus dessous, page 423, XII.

Sentinelle, son genre, Locut. vicieuses, page 420, I.

Sentir, sa conjugaison, page 96. Seoir, sa conjug., page 112.

Servir, sa conjug., page 96. Servir à rien, de rien, IIO PARTIE,

Si. aussi, leur emploi, II PARTIE, 442, 443, 444. Emploi vicieux de si, 444, OBSERVATION.

Signes orthographiques, Ire PAR-

Soi, son emploi, II PARTIE, de 195 à 200. Son, sa, ses, après chacun, IIº

PARTIE, 130,131.

Sonner, son auxiliaire, II PARTIE,

PARTIE, 6.

Sous, dessous, IIº PARTIE, 438. Subjonctif (mode), ce qu'il exprime, I'e PARTIE, 119. Son emploi, IIº PARTIE, de 343 à 368. Des temps du —, 362 à 368. Subsistant, son orthographe, II°

PARTIE, 873.

SUBSTANTIFS, voir Noms. Succomber, ses acceptions, II° PARTIE, 557.

Saivre, sa conjugaison, page 102. SUJET. Ce qu'il est, I'e PARTIE, 93.

A quelle question il répond, id. Par quels mots il peut être représenté, 95. II<sup>o</sup> partir, ce qu'il exprime, page 138, § 10. Quels mots peuvent le représenter, 13. simple page 140, § 18. composé, 19. incomplexe, 20. complexe, 21. Tout verbe dépend d'un sujet, 261. Ellipse du sujet, 262. Double sujet. 263. Accord du verbe avec son sujet, de 264 à 306. Superlatif, degré de signification

de l'adjectif, Ire PARTIE, 53. Suppléer, ses acceptions, II PAR-TIE, 558.

Supposé, son orthographe, IIº PARTIE, 392.

Surseoir, sa conjugaison, page

Syllabe, ce que c'est, Ire PARTIE,

Syllepse, Ile Partir, 516. Synonymes, IIº PARTIE, de 564 à

SYMPAXE. Ce que c'est, III PART., pag. 137, § 1. De quoi elle traite. 2. Comment elle se divise, 3.

Sons, comment on les divise, Ire | Taie d'oreiller, page 423, X. Taire, sa conjugaison, page 102. Tel que, pour quelque, IIº PARTIE, Tout de suite, de suite, IIº PAR-152.

Tel qui, U° partie, 260.

Témoin, II PARTIE, son orthographe, 559.

Temps, ce que c'est, Ire PARTIE, 194. Combien il y en a, 193. présent, 194. passé, 125. futur, 126. — simples et composés, 127, 128, 129. leur subdivision, 130. primitifs, 143, 144. dérivés, 143, II PARTIR. (emploi des) de l'indicatif, de 327 à 338. — du conditionnel, de 339 à 342. — du subjonctif, de 362 à 368.

Tendant, son orthographe, II°

PARTIR, 387.

Tenir, sa conjugaison, page 108. Terminaison des verbes aux quatre conjugaisons , Ire PARTIE, 133. Valeur de la ---, 141. Terre (ac. par), II PARTIE, 561. Tient (il ne), suivi de ne, II an-TIE, 482. Tomber, son auxiliaire, II PAR-

TIB, 320, 328, OMERVATION. Tomber d. par terre, II PARTIE,

Tous deux, tous les deux, Ile PAR-TIE, 560.

Tout, modifiant un nom ou un pronom, II PARTIE, 132, Pris dans le sens de entier, 133. Placé avant un adjectif ou un adverbe, 134, 135. Pris pour entièrement, 136. Placé avant un substantif pris adjectivement, 137. Exprimant une idée collective, 137, Observation. Sulvi de autre, 138, 139. Précédé de un, une, et suivi de autre, 140. Avant un nom de ville, 141. Sens distributif, 142. Sens général, id.

Tout à coup, tout d'un coup, IIº

PARTIE, 461.

TIE, 460.

Traire, sa conjugaison page 160. Trait d'union, ce que c'est, Ire PARTIE, 19.

Tramontane (perdre la), Locut. vicieuses, page 422, X.

Transitifs (verbes), I'm PARTIE, 108. Il PARTIE, leur participe passé, de 394 à 401.

Transpaser, page 423. XI.

Travail, son pluriel, II PARTIE,

Travers (à, au), IIº PARTIE, 431. Tréma, ce que c'est, I'e PARTIE,

Trembler suivi de ne. Ile PARTIE. 474, 475, 476.

Très, bien, IIº PARTIE, 462. Triage, trier, page 424, XIII. Trissyllabe, ce que c'est, Ire PAR-TIE. 12.

### U.

Un, quand il est joint au nombre principal par la conjonction et ou par le trait d'union, III PARTIE, 120, observation. Un de, un des, accord du verbe,

II PARTIE, 293. Un de, l'un de, IIº PARTIE, 552. Un de ceux qui, accord du verbe, II° PARTIE, 294. Unir, réunir, IIO PARTIR, 581.

Vaincre, sa conjug., page 116. Valoir, sa conjug., page 112. Valu, son orthographe, II PAR-TIE, 409. Vaquant, son orthographe, II.

PARTIE, 300. Vasistas, page 424, XIII. Pénéneux, venimeux, IIº Partie, 582.

Verbut (adjectif), II PARTIE, de Virgule (de la), II PARTIE, de 38r à 300.

VERBE, sa définition, Ire PAR-TIE, 89. Ce qu'il exprime, 90. Quel est le verbe essentiel. 91. De quoi sont formés les autres verbes, ga. Comment les — se divisent, de 107 à 113. — réguliers, 135. irréguliers, 136. - défectifs, 137. Conjugaison des —, de 145 à 150. Observations sur les quatre conjugaisons, de 151 à 163. He PARTIE, ce qu'est le —, page 2, § 12. Sous quelles formes il se présente, 14. Accord avec le sujet, de 264 à 309. Emploi de l'indicatif, de 327 à 339. du conditionnel. de 339 à 343. - du subjonctif, de 343 à 369. -- de l'infinitif, de 369 à 38 r.

Vermicelle, page 424, XIII. Vétir, sa conjugaison, page 98. Vingt, son orthographe, II PAR-TIE, 114, 115, 116.

585 à 500.

Vis-à-vis, II° равтів, 430. Vivre, sa conjugaison, page 102. Voici, voilà, II PARTIE, 432. Foir, sa conjugaison, page 112. Pouloir, sa conjug., page 112. Fous, employé pour toi, tu, 166. Placé après un sujet de troisième personne, 171. Voyelles, ce qu'elles représentent, I's PARTIE, 8. Leur nombre, id. — simples, id. composées, id. — nasales, id. Fu, son orthographe, Ile PARTIE,

### Y.

392.

Y, observations sur cette lettre I<sup>re</sup> Partie, 8. Y, pronom; sa place comme complétement indirect, II° Parties 175, 176. — pour à lui, eux, etc., 192, 193. Y compris, son orthographe IIº PARTIE, 392.

FIN DE LA TABLE.

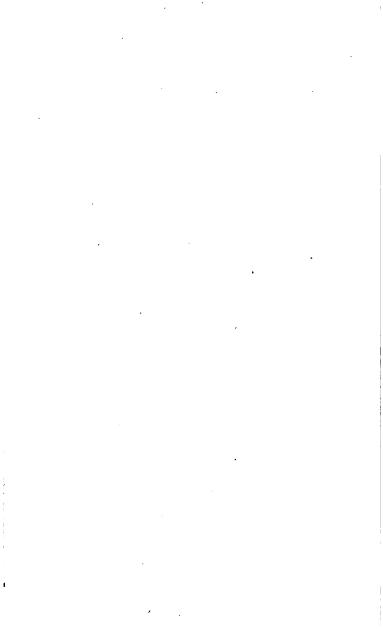

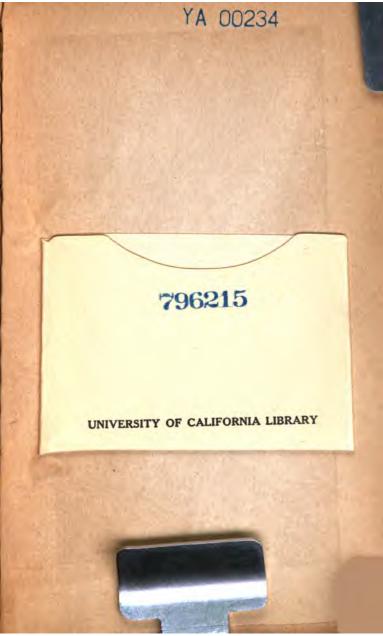

# COURS THEORIQUE ET PRATIQUE DE LANGUE FRANÇAISE.

PAR M. P. POITEVIN, ANGES PROFESSION AN OPLLEGE ROLLING

ampte par la Conseil sombilier de l'Interpretion publique et units (3) pour l'interpreties collèges.

CHARGE COVERGE POINT OR SAUL VOLUME IN-12 GARLONNE.

| PARTIL DE L'ÉLÉVE                                                         | PARTIE DE MAITRE                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DA THREE CO. O. C.                                                        | PT ANNE                                                                                                    |
| Grammane du primier dge 60<br>Lu miliar, aven exercices                   | Les mosilles de devoirs plan de la franceille de la Grandwaire tirmens lieu de Corregé.                    |
| IP ANGEL                                                                  | OF ANNEL WAY                                                                                               |
| Grommaire Alimentaire, avec race-                                         | Corrigi de la Grammatre étémendare. 2 .                                                                    |
| Fruité il'Analyse grammaticale, avec                                      | Corrigo du Touité d'Analyse gram-                                                                          |
| parrices on regardinates to 50                                            | malionia                                                                                                   |
| Trialié de la Conjugaison des verbes,                                     | Corrige du Troité de la Conjupa Lui                                                                        |
| aver energices en repard 15:                                              | Corrigid des Experciers retaineds   P.                                                                     |
| Exercises reasonals sur la Conjugation des verbes                         | La Conjugation                                                                                             |
| Cours gradué de Diciées 1 50                                              | Carried do Cours graded de L. Ser. 2 .                                                                     |
| III ANNÉE.                                                                | ID ANNEL                                                                                                   |
| Grammatre complète, aven exercice. 5 .                                    | Corrigé de la Grammaire considér, à 1                                                                      |
| Syntaxe théorique et pratique 2-50                                        | Corrigé de la Système thin 114 Pl                                                                          |
| Train a Analyse ingique, and in-                                          | Corrige du Traite d'Analyse a vigare.                                                                      |
| Fraité des Participes, av : paerciers. 2                                  | Corrige du Traile des Parlier et. 2 34                                                                     |
| Cours complet de D' des 5 40                                              |                                                                                                            |
|                                                                           |                                                                                                            |
| PARTIES SET ARES DU MEMI, COURS.                                          |                                                                                                            |
| Gremmaire Stein, talre. Thiorie ser - 1                                   | Grammaire Amptète, Thinnin .                                                                               |
| le, sans les ex cices                                                     | sins les ascreices                                                                                         |
| AUTRES OUVLAGES DE M. POTTEVIN.                                           |                                                                                                            |
| Le Premier Lave de l'enfance, in-12.<br>Cartinutés                        | mentaires; théorie et applicable.                                                                          |
| Premières Lectures, 1 vol. in-12. Cart. > 50                              | Fr. Grammeire, les écrironns et a                                                                          |
| Couronne poétique do premier Age, choix de poésies, 1 vol. in-12. Cart. 1 | typogo apires modernes (raines ) = eVe apiligio literaciques (1 mil. in ; 2 - incensor                     |
| prairiae, de Litouono, 1 vol. in-12.<br>Carrome                           | Plantediont differences de la Pennes.<br>Tocame et pro-strare. XII y Saria.<br>2º Mil. 1 vol. ind.Z. Broch |
| Stovrege apprenté par le Conseil scattéraque.                             | Etnas infilmingue et vancoule ma                                                                           |
| Commune française à l'usage des                                           | Appropriate VAAN (Minery Att (1989)                                                                        |
| ecoles permaires e theorie, et appli-<br>ration, 1 vol. in-12. Cartonné   | parks 2 and 7 a 12                                                                                         |
| In marrie, a Purage des écules réale                                      | Current or exercises 1 and 2 a                                                                             |
|                                                                           | -                                                                                                          |
|                                                                           |                                                                                                            |